

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07583238 0

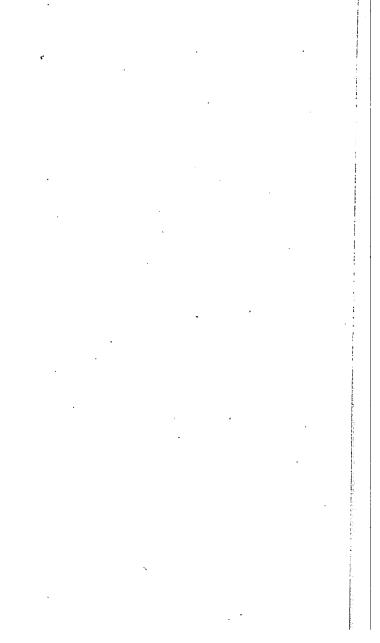

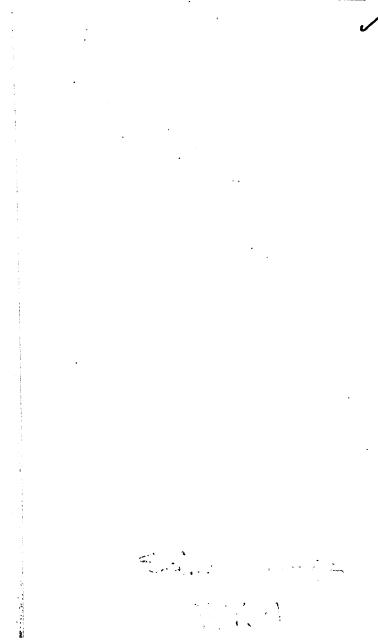

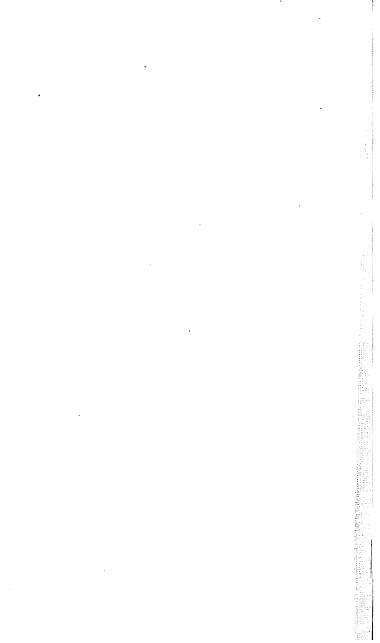

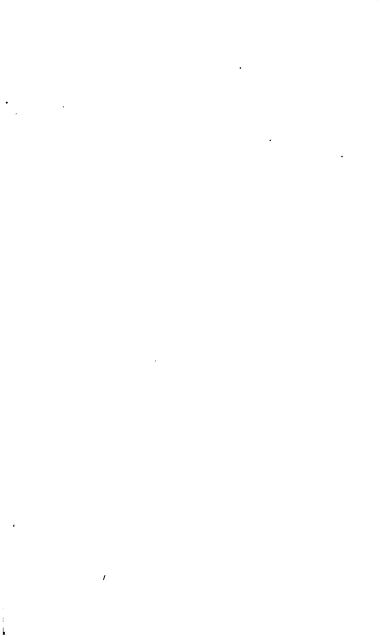

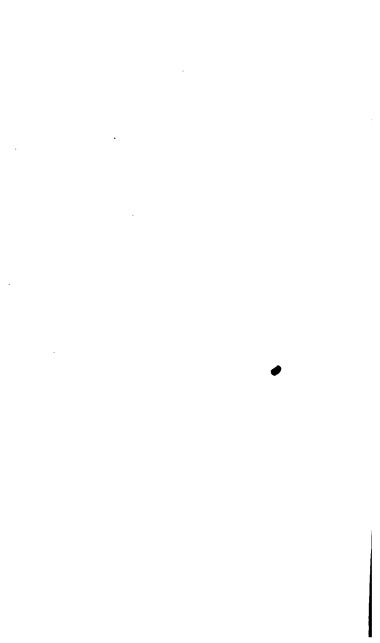



•



#### **CAUSERIES**

# DU LUNDI

# PARIS IMPRIMERIE DE J. CLAYE RUE SAINT-BENOIT, 7

#### **CAUSERIES**

# DU LUNDI

PAR

#### C.-A. SAINTE-BEUVE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

V. 11

#### TOME COMPLÉMENTAIRE

CONTENANT

LES DERNIERS ARTICLES NON ENCORE RECUEILLIS

AVEC UNE

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE DES ONZE VOLUMES



#### GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES

PALAIS-ROYAL, 215. - RUE DES SAINTS-PÈRES, 6

M DCCC LVI

# 

A la fin du dixième volume des Causeries du Lundi, j'ai déclaré close et terminée cette série d'études critiques. Il restait pourtant encore à recueillir les seize derniers articles, qui n'y appartiennent pas moins que les précédents, et qui vont jusqu'à la dernière semaine de ma collaboration au Moniteur.

Ce sont ces articles que je donne aujourd'hui, en y joignant une Table des matières analytique et raisonnée qui s'applique aux dix volumes déjà publiés et au tome qui en est la suite. Cette Table, qui était fort réclamée pour un ouvrage du genre de celui-ci, a été rédigée avec un soin tout particulier par un de mes amis, M. Chéron, employé à la Bibliothèque impériale : c'est le complément nécessaire de la collection.

• • • .

## CAUSERIES DU LUNDI

Lundi, 25 septembre 4854.

#### JOURNAL

DП

### MARQUIS DE DANGEAU (1)

Dangeau est un nom depuis longtemps en circulation, un de ces personnages à qui on ne demande plus : Qui êtes-vous? La noblesse, Dangeau, n'est pas une chimère, nous en a laissé l'idée dès l'enfance. Si Boileau avait voulu faire une épigramme, il n'aurait pas choisi autrement son texte; mais quand Boileau écrivit cette satire ou ce lieu-commun sur la Noblesse, il était jeune, il avait besoin d'appui et de protection en cour : Dangeau s'offrait, brillant, fastueux, obligeant, bon prince, aimant les lettres, faisant de mauvais vers et goûtant les bons; Boileau le prit sur l'étiquette et le caressa même par son faible; il le traita tout net de grand seignenr et d'homme issu d'un sang fécond en demi-dieux: « Les plus satiriques et les plus misanthropes, a remarqué à ce propos Fontenelle, sont assez maîtres de leur bile pour se ménager adroitement des protecteurs. » Vingt ans plus tard, La Bruyère, qui n'a-

<sup>(4)</sup> Publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon; avec les additions inédites du duc de Saint-Simon, publiées par M. Feuillet de Conches; — à la librairie de MM. Didot. — J'ai eu sous les yeux les deux premiers volumes, en écrivant ces articles.

vait pas, il est vrai, besoin de Dangeau, et qui avait pour lui la maison de Condé, n'était pas si facile ni si complaisant; le portrait de Pamphile, de l'Homme de cour qui se pique avant tout de l'être et qui se guinde à une fausse grandeur, est en grande partie celui de Dangeau. La Bruyère en fait un type de toute l'espèce : « Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne sort point de l'idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s'en enveloppe pour se faire valoir. Il dit: Mon ordre, mon cordon bleu; il l'étale ou il le cache par ostentation; un Pamphile, en un mot, veut être grand; il croit l'être, il ne l'est pas, il est d'après un grand. » Puis vient Saint-Simon, qui profite beaucoup du Journal de Dangeau pour établir ses Mémoires, pour en fixer bien des faits et en rajuster des souvenirs, mais qui se moque constamment et de l'œuvre et du personnage; il achève de nous peindre Dangeau en charge, en caricature, tant il donne de relief à ses ridicules et tant il efface ses bonnes qualités : « C'était le meilleur homme du monde, dit-il, mais à qui la tête avait tourné d'être seigneur; cela l'avait chamarré de ridicules, et M<sup>me</sup> de Montespan avait fort plaisamment, mais très-véritablement dit de lui qu'on ne pouvait s'empêcher de l'aimer ni de s'en moquer. Ce fut bien pis après sa charge et ce mariage (avec Mile de Loewenstein) : sa fadeur naturelle, entée sur la bassesse du courtisan et recrépie de l'orgueil du seigneur postiche, fit un composé que combla la grande maîtrise de l'Ordre de Saint-Lazare que le roi lui donna. » Saint-Simon rappelle le mot de La Bruyère et en donne hautement la clef, si on l'avait pu ignorer : « C'était un plaisir, dit-il, de voir avec quel enchantement Dangeau se pavanait en portant le deuil des parents de sa femme et en débitait les grandeurs. Enfin, à force de revêtements l'un sur l'autre, voilà un seigneur, et qui en affectait toutes les manières à faire mourir de rire. Aussi La Bruyère disait-il, dans ses excellents Caractères de Théophraste, que Dangeau n'était pas un seigneur, mais d'après un seigneur. » Il y revient en toute occasion, et toujours avec jubilation et délices; il l'appelle en un endroit une espèce de personnage en détrempe : « C'était un grand homme, fort bien fait, devenu gros avec l'âge, avant toujours le visage agréable, mais qui promettait ce qu'il tenait, une fadeur à

faire vomir. » Lui reconnaissant des qualités mondaines, des manières, de la douceur, de la probité même et de l'honneur, il cite de nouveau et commente ce mot de Mme de Montespan sur lui, qu'on ne pouvait s'empêcher de l'aimer ni de s'en moquer : Saint-Simon aimait donc assez Dangeau, mais quelle manière d'aimer! « On l'aimait parce qu'il ne lui échappait jamais rien contre personne; qu'il était doux, complaisant, sur dans le commerce, fort honnête homme, obligeant, honorable; mais d'ailleurs si plat, si fade, si grand admirateur de riens, pourvu que ces riens tinssent au roi, ou aux gens en place ou en faveur; si bas adulateur des mêmes, et, depuis qu'il s'éleva, si bouffi d'orgueil et de fadaises, sans toutefois manquer à personne, ni être moins bas, si occupé de faire entendre et valoir ses prétendues distinctions, qu'on ne pouvait s'empêcher d'en rire. » On voit que les deux parts, chez Saint-Simon, sont fort inégales, et que, pendant qu'il est en train, il va chargeant involontairement et de plus en plus fort un des plateaux de la balance.

Au fait, Dangeau était son opposé et son antipathique en tout. Quand Louis XIV fut mort, que ses dernières volontés eurent été cassées et les têtes les plus chères au feu roi compromises dans des conspirations où étaient impliqués des parents de Dangeau lui-mème, M<sup>me</sup> de Maintenon, écrivant un jour à M<sup>me</sup> de Dangeau, lui disait : « Comment M. de Dangeau se tire-t-il de l'état présent du monde, lui qui ne veut rien blâmer? » Un homme qui ne veut rien blâmer? » Un homme qui ne veut rien blâmer, mettez ce trait en regard du trait dominant de Saint-Simon, l'onctueuse fadeur en regard de l'amertume qui s'épanche et de l'ardente causticité; c'est le combat des éléments.

Le même Saint-Simon, qu'on va trouver attaché, acharné sans trêve à Dangeau comme pour le mortifier, et qui annotera d'un bout à l'autre son Journal, a jugé ce Journal d'une manière à la fois bien sévère et singulièrement favorable : « Dangeau, dit-il, écrivait depuis plus de trente ans tous les soirs jusqu'aux plus fades nouvelles de la journée. Il les dictait toutes sèches, plus encore qu'on ne les trouve dans la Gazette de France. Il ne s'en cachait point, et le roi l'en plaisantait quelquefois... La fadeur et l'adulation de ses Mémoires sont encore plus dégoûtantes que leur sécheresse, quoiqu'il fût bien à souhaiter que, tels qu'ils sont, on en eût de pareils

de tous les règnes. » Ici j'arrête Saint-Simon, et je crois qu'il n'est pas juste pour un écrit dont il a beaucoup usé et profité, et dont tous profiteront. Ce Journal unique en effet, et dans lequel durant plus de trente ans Dangeau écrivit ou dicta tous les soirs ce qui s'était fait ou passé à la Cour dans la journée, n'est qu'une gazette, mais exacte et d'un prix qui augmente avec le temps. Oui, il serait à souhaiter qu'on en eût une pareille de tous les règnes, au moins de tous les grands règnes; car ces Mémoires « représentent avec la plus désirable précision, Saint-Simon le reconnaît un peu plus loin, le tableau extérieur de la Cour, de tout ce qui la compose, les occupations, les amusements, le partage de la vie du roi, le gros de celle de tout le monde. » Ce n'est pas l'histoire, mais c'est la matière de l'histoire, j'entends celle des mœurs. Tandis qu'un peintre comme Saint-Simon commande l'opinion du lecteur par ses tableaux et ne laisse pas toujours de liberté au jugement, un narrateur plat, mais véridique et sans projet comme Dangeau, permet à cette impression du lecteur de naître, de se fortifier et de parler quelquefois aussi énergiquement toute seule qu'elle le ferait à la suite d'un plus éloquent. Quels que soient d'ailleurs les points de supériorité de Saint-Simon sur Dangeau, et qui sautent aux veux, il en est sur lesquels il a aussi ses ridicules et ses travers. Dans les Notes qu'il ajoute à Dangeau, Saint-Simon ne prend pas toujours sa revanche, et il v a des cas où il abonde dans des petitesses sur lesquelles Dangeau avait glissé plus uniment. Saint-Simon, en ces moments, renchérit sur Dangeau même, et, à force de vouloir entrer dans des explications de préséance et d'étiquette, il l'embrouille au lieu de l'éclaircir. Saint-Simon, qu'on le sache bien, c'est un grand écrivain et un merveilleux moraliste, mais qui a une difformité. Enfin, pour tout dire, la postérité, cette suprême indifférente, profite de tout ce qu'elle trouve d'utile et à sa convenance en chacun: trop heureux ceux en qui elle trouve quelque chose! et elle se prête peu à ces égorgements d'un homme par un autre, ce dernier eût-il tous les talents du monde. Il suffit donc que Dangeau, quelques plaisanteries qu'on fasse de lui, soit d'une utilité réelle à la postérité et qu'il la serve, pour qu'elle lui en tienne compte et ne souffre pas qu'on le sacrifie. Après la mort de Louis XIV, M<sup>me</sup> de Maintenon, retirée à

Saint-Cyr, et vivant dans le passé, lisait le Journal manuscrit de Dangeau, et elle en disait à M<sup>me</sup> de Caylus : « Je lis avec plaisir le Journal de M. de Dangeau : j'y apprends bien des choses dont j'ai été témoin, mais que j'ai oubliées. » Et un autre jour, après avoir marqué le désir d'en faire prendre des extraits sur ce qui la concerne : « Remerciez bien M. de Dangeau de la permission qu'il me donnera sur ses Mémoires; ils sont si agréables que j'ai tout lu : vous entendez ce que cela veut dire (Cela veut dire qu'il y a des choses qu'on passe de temps en temps). Ne s'est-il point trompé quand il dit que feu M. le Duc tenait une boutique? Je ne me souviens point de lui dans nos plaisirs; mais, comme il a écrit tous les jours, il est plus aisé que je me trompe que lui. Il m'écrit quatre mots fort galants : il y a longtemps que je n'avais ouï parler de la beauté de mes yeux... » Dangeau, qui touchait à quatre-vingts ans, trouvait encore à faire son compliment galant à une autre octogénaire : c'est bien de l'homme. Mais en ce qui est du Journal, ce qui amusait véritablement M<sup>mo</sup> de Maintenon (elle le dit et ce devait être, elle flatte peu, même ses amis), ce qui lui rappelait ce qu'elle avai oublié et qui l'obligeait parfois à rectifier quelques-uns de ses souvenirs, n'est-ce donc rien pour nous, et ne devonsnous pas savoir gré à celui qui nous met à même d'avoir comme vécu à notre tour en ce temps-là?

J'ai souvent pensé qu'un homme de notre âge qui a vu le premier Empire, la Restauration, le règne de Louis-Philippe, qui a beaucoup causé avec les plus vieux des contemporains de ces diverses époques, qui, de plus, a beaucoup lu de ivres d'histoire et de Mémoires qui traitent des derniers siècles de la monarchie, peut avoir en soi, aux heures où il rêve et où il se réporte vers le passé, des souvenirs presque continus qui remontent à cent cinquante ans et au delà. Pour mon compte, sans être un M. de Saint-Germain, c'est l'illusion que je me fais quelquefois, quand les yeux fermés je rouvre les scènes et les perspectives de ma mémoire : car enfin ce temps qui a précédé notre naissance, ce xviii sicle tout entier, nous le savons, avec un peu de bonne volonté et de lecture, tout autant que si nous y avions assisté en personne et réellement vécu : Mme d'Épinay, Marmontel, Duclos, tant d'autres nous y ont introduits; nous pourrions entrer à

toute heure dans un salon quelconque et n'y être pas trop dépaysés; et même, après quelques instants de silence pour nous mettre au fait de l'entretien, nous pourrions risquer notre mot sans nous trahir et sans être regardés en étrangers. Mais cette continuité d'usage et de ton dans la société cesse vers le moment où Louis XIV finit : au xvue siècle, en remontant, c'est tout un ancien, tout un nouveau monde. Avec quelque effort pourtant, et grâce à l'abondance des Mémoires, on peut s'y naturaliser et s'imaginer encore y avoir vécu. Que de précautions toutesois pour que cette imagination soit juste et non chimérique ni impertinente! Que de choses indispensables, de particularités à apprendre sur les usages, les habitudes, les circonstances journalières de la vie! Et à la Cour, car pour faire tant que de se figurer avoir vécu sous Louis XIV, c'est à la Cour qu'il faut aller, — à ce Versailles donc que d'embarras pour un nouveau venu du xixe siècle, que d'ignorances et de faux pas à éviter, que de piéges! Qui ne suivrait que Saint-Simon aurait quelquefois l'éblouissement et le vertige, ou bien il lui prendrait des accès de témérité qui lui feraient faire bien des fautes. Pour un genre de souvenirs tout vrais, tels que ceux que je voudrais acquérir, Dangeau m'est utile, il est inappréciable; il fait cheminer jour par jour et entrer dans le manége d'un pas sûr : on s'v accoutume bientôt et l'on en est. Il meuble insensiblement tous les coins de notre idée sans y laisser de vide. Sur ce fond tout uni et qui s'est dessiné en nous sans qu'on y pense, se viendront ensuite placer les scènes piquantes des divers témoins, les anecdotes et les aventures; mais le tousles-jours, ce qui fait qu'on se souvient d'une époque non par saillie et fantaisie, mais par cette imagination positive qu'on appelle la mémoire, c'est à lui plus qu'à tout autre qu'on l'aura dû. Ainsi, tous rêveurs comme moi lui auront l'obligation de pouvoir vivre en idée une trentaine d'années de plus en arrière, et sous Louis XIV encore; est-ce donc si peu?

Il n'est que juste de remercier tout d'abord les jeunes érudits et antiquaires, MM. Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, qui, par une coalition désintéressée et fraternelle, se sont entendus pour nous donner cette fois, avec l'aide d'une honorable maison de librairie, une édition le.

r.

į.

ŧ.

ĉ.

Ö

ì

lt

ľ

ľ

٤

complète du Journal de Dangeau. Précédemment, pour les publications partielles qui s'en étaient faites, on n'y avait puisé que dans tel ou tel esprit, Mme de Genlis dans un sens, Lémontey dans un autre; or, ce qui caractérise le Journal de Dangeau, ce qui en fait le cachet et le mérite, c'est précisément qu'il n'y a pas tel ou tel esprit, ni même d'esprit du tout : il v a ce qu'il voit, enregistré jour par jour, et mis bout à bout. En fait de Dangeau, pour en tirer le bon profit historique, il faut tout ou rien. Dans une Introduction biographique très-copieuse et très-bien travaillée, les éditeurs se sont attachés à justifier Dangeau et à le réhabiliter contradictoirement à Saint-Simon. Je ne les en blâmerai pas, c'est leur droit et presque leur devoir d'éditeurs. Ils n'ont pas eu de peine à montrer que Saint-Simon exagère, en les résumant, les défauts du personnage; nos jeunes auteurs vont trop loin toutefois quand ils font de Saint-Simon un ennemi de Dangeau : on n'est pas ennemi de ceux dont on voit les ridicules, et le seul tort de Saint-Simon est de trop voir et d'être doué par la nature d'un organe qui est comme un verre grossissant, et d'une parole de feu irrésistible : de là tant de portraits ressemblants, outrés, vrais à les bien entendre, et en tout cas ineffaçables. Les éditeurs se sont beaucoup servis, et avec raison, du charmant Éloge de Dangeau par Fontenelle; car Dangeau, qui était de la Cour et de tant de choses, y compris l'Académie française, était aussi membre honoraire de l'Académie des sciences. Fontenelle y explique, de cette manière distinguée et fine qui est la sienne, les sources de la fortune de Dangeau, sa bonne mine, son attention à plaire, son art et son savoir-faire au jeu sans jamais déroger à la probité. Dangeau possédait cette algèbre rapide qu'on appelle l'esprit du jeu; il gagnait presque à coup sûr et sans que cette attention intérieure l'empêchât d'être à la conversation et de paraître aimable : tout en combinant et en gagnant, il ne laissait pas de divertir les reines et d'égayer leur perte. Les mœurs étaient telles dans la jeunesse de Dangeau que tous ceux qui ont parlé de lui et qui ont relevé son adresse et son bonheur, l'ont presque loué de n'avoir pas triché et volé au jeu. Dangeau avait de la littérature ; il rimait en homme du monde, faisait des impromptus au moment où on le croyait tout occupé ailleurs, et gagnait des gageures par des tours de force d'esprit : ce sont là des mérites bien minces de loin, mais qui sont comptés de près : et lorsque l'on voit dans la Notice des éditeurs tous ses talents divers, un peu à la guerre, un peu dans la diplomatie. sa manière de s'acquitter de bien des emplois avec convenance, ses assiduités surtout, ses complaisances bien placées, sa sûreté de commerce et son secret, on n'est pas étonné de sa longue faveur, et on est obligé de convenir qu'il la méritait ou la justifiait. Il sut être, somme toute, courtisan et honnête homme. Lui et son frère l'abbé, qui fut également de l'Académie française et très-bon grammairien, ils étaient au fond et par le cœur des gens de lettres plus qu'il ne semblerait (4). Dangeau fut constamment l'organe et l'introducteur ou maître des cérémonies de l'Académie française auprès du roi; il ne perdit aucune occasion de la servir et de lui montrer qu'il tenait à honneur d'en être. Quand le roi l'eut fait grand'maître de l'Ordre de Saint-Lazare, en même temps qu'il s'adonna beaucoup au cérémonial et prêta à jaser aux railleurs, Dangeau concut une idée utile, honorable : il fonda une pension à l'usage des jeunes gentilshommes de l'Ordre, et qui visait à être dans son genre un pendant de Saint-Cyr. Cet homme de représentation, de jeu et de carrousels, n'était pas tout entier à la vanité. Écoutons là-dessus Duclos qui. dans son enfance, fut admis à cette pension de Saint-Lazare parmi les surnuméraires, car on en admettait pour plus d'émulation :

- « Cette pension, très-célèbre autrefois, dit-il en ses fragments de Mémoires, mérite que j'en parle. Le marquis de Dangeau, à qui Boileau a dédié sa cinquième Satire, forma cet établissement. Comme il
- (4) Dangeau, nommé ambassadeur en Suède, s'adressait à Chapelain pour lui demander s'il ne connaîtrait pas « quelque homme de bien et d'érudition qui pût, à des conditions honorables, lui tenir compagnie pendant son voyage de Suède, et lui servir soit par la conversation, soit par la lecture des bons livres anciens et modernes, à le divertir des objets désagréables, etc. » C'est ce qu'on apprend d'una lettre (manuscrite) de Chapelain au marquis de Dangeau, datée d'avril 1671. Chapelain lui procura un jeune homme de mérite, nommé Falaiseau, qui l'accompagna également dans son ambassade près des princes de l'Empire (octobre 1672). Ce besoin qu'il avait de l'entretien habituel d'un homme instruit fait honneur à Dangeau et nous est un témoismage de plus de ses goûts littéraires.

était grand maître de l'Ordre de Saint-Lazare, il se chargea généreusement de l'entretien et de l'éducation de vingt jeunes gentilshommes, qu'il fit chevaliers de cet Ordre, et les rassembla dans une maison de la rue de Charonne, en bon air, avec un jardin, mur mitoyen du couvent de Bon-Secours. Il y établit un principal instituteur qui choisissait les autres, ce qui n'empêchait pas le marquis et l'abbé de Dangeau, son frère, de venir de temps en temps inspecter la manutention et l'ordre de la maison. Les enfants qu'il y plaçait étant trop jeunes pour les armes et l'équitation, la base des exercices était la lecture, l'écriture, le latin, l'histoire, la géographie et la danse. On imagine bien que la sublime science du blason n'était pas oubliée dans une éducation destinée à des gentilshommes dont chacun l'aurait inventée, si elle ne l'était pas. C'était aussi, avec la grammaire, ce que l'abbé de Dangeau affectionnait le plus. Il a été un très-bon académicien, un fort grammairien, et a porté dans cette partie beaucoup de sagacité. Lui et son frère étaient véritablement des gens de lettres; j'en parle comme je le dois dans l'Histoire de l'Académie. Quoique la maison que le marquis de Dangeau avait établie fût originairement et particulièrement destinée à des élèves chevaliers, il avait permis qu'on y admit d'autres enfants dont les parents payaient la pension, ne fût-ce que pour exciter l'emulation commune. »

Tout cela n'était pas si ridicule, et Duclos, le mordant esprit, parle ici de cette institution, trop tôt déchue, d'un ton reconnaissant. — Enfin, c'était aussi une idée d'homme de lettres chez Dangeau que de tenir registre chaque soir de tout ce qu'il avait vu dans la journée, sans y manquer jamais, et en comblant soigneusement les lacunes quand il faisait de rares absences. Journal de valet de chambre, dit Voltaire, journal d'huissier; tant que l'on voudra! il y avait mieux, il y avait de l'exactitude du physicien, du statisticien qui prend note chaque jour de certaines variations du temps et de ce qui se passe dans l'atmosphère. Dangeau n'a pas la curiosité remuante comme Saint-Simon et ceux qui veulent tout pénétrer, il s'en tient à la face des choses, à l'écorce; mais il s'attache à être complet là-dessus, et il ne dort tranquille que quand il a mis son registre au courant. Il régnait dans la famille un esprit d'exactitude, de cérémonial et de purisme. Il est très-vrai que ces notes, prises sur quantité de faits et de points de régularité et d'étiquette, pouvaient lui être utiles, à lui courtisan, pour être prêt à répondre à tout, pour être bien informé sur tout; mais je crois qu'il entrait aussi dans ce projet, exécuté d'une manière si constante et si suivie, de cette pensée plus longue et plus honorable d'être utile un jour à la postérité par une multitude d'informations qui aideraient à connaître la Cour et le monarque : et en cela il ne s'est point si fort trompé.

Ouvrons donc ce Journal de Dangeau, et apprenons à le lire en y mettant de cet esprit historique que l'auteur n'avait pas, mais qu'il sert si bien. Le Journal commence le dernier jour du carème de 4684:

« Samedi 4er avril. — Le roi fit ses dévotions et donna plusieurs

abbayes. (Suit l'énumération des abbayes données.)

« Dimanche 2, jour de Pâques. — M. d'Agen (l'évêque d'Agen, Mascaron), qui avait prêché tout le carême, acheva ses prédications par un des plus beaux sermons et un des plus beaux compliments au roi qu'on puisse faire; c'est toujours ce jour-là que les prédicateurs font leur compliment d'adieu au roi.

« Lundi 3. — Le roi à son lever parla fort sur les courtisans qui ne faisaient point leurs Pâques, et dit qu'il estimait fort ceux qui les faisaient bien, et qu'il les exhortait tous à y songer bien sérieusement.

ajoutant même qu'il leur en saurait bon gré. »

Nous voilà avertis des le commencement que nous sommes dans les années régulières et déjà plus strictes de Louis XIV, dans celles de M<sup>me</sup> de Maintenon et de l'étroite vertu; ce sont ces trente dernières années que Dangeau notera dans toute leur suite et leur teneur. Il aurait fait toute une introduction pour nous le dire qu'il ne nous le montrerait pas mieux.

On se demande d'abord comment il a l'idée de noter de pareilles choses, des minuties telles que celles qu'il enregistre : « Monseigneur prit médecine et me donna deux petits tableaux de sa propre main, etc. — Le roi alla tirer dans son parc; madame la Dauphine se fit saigner et garda le lit tout le jour. Monseigneur prit médecine, etc. — Monseigneur le duc de Bourgogne fut considérablement malade d'une dent qui lui perçait. Il était presque guéri quand le roi partit (pour Chambord), etc. » Et dans ces voyages de Chambord il n'oubliera pas de dire combien il y avait de carrosses, et comment on était placé dans celui du roi et dans les suivants : « Voici comme on était placé dans le carrosse du roi en venant : le roi et madame la Dauphine au derrière, Monseigneur à une portière, M<sup>me</sup> de Maintenon à l'autre, et dans

le devant M<sup>me</sup> la princesse de Conti, Mademoiselle, et M<sup>me</sup> d'Arpajon. — Dans le second carrosse, etc. » Il y a du trop, il y a de la futilité, diront les plus curieux lecteurs. Ne chicanons point Dangeau; passons-lui les défauts qui lui ont fait faire son Journal, et sans lesquels il ne l'eût point mené à fin. Ces petits événements, ces particularités à peu près insignifiantes qu'il constate étaient la nouvelle et la curiosité du jour où il écrit, cela lui suffit. Et d'ailleurs, dans ce genre de statistique et de chronique, si l'auteur se permet de choisir et d'élaguer une fois à son gré, il n'y a plus de garantie. Laissons donc Dangeau dresser son procès-verbal comme il l'entend, prenons ses carnets comme ils sont : à nous de faire le choix et de raisonner après coup.

Et il y a lieu vraiment, il n'est que de faire attention et de savoir le lire. Nous sommes au moment où M<sup>mo</sup> de Montespan décline ou plutôt est déjà tombée; où M<sup>mo</sup> de Maintenon va régner ou règne déjà. Dangeau, tout lié qu'il est avec celleci, ne parle point de la sorte; il se garde bien d'être indiscret, il ne dit que ce qu'il voit, ce que tout le monde a vu comme lui. Le roi, malade d'une tumeur et qui s'est fait opérer une première fois, n'est pas entièrement guéri et projette un voyage à Baréges; il anneace ce voyage, qui d'ailleurs ne se fera pas:

« Mardi 21 (mai 4686), à Versailles. — Sur les sept heures (du soir), le roi entra dans le cabinet de Madame la Dauphine et lui déclara sa résolution sur le voyage. Sa Majesté a envoyé un ordinaire à Monsieur pour lui mander cette nouvelle. Le roi partira le lendemain des fètes de la Pentecôte. — Le soir il y eut comédie italienne, où tout le monde élait fort triste à cause de la nouvelle que le roi venait de dire. — Mme de Montespan eut des vapeurs très-violentes en apprenant que la santé du roi n'était pas enlièrement rétablie. On ne sait si elle sera du veyage. »

Ici Dangeau est presque malin. Ces vapeurs de M<sup>me</sup> de Montespan lui viennent-elles de ce qu'elle apprend que le roi est encore malade, ou de ce qu'elle ignore encore si elle sera du voyage, grand écueil pour elle aux yeux de tous? Dangeau est trop circonspect et trop poli pour le dire, il vous laisse le plaisir de le deviner. — Quelques jours après, les choses se dessinent; il devient moins sur que jamais qu'elle soit du voyage, et on lit à la date du samedi 25 mai : « M<sup>me</sup> de Mon-

tespan, chez qui le roi était allé au sortir de la messe comme à son ordinaire, s'en alla le soir toute seule à Rambouillet; elle n'a voulu prendre congé du roi ni de personne. » On aura d'autres nouvelles encore de M<sup>mo</sup> de Montespan, mais seulement au fur et à mesure et au jour la journée. Une fois à Marly, lundi 23 septembre, « M<sup>mo</sup> de Montespan dit au roi, l'après-dinée, qu'elle avait une grâce à lui demander durant le séjour de Marly, qui était de lui laisser le soin d'entretenir les gens du second carrosse et de divertir l'antichambre. » C'était une ironie sous forme de gaieté : elle jouait sur sa disgrâce. Le dit-elle d'un ton piqué? le dit-elle d'un ton de raillerie plaisante et de cet air dont on dit quelque chose d'impossible? Saint-Simon dans une note commente, explique; Dangeau rapporte le mot purement et simplement, et passe outre. Entendez-le comme vous voudrez (4).

Chez Dangeau. Monseigneur (le Dauphin) chasse toujours. Ces chasses au loup perpétuelles finissent même par être si ennuyeuses que les nouveaux éditeurs de Dangeau, par une sorte de respect humain, ont cru devoir leur trouver une cause finale, et ont remarqué que c'est à ces chasses de Monseigneur sans doute qu'on doit la destruction des loups aux environs de Paris (2). « Le roi, au sortir de la messe, alla tirer dans son parc; Monseigneur courut le loup; madame la Dauphine prit médecine. Monseigneur alla le soir à sa comédie. » Quantité de journées commencent et se terminent de la sorte. Nous savons à point nommé le jour où Monseigneur a pris le plus grand loup qu'il ait pris de sa vie (jeudi 24 octobre 4686, à Fontainebleau). Il est si amoureux de cette chasse au loup qu'un jour qu'il est malade et ne peut sortir de sa chambre à Versailles, il fait faire dans le parterre de l'Amour la curée du loup que les chiens avaient pris : « Il la

<sup>(4)</sup> M. de Vivonne, Mme de Montespan et ses sœurs avaient dans l'esprit un tour inimitable, ce qu'on a pu appeler l'esprit Mortemart, le don de dire « des choses plaisantes et singulières, toujours neuves et auxquelles personne ni cux-mêmes, en les disant, ne s'attendaient. » (Saint-Simon.)

<sup>(2)</sup> Ils ne le disent, au reste, que d'après le Mercure de janvier 1688, lequel lui-même disait: « En France, on ne voit que des loups pour tous animaux féroces: il n'y en a plus guère présentement aux environs de Paris: Monseigneur le Dauphin les en a purgés. »

voyait de son lit. » Il est homme à courre le cerf le jour même où la Dauphine sa femme accouche. Elle accouche un peu avant midi, et il est en chasse à une heure. Ces chasses continuelles exterminent tellement son monde et mettent si fort ses officiers sur les dents, qu'il est obligé un jour de prendre la résolution de ne plus courre que deux fois la semaine, une fois le loup et une fois le cerf. Vers le temps où Monseigneur prend cette résolution, on remarque chez Dangeau une phrase qui revient presque constamment chaque jour, par exemple : « Monseigneur se promena à pied dans les jardins avec Mme la princesse de Conti et les filles. — Madame la Dauphine passa l'après-dînée chez M<sup>110</sup> Bezzola; elle y va les jours que Mile Bezzola n'a point eu la fièvre. » M<sup>11</sup> Bezzola était une femme que la Dauphine avait amenée d'Allemagne, son intime confidente, et à laquelle elle était très-attachée. Mais, chose singulière! il devient sensible que Monseigneur, même les jours où il chasse, chasse moins longtemps; il se promène plus volontiers à pied dans les jardins: « Jeudi 2 (mai 4686), à Versailles. - Monseigneur alla courre le loup dans la forêt de Livry, d'où il vint d'assez bonne heure pour se promener avec les dames. - Madame la Dauphine passa l'après-dînée chez Mile Bezzola. » Et le samedi 4, deux jours après : « Madame la Dauphine se devait embarquer sur le canal avec Monseigneur, qui lui avait fait préparer une grande collation à la Ménagerie; la pluie rompit cette promenade-là; Monseigneur ne laissa pas d'y aller avec M<sup>mo</sup> la princesse de Conti. » Et toujours le refrain de chaque jour : « Madame la Dauphine passa l'après-dinée chez Mile Bezzola. »

Eh bien, tout cela veut dire: Monseigneur, qui n'était jusqu'alors qu'un farouche Hippolyte et un chasseur de bètes sauvages, s'est apprivoisé; il y a auprès de la princesse de Conti et dans sa suite quelque beauté qui a opéré le miracle; la Dauphine, qui est maussade, et qui vit trop seule, enfermée avec sa M<sup>11</sup>e Bezzola, a contribué peut-être à cet éloignement, et, comme elle en est triste, elle va en parler plus que jamais avec cette même M<sup>11</sup>e Bezzola. Dangeau, qui est menin de Monseigneur d'une part, et qui, de l'autre, est chevalier d'honneur de madame la Dauphine, se garde bien d'écrire de ces crudités-là, il n'écrit que ce que tout le monde a vu et peut lire: mais son narré même, en ces endroits, devient

malin a force de réticence et de fidélité, et cette phrase qui termine tant de journées comme une ritournelle : « Madame la Dauphine passa l'après-dinée chez M<sup>11</sup>• Bezzola, » pourrait sembler un refrain de couplet satirique. Dangeau ne prête aucun esprit aux choses, mais il est si exact qu'elles en ont quelquefois d'elles-mêmes.

Lundi, 2 octobre 4854.

#### JOURNAL

D U

#### MARQUIS DE DANGEAU

(Fin.)

Il est bon de se proposer quelques points de vue, et de se tracer quelques perspectives déterminées, dans ce Journal de Dangeau qui offre au premier aspect l'apparence d'une foule mouvante et confuse : c'est le moyen de s'y reconnaître et d'y prendre de l'intérêt. La partie littéraire, sans y tenir plus de place qu'elle n'en avait réellement à cette Cour et dans ce monde de magnificence et de plaisirs, n'y est jamais oubliée. Ainsi, au samedi 1er juillet 1684, après le détail de la journée de Monseigneur, du dîner, de la promenade : « — Le roi tira ce jour-là dans son parc. — Despréaux prit sa place à l'Académie, et fit une fort belle harangue. » Dans un voyage de la Cour, de Chambord à Fontainebleau (octobre 4684), le roi fait en plus d'une étape le trajet de l'une à l'autre résidence: le 12 il couche à Notre-Dame-de-Cléry, le 13 à Pluviers : « Le samedi 14, il arriva à Fontainebleau à sept heures du soir. -On apprit à Chambord la mort du bonhomme Corneille, fameux par ses comédies ; il laisse une place vacante dans l'Académie. » Le bonhomme Corneille ou le grand Corneille, cela revient au

Z.

même; Dangeau avait été du jeune monde, et, comme nous dirions, de la jeune école. Autrefois confident de l'inclination de Madame (Henriette d'Angleterre) pour Louis XIV, c'était lui qu'elle avait chargé d'engager secrètement Corneille et Racine à traiter le sujet de Bérénice dans lequel elle retrouvait quelque chose de sa situation, et où elle espérait voir exprimés quelques-uns de ses sentiments. Dangeau fit si bien que Corneille se mit à cette pièce de Bérénice, sans soupconner la concurrence de Racine, et qu'il tomba dans le piége : aussi était-ce bien le bonhomme Corneille. Deux jours après, à Fontainebleau, on apprend la mort de M. de Cordemov, qui laisse une seconde place vacante dans l'Académie. Il s'agit de remplacer M. de Cordemoy et Corneille. Pour Corneille il n'y a nulle difficulté: c'est son frère Thomas qui est nommé tout d'une voix. Pour la place de M. de Cordemoy, il y eut plus de partage: Bergeret, secrétaire du Cabinet du roi, avait à combattre un concurrent qui se présentait avec bien des titres: « Il v avait une grande brigue pour Ménage, nous dit Dangeau, mais Bergeret eut dix-sept voix, et Ménage n'en eut que douze. Le soir même le roi dit à Racine, directeur de l'Académie, qu'il approuvait l'élection. »

L'Académie française tient ainsi sa place et a son coin dans le Journal de Dangeau à côté des chasses, des promenades royales, des loteries et des jeux de Marly, des nouvelles de guerre et d'église; elle a son importance sociale.

Racine directeur fit un fort beau Discours pour cette séance solennelle où furent reçus Thomas Corneille et M. Bergeret. Ce Discours de Racine, qui est un modèle du genre, commence par un éloge du grand Corneille, qui remplit toute la première moitié; et presque toute l'autre moitié est consacrée, sous prétexte de M. Bergeret, secrétaire du Cabinet, à célébrer Louis XIV, ses guerres, ses conquêtes, le triomphe de sa diplomatie impérieuse:

« Heureux, disait en terminant Racine (et cette péroraison n'est pas la plus délicate partie de son Discours), heureux ceux qui, comme vous, Monsieur, ont l'honneur d'approcher de près ce grand prince, et qui, après l'avoir contemplé, avec le reste du monde, dans ces importantes occasions où il fait le destin de toute la terre, peuvent encore le contempler dans son particulier, et l'étudier dans les moindres actions de sa vie, non moins grand, non moins héros, non moins admirable, que plein d'équité, plein d'humanité, toujours tranquille,

toujours maître de lui, sans inégalité, sans faiblesse, et enfin le plus sage et le plus parfait de tous les hommes ! »

Cette harangue fut prononcée le 2 janvier 4685; et le vendredi 5, à Versailles, on lit dans le Journal de Dangeau: «Le roi ne fit point les Rois, il soupa en famille à l'ordinaire; mais, après souper, il fit porter un gâteau chez M<sup>me</sup> de Montespan.—Le matin il se fit réciter par Racine la harangue qu'il avait faite à l'Académie le jour de la réception de Bergeret et du jeune Corneille, et les courtisans trouvèrent la harangue aussi belle qu'elle avait été trouvée belle à l'Académie. Racine la récita dans le cabinet du roi. » Ces éloges à plein visage n'embarrassaient jamais Louis XIV: il était comme le soleil et ne s'éblouissait pas lui-même. Le mardi 20 mars, à Versailles, on lit dans le même Journal: « Madame la Dauphine fit dire dans son cabinet à Racine la harangue qu'il fit à la réception de Corneille et de Bergeret. »

Ce moment est celui de Racine et de Despréaux tout à fait établis en cour et sur le pied d'historiographes: le 34 décembre, veille du jour de l'an 4685, « M<sup>me</sup> de Montespan fit présent au roi, le soir après souper, d'un livre relié d'or et plein de tableaux de miniature, qui sont toutes les villes de Hollande que le roi prit en 4672. Ce livre lui coûte quatre mille pistoles, à ce qu'elle nous dit. Racine et Despréaux en ont fait tous les discours et y ont joint un Eloge historique de Sa Majesté. Ce sont les étrennes que M<sup>me</sup> de Montespan donne au roi. On ne saurait rien voir de plus riche, de mieux travaillé et de plus agréable.» Il serait curieux de retrouver ce volume, ce magnifique keepsake en l'honneur de Louis XIV, maintenant surtout qu'on sait à qui l'on en devait le texte et les explications.

J'ai nommé M<sup>me</sup> de Montespan: on ne peut s'empêcher de remarquer, chez Dangeau, de quelle sorte et dans quelle nuance fut sa rupture avec Louis XIV; il y aurait eu pour un provincial de quoi s'y méprendre. Longtemps encore après l'installation intime et sous le règne réel de M<sup>me</sup> de Maintenon, M<sup>me</sup> de Montespan avait le même pied et quelque chose de la même attitude en cour. Ainsi il est dit comme indifféremment à la date du mardi 24 septembre 1688, à Versailles: « Le roi en sortant de la messe alla chez M<sup>me</sup> de Montespan à son ordi-

naire. Il lui dit qu'il donnait à M. le duc du Maine la charge de général des galères, etc. » Ainsi encore, à la date du samedi 28 février 1690 : « Le roi après son diner à Marly y joua aux portiques et au lansquenet jusqu'à six heures. M<sup>me</sup> de Montespan y vint passer l'après-diner et joua avec le roi. » La retraite et la chute de M<sup>me</sup> de Montespan était donc imposante encore, et digne, sinon menaçante. Les dehors étaient observés.

C'est chez M<sup>me</sup> de Montespan, le mercredi 46 mai 4685, X' Versailles, que Quinault apporte et montre au roi trois *livrés* ou *libretti* d'opéra « pour cet hiver, nous dit Dangeau : l'un était Malaric, fils d'Hercule; le second Céphale et Procris; le troisième Armide et Renaud. Le roi les trouva tous trois à son gré, et choisit celui d'Armide.»

Racine et Despréaux écrivent l'Histoire du roi ; le monarque s'v intéresse; dans les loisirs auxquels l'oblige sa convalescence après l'opération qu'il eut à subir, il s'en fait lire des passages: « Mercredi 20 mars 4686, à Versailles. — Le roi se porte toujours de mieux en mieux; il s'est fait lire, dans ses dernières après-dinées, l'Histoire que font Racine et Despréaux, et en paraît fort content. - Monseigneur a couru le loup, etc.» Le 22 avril 4688, le roi témoigne sa satisfaction aux deux historiens par une gratification de 1,000 pistoles à chacun. Des pièces de Racine qui sont de sa première maniere, Dangeau nous apprend laquelle Louis XIV préférait : « Le soir (dimanche 5 novembre 1684, à Fontainebleau), il y eut comédie française; le roi y vint, et l'on choisit Mithridate, parce que c'est la comédie qui lui plaît le plus. » Mais quand Racine eut fait Esther, ce fut certainement la pièce de prédilection de Louis XIV, si l'on en juge par le nombre de fois qu'il v assista. Dangeau n'en omet aucune, et il nous dit aussi quel jour Racine eut la faveur si recherchée d'un Marly: «Le roi a fait venir ici M. Racine à ce voyage-ci (28 septembre 1689), et lui a donné une chambre. » Venir à Marly était beaucoup, mais y avoir une chambre et y coucher, c'était la clef de l'Olympe.

Le théâtre est ordinairement la littérature des gens du monde qui n'ont pas le temps de lire. Bien souvent le soir, à la Cour, il y avait comédie: c'étaient des farces italiennes ou des opéras français, et quelquefois aussi de vraies comédies. Dancourt s'y essayait. Baron y eut ses meilleurs succès. Sur l'Homme à bonnes fortunes, sur la Coquette, sur le Jaloux de Baron, Dangeau, en les mentionnant, glisse un jugement favorable; il nous indique en même temps celui du roi. A propos de cette nouvelle comédie du Jaloux, qu'on joua à Marly le 28 janvier 4688: « Le roi la trouva fort jolie; mais il a ordonné qu'on y changeat quelque chose sur les duels, et quelque autre chose qui lui parut trop libre. » Louis XIV goûte moins une autre pièce de Baron qui se jouait également a Marly en même temps qu'on y dansait le ballet: « Le roi le vit (le ballet) de la chambre de Joyeux; mais il n'y demeura pas toujours, parce qu'il ne trouva pas la comédie trop à son gré; c'était l'Homme à bonnes fortunes. » En revanche, Louis XIV assistera peutêtre trente fois à Esther, et toujours avec plaisir. Tel était le goût de ce roi.

Comme singularité, je remarque qu'en février 4682 on jouait à Versailles Jodelet, ou le Maître-valet, de Scarron, et la Dauphine y assistait, sans qu'on prît garde aux origines, et que cette pièce était du premier mari de M<sup>me</sup> de Maintenon: de telles idées ne venaient pas à l'esprit, ou du moins on les

gardait pour soi.

Les Comédiens du roi étaient alors sous la surveillance directe de la Cour, et, ce semble, de madame la Dauphine ellemême: « Dimanche, 22 avril 4685, à Versailles. — Madame la Dauphine, mécontente de quelques sots procédés des comédiens, pria le roi de casser Baron et Raisin, les deux meilleurs comédiens de la troupe, l'un pour le sérieux et l'autre pour le comique. » Et, 3 novembre 4684: « On choisit trois nouvelles comédiennes pour être mises dans la troupe du roi, et Madame la Dauphine leur fit une exhortation sur leur bonne conduite à l'avenir. »

Une des affaires qu'il est le plus intéressant de suivre chez Dangeau, qui ne fait de rien des affaires, mais de simples nouvelles, c'est la révocation de l'Édit de Nantes et ses suites. Nulle part on ne voit mieux de quelle façon les choses se passèrent, quelle fut l'illusion de Louis XIV et la connivence plus ou moins involontaire de tout ce qui l'entourait. Notez que Dangeau était lui-même un ancien protestant converti dès sa jeunesse; il ne paraît jamais s'en ressouvenir. On commence à employer les troupes pour aider aux conversions: « Samedi,

44 août 1685, à Versailles. — J'appris qu'Asfeld, brigadier des dragons, était allé en Poitou commander les troupes qui y sont, et dont les intendants ont quelquefois tiré des secours pour de bons effets. » Ce qui est immédiatement suivi de la nouvelle du dimanche 42: « Le roi envoya force faisandeaux à Monseigneur, et Monseigneur lui renvoya force perdreaux, se faisant part l'un à l'autre de leurs chasses. » — Tout cela vient ex æquo.

- « Mercredi 22 août, à Versailles. — J'appris que Saint-Ruth allait commander les troupes qu'on envoie dans les Cévennes et dans le Dauphiné, comme Asfeld commande celles qui sont en Poitou; ce sera apparemment avec beaucoup de succès des deux côtés. »

Quinze jours après, pendant un voyage à Chambord et sur la route, jeudi 6 septembre : « On dina au bois de Fougère, et l'on vint coucher à Châteaudun. - Le roi apprit qu'il y avait eu plus de cinquante mille Huguenots convertis dans la généralité de Bordeaux, et nous dit cette bonne nouvelle-là avec grand plaisir, espérant même que beaucoup d'autres gens suivront un si bon exemple. » — C'est une émulation, une passion de convertir les gens en masse comme s'il n'y avait qu'à y prêter la main : « Dimanche 16 septembre, à Chambord. — La Trousse fut nommé pour aller commander les troupes en Dauphiné, et tâcher de faire aussi bien en ce payslà que Bouslers a fait en Béarn, en Guyenne et en Saintonge. » Quelquefois on se passe de dragons, et c'est mieux : « Jeudi 27 septembre, à Chambord. — On sut que les diocèses d'Embrun et de Gap, et les vallées de Pragelas, qui sont dépendantes de l'abbaye de Pignerol, s'étaient toutes converties sans que les dragons y aient été. » — « Samedi 29, à Pithiviers. — Le roi nous dit que M. de Duras, revenant de ses terres, l'avait assuré ce matin à Cléry, au sortir de la messe, que tous les Huguenots de ses terres s'étaient convertis. » - « Mardi 2 octobre, à Fontainebleau. - Le roi eut nouvelle, à son lever, que toute la ville de Castres s'était convertie. » - « Vendredi 5, à Fontainebleau. - On apprit que Montpellier et tout son diocèse s'étaient convertis. Lunel et Mauguio en sont. Aigues-Mortes s'est converti aussi ; il est du diocèse de Nîmes. - Il y eut le soir comédie italienne; Monseigneur y alla. » Les nouvelles pareilles se succèdent coup sur coup et arrivent par

chaque courrier: comment Louis XIV qui croyait si aisément en lui-même et en son ascendant, en aurait-il douté? « Samedi 6 octobre, à Fontainebleau. - M. de Noailles manda au roi que toute la ville de Nîmes s'était convertie. » — « Samedi 13, à Fontainebleau. — On sut au lever du roi que presque. tout le Poitou s'était converti, entre autres Châtellerault, Thouars et Loudun. On a appris aussi qu'à Grenoble tous les Huguenots avaient abjuré. » — « Mardi 16, à Fontainebleau. — On apprit que tous les Huguenots de la ville de Lyon s'étaient convertis par une délibération prise à la maison de ville, les ministres et tout le consistoire y étant ; les dragons n'y étaient point encore arrivés. » On s'était tant dit qu'on vivait sous un règne de prodiges que rien n'étonnait plus. Thomas Corneille succédant à son frère à l'Académie avait dit, en parlant de la conquête de la Franche-Comté : « Louis le Grand a soumis une province entière en huit jours, dans la plus forte rigueur de l'hiver. En vingt-quatre heures il s'est rendu maître de quatre villes assiégées tout à la fois. Il a pris soixante places en une seule campagne... » Ici il ne s'agissait que de consciences, et ces autres places fortes cédaient au même ascendant de Louis le Grand. Cela paraissait tout simple et au roi et aux courtisans, et à Dangeau qui enregistre ces succès avec une parfaite bonne foi, de telle sorte que lorsqu'il écrit dans son Journal, à la date du 19 octobre de cette année 1685 : « Outre la cassation de l'Édit de Nantes de 4598, on casse l'Édit de Nîmes de 4629. et tous les édits et déclarations donnés en faveur de ceux de la religion prétendue réformée; ordre à tous les ministres de sortir du royaume dans quinze jours; les enfants qui naîtront seront baptisés et élevés dans la religion catholique, etc., etc.; » et que lorsqu'à la date du 22, il ajoute : « Ce jour-là on enregistra dans tout le royaume la cassation de l'Édit de Nantes, et l'on commença à raser tous les temples qui restaient; » en prenant note de ces actes considérables, il semble ne faire que constater un fait accompli et que rendre compte d'une formalité dernière.

Toutefois, comme il est fidèle à dire ce qu'il sait, on a bientôt chez lui la suite et les conséquences : il ne les donne pas comme une conséquence, mais avec un peu de logique le lecteur rétablit aisément la chaîne. On a d'abord toute la série des récompenses et des pensions accordées par le roi aux nouveaux convertis de quelque importance: « 13 février 1686, à Versailles. — Je sus que M. Dacier, homme fort fameux par son érudition et ses ouvrages, qui a épousé Mue Le Fèvre, plus fameuse encore que lui par sa profonde science, avait eu une pension du roi de 500 écus; ils se sont tous deux convertis depuis quelques mois. » Bien plus, c'étaient M. et M- Dacier qui avaient décidé la conversion entière de la ville de Castres. — « Dimanche, 47 février. — J'appris que le roi donnait à Foran 4.500 francs de pension en faveur de sa conversion. outre celle de 2,000 francs que le roi leur donna à Villette et à lui, il v a quelque temps, comme chefs d'escadre; ils sont tous deux nouveaux convertis, et le roi répand volontiers ses graces sur ceux qu'il croit convertis de bonne foi. »-« 40 mars, - Le roi donne au marquis de Villette, cousin-germain de M<sup>me</sup> de Maintenon et chef d'escadre, une pension de 3.000 fr.: il s'est converti depuis peu. » Ces sortes de pensions et de faveurs sont à l'infini : elles sont décernées hautement, données de bon cœur et de bonne foi, non pas comme motif de la conversion, mais après la conversion et comme marque de satisfaction du prince pour un retour à la règle. Ouelques-unes. plus rarement, prennent un caractère odieux : « Vendredi. 13 septembre 1686, à Versailles. — Le roi a donné à Lostange la confiscation des biens de son frère, qui est en fuite pour la religion (4). »

Puis, tout à côté, chez Dangeau, et sans qu'il y insiste, on a aussi l'idée des pertes que fait le royaume, et des résistances qu'on trouve en plus d'une âme: « Jeudi, 24 janvier 4686, à Versailles. — On eut nouvelles que du Bordage avait été arrêté auprès de Trelon, entre Sambre et Meuse: il voulait sortir du royaume avec sa famille. Sa femme a été blessée d'un coup de fusil; ce sont les paysans qui l'ont arrêté et qui faisaient la garde pour empêcher les gens de la religion qui veulent sortir du royaume...» — « Vendredi 25. — On mène du Bordage dans la citadelle de Lille, sa femme dans celle de Cambray, et Mie de La Moussaye, sa belle-sœur, dans celle de Tournay. On fait revenir les enfants à Paris, et ils seront éle-

<sup>(4)</sup> En parlant d'odieux, je rends la première impression que nous fait cette confiscation dont profite un frère, mais en réalité c'était une moindre injustice de laisser ou de rendre à la famille et aux prochains héritiers les biens dont on dépouillait les membres qui étaient en fuits.

vés dans notre religion. » — « Samedi 26. — Le roi monta en calèche au sortir de la messe, et alla avec les dames voir voler ses oiseaux. »

Ce vol des oiseaux, disons-le en passant, était une grande affaire et un des plaisirs ordinaires du roi. Il y avait un Chef du vol du Cabinet, qui suivait le roi dans tous ses voyages et même à l'armée, et dont la charge ne dépendait point de celle du grand Fauconnier. Ces locutions reviennent continuellement chez Dangeau: « Le roi alla voler l'après-dinée. — Le roi revint l'après-dinée de Marly, et vola en chemin. »

Cependant (pour en rester aux choses sérieuses) des hommes considérables d'entre les réformés obtiennent de sortir du royaume. M. de Ruvigny a permission de se retirer en Angleterre avec sa femme et ses deux fils : «Le roi lui laisse son bien et lui conserve même ses pensions. » Le maréchal de Schomberg eut également permission de se retirer en Portugal « avec Mmc sa femme et M. le comte Charles son fils; il conservera, dit Dangeau, son bien et les pensions que sa Majesté lui donne. » Duquesne, lieutenant général de la mer, cut permission de se retirer en Suisse avec sa famille; mais, avant d'en pouvoir profiter, il mourut subitement à Paris. Schomberg pourtant ne mourut pas si vite ni sans s'être vengé à sa manière ainsi que la cause à laquelle il restait fidèle. Il ne demeura point en Portugal, et s'inquiéta peu de garder ses pensions en France. Après s'être attaché d'abord à l'électeur de Brandebourg dont il commanda l'armée, il lia partie avec le prince d'Orange, l'accompagna dans son expédition d'Angleterre, l'y soutint de son épée et ne périt que dans la victoire, après avoir tout fait pour lui assurer la couronne. « Ne trouvez-vous pas bien extraordinaire, disait Louis XIV au duc de Villeroy, que M. de Schomberg, qui est né Allemand, se soit fait naturaliser Hollandais, Anglais, Français et Portugais?» Louis XIV remarquait là une chose assez piquante : il eût été digne de son esprit judicieux (s'il eût été plus étendu) de se dire que Schomberg était avant tout un réformé, le soldat européen de sa cause religieuse et politique, et que c'était lui seulement, Louis XIV, qui vers la fin, et quand le vieux soldat s'était cru Français, l'avait trop fait ressouvenir de cette patrie antérieure.

Les conversions données comme si faciles chez Dangeau

en 4685, ont leur contre-coup quelques années après, lorsqu'à la reprise de la guerre et quand toute l'Europe liguée est en armes contre Louis XIV, les protestants français y jouent leur rôle et sur les frontières et au dedans du royaume : « Lundi, 28 février 1689, à Versailles. — Hier, M. de Barbezieux vint dire au roi, comme il sortait du sermon, qu'il s'était fait quelques assemblées de mauvais convertis séditieux en Languedoc. Folleville, qui est en pays-là avec son régiment, a marché à eux et avait mis des milices derrière les endroits où ils se retiraient d'ordinaire. Il les attaqua en tête avec quelques dragons, joints à six compagnies de son régiment, les fit fuir, et ils donnèrent dans l'embuscade, où il v en eut trois cents de tués. Il y en avait déjà eu qui s'étaient as-semblés auprès de Castres et auprès de Privas, et qu'on avait dissipés. Ces mouvements ont obligé le roi à demander au Languedoc quatre mille hommes de milice dont on fera des régiments. » - Et mercredi, 5 octobre 1689, à Versailles : «Il y a quelques jours que M. le marquis De Vins est parti pour aller commander à Bourg-en-Bresse; on lui donne quelques troupes, avec lesquelles il contiendra les mauvais convertis et empêchera qu'on n'entre dans le pays. » Ces mauvais convertis, ce sont précisément ceux des conversions en masse et si expéditives, dont les nouvelles survenant en 1685, à chaque lever à Versailles, donnaient tant de joie et de contentement au roi. On ferait tout un chapitre impartial, équitable, convaincant de vérité, et sans injure pour personne: De la Révocation de l'Édit de Nantes et de ses suites, étudiées dans le Journal de Dangeau, c'est-à-dire considérées à la Cour et vues de Versailles comme dans un miroir. Il suffirait de rapprocher et de marquer à l'encre rouge sur un exemplaire les faits éloignés; cette série seule, établie par de simples nouvelles de Dangeau, et sans y mêler aucune réflexion étrangère, deviendrait presque, par les considérations qui en ressortiraient en la lisant, un chapitre de Montesquieu. Il n'y manquerait que l'expression : le bon sens y jaillirait de lui-même.

C'est vers le temps où il accomplissait ou croyait accomplir cette destruction de l'hérésie à l'intérieur, que Louis XIV, incommodé depuis assez longtemps d'une tumeur à laquelle on ayait d'abord appliqué inutilement la pierre, se fit faire ce qu'on appelait un peu fastueusement la grande opération. L'inquiétude de tous, non-seulement à la Cour, mais dans Paris et dans le royaume, fut extrême; et, comme la guérison marcha à souhait, la joie aussi devint universelle. Le Père Bourdaloue, qui avait prêché l'Avent à Versailles, termina son sermon du jour de Noël (25 décembre 4686) en faisant « un compliment au roi sur le rétablissement de sa santé, le plus touchant et le plus pathétique que j'aie jamais entendu, » nous dit Dangeau. Guidé par lui, nous retrouvons cette péroraison de Bourdaloue, et, en la remettant en son lieu et à sa date, nous en comprenons en effet le touchant et l'onction:

« Mais encore une fois, ô mon Dieu! s'écriait l'orateur sacré en terminant, c'est pour cela même que vous multiplierez les jours de cet auguste monarque, et que vous le conserverez, non-seulement pour nous, mais pour vous-même; car, avec une âme aussi grande, avec une religion aussi pure, une religion aussi éclairée, avec une autorité aussi absolue que la sienne, que ne fera-t-il pas pour vous, après ce que vous avez fait pour lui; et par quels retours ne reconnaîtra-t-il pas les grâces immenses que vous avez versées et que vous versez encore tous les jours sur lui? Qu'il me soit donc permis, Seigneur, de finir ici en le félicitant de votre protection divine, et en lui disant à lui-même ce qu'un de vos Prophètes dit à un prince bien moins digne d'un tel souhait: Rex, in æternum vive! Vivez, Sire, vivez sous cette main de Dieu bienfaisante et toute-puissante, qui ne vous a jamais manqué et qui ne vous manquera jamais. Vivez pour la consolation de vos sujets, et pour mettre le comble à votre gloire : ou plutôt, puisque vous êtes l'homme de la droite de Dieu, vivez, Sire, pour la gloire et pour les intérêts de Dieu.... Vivez pour consommer ce grand dessein de la réunion de l'Église de Dieu.... »

Et comment, en entendant de telles paroles proférées par une telle bouche, en ces heures propices et attendries de la convalescence, le cœur de Louis XIV aurait-il douté, et n'auraitil pas cru marcher dans la voie droite, dans la voie commandée et nécessaire?

Je suis très-frappé dès les premières pages du Journal, et de plus en plus, à mesure qu'on avance dans cette lecture, de l'état de santé de Louis XIV, et je m'explique ainsi bien des changements qui survinrent alors dans son régime et dans ses mœurs. Le roi, bien qu'il n'ait pas encore à cette date la cinquantaine, n'est plus jeune et n'a plus rien de la jeunesse. Je ne parie pas seulement de cette tumeur qu'on opère, et à laquelle il faut revenir deux fois; mais, même après, il a souvent la goutte, la fièvre, et Dangeau est continuellement occupé à nous dire que le roi va mieux. Louis XIV, à cette époque, et dût sa santé ensuite se rétablir, est donc entré décidément dans cette seconde et dernière moitié de la vie, et il ne serait pas juste de prétendre juger uniquement par là de ce qu'il a pu être dans la première. Le Louis XIV de M<sup>mo</sup> de Maintenon n'a que des restes du Louis XIV de La Vallière. Il est pourtant magnifique toujours, et galant avec libéralité. C'est à Marly de préférence qu'il réserve ces surprises aux hôtes favorisés qu'il y convie:

« Mercredi, 28 janvier 4688, à Marly. — Sur les six heures du soir, Madame la Dauphine y arriva et y amena dans ses carrosses trente dames, qui y soupèrent toutes. Un peu après que Madame la Dauphine fut arrivée, le roi lui dit, en lui montrant un grand coffre de la Chine, qu'il était demeuré là quelques nippes de la dernière loterie qu'il avait faite, et qu'il la priait de se donner la peine de l'ouvrir. Elle y trouva d'abord des étoffes magnifiques, et puis un coffre nouveau dans lequel il y avait force rubans, et puis un aufre coffre avec de fort belles cornettes, et enfin, après avoir trouvé sept ou huit coffres ou paniers différents, et tous plus jolls les uns que les autres, elle ouvrit le dernier qui était un coffre de pierreries fort joli, et dedans il y avait un bracelet de perles, et, dans un secret, au milieu du coffre, un coulant de diamants et une croix de diamants magnifique. Madame la Dauphine distribua les rubans, les manchons et les tabliers aux demoisselles qui l'avaient suivie. »

## Et encore, mercredi, 3 mars 1688:

« L'après-dînée, le roi partit de bonne heure et alla à Saint-Germain voir sortir du parc quantité de cerfs et de daims qu'on en ôte, et ensuite revint à Marly. En arrivant, il mena les dames dans son appartement, où il y avait un cabinet magnifique avec trente tiroirs pleins chacun d'un bijou d'or et de diamants. Il fit jouer toutes les dames à la rafle, et chacune eut son lot. Le cabinet vide fut pour la trente et unième dame. Dans chaque lot il y avait un secret, et, d'ans chaque secret, des pierreries qui augmentaient fort la valeur du lot. Il n'y a pas eu une dame qui n'ait été très-contente. »

Suivent les noms de ceux et celles qui ont tiré.

Les quatre années de loisir et de paix, depuis la trêve de Ratisbonne jusqu'à la guerre qui sort de la ligue d'Augsbourg (1684-1688), sont vite écoulées. Louis XIV, cette fois, va se trouver seul en face de l'Europe, alarmée de ses airs de mo-

narchie universelle et coalisée contre lui. Il aura à comi attre l'Empire et l'Espagne, les princes d'Allemagne protestants, la Hollande; il perd ses alliés, la Suède, le Danemark; il perd l'Angleterre dont le prince d'Orange va saisir le gouvernail en renversant Jacques II. Il a même contre lui le pape et l'excommunication romaine. On ne doit s'attendre à trouver chez Dangeau aucune considération politique, ni à découvrir aucun dessous de cartes : on n'a que les dehors, ce qui se voit et se dit en public. Quand le roi Jacques II réfugié en France et Louis XIV qui lui donne l'hospitalité s'enferment dans le cabinet à Versailles ou se parlent bas dans l'embrasure d'une croisée, on sait par Dangeau qu'ils ont conféré et parlé bas, mais il se garde bien de vouloir deviner ce qui s'est dit. Peu nous importe. On a, dis-je, les apparences, le mouvement extérieur de la Cour et du monde, l'attitude et l'aspect des personnes, le courant des nouvelles, ce flux et reflux de chaque jour. La guerre s'ouvre avec vigueur; le fils du 10i, Monseigneur, est mis à la tête de l'armée (lu Rhin : « Le roi et Monseigneur se sont fort attendris en so séparant (25 septembre 4688). » Louis XIV dit à son fils une belle parole: «En vous envoyant commander mon armée, je vous donne des occasions de faire connaître votre mérite; allez le montrer à toute l'Europe, afin que quand je viendrai à mourir, on ne s'aperçoive pas que le roi soit mort. » Monseigneur se conduit bien et vaillamment; il a un éclair d'ardeur : cela même lui donne une étincelle d'esprit; il écrit à son père devant Philisbourg: « Nous sommes fort bien, Vauban et moi, parce que je fais tout ce qu'il veut. » — « Mais Vauban pourtant, ajoute Dangeau qui s'anime et s'aiguillonne à son tour, n'est pas si content de Monseigneur, qui va trop à la tranchée et y de-meure trop longtemps. » On prend Philisbourg, on prend Manheim et Frankendal: après quoi Monseigneur revient. Le roi va au-devant lui jusqu'au bois de Boulogne; on lui fait un opéra pour fêter son retour; et puis il y a un grand ralentis. sement : il ne fera pas la campagne suivante. Ce ne sera pas trop d'un intervalle de dix-huit mois avant qu'il reparaisso dans les camps. Avec l'activité qui nous a été donnée dès l'ouverture de ce siècle-ci et à laquelle l'impulsion napoléonienne a accoutumé le monde, nous sommes étonnés des lenteurs qui paraissaient toutes naturelles en ce siècle-là. L'hi-

ver et l'année suivante se passent pour Louis XIV à aider Jacques II dans son infructueuse expédition d'Irlande : d'ailleurs on ne voit pas qu'il songe à rien de décisif sur le Rhin ni qu'il veuille frapper aucun coup pour déconcerter la ligue ennemie. Loin de là, il semble qu'on n'ait conquis des places à la précédente campagne que pour se mettre en état de les rendre de sang-froid à la campagne suivante (4689). On perd donc tout ce qu'on a gagné; la seule question est de le perdre le plus lentement possible. Le marquis d'Uxelles capitule et rend Mayence, un peu trop tôt cependant, à ce qu'il parut; mais il n'avait plus de poudre et tous ses mousquets étaient crevés: « Jeudi, 29 septembre 1689. — M. le marquis d'Uxelles est venu à Marly. Le roi l'a fait entrer chez Mine de Maintenon, où il lui a fait rendre compte du siège de Mayence; il paraît que le roi est content du compte qu'il lui a rendu. » Le baron d'Asfeld se défend avec bien plus d'opiniatreté et avec gloire dans Bonn, qu'il finit par rendre également. Le roi se montre satisfait en somme de toutes ces redditions. suffisamment honorables, mais que l'on n'a presque rien fait d'ailleurs pour empêcher. Ce qu'on voulait surtout à Versailles pour cette année, c'était un répit, et on l'a eu. Oh! que l'on sent bien que si Louvois est un ordonnateur habile, il manque ici un génie supérieur pour le diriger lui-même et lui donner l'ordre! C'est lui alors qui, pour mettre entre l'ennemi et nous plus d'espace, a l'idée sauvage d'incendier le Palatinat. Dangeau raconte simplement le fait en ces termes: « Vendredi, 3 juin 4689, à Versailles. — On a fait brûler Spire, Worms et Oppenheim pour empêcher que les ennemis ne s'y établissent et n'en tirassent des secours et des commodités, en cas qu'ils veuillent attaquer quelqu'une des places que nous avons de ces côtés-là. On en a fait avertir les habitants quelques jours auparavant, afin qu'ils aient le loisir de transporter leurs effets et leurs meubles les plus considérables... » En lisant Dangeau jour par jour, on éprouve de l'impatience de cette lenteur à se mettre en campagne dans l'année 4689. Monseigneur semble avoir épuisé tout son feu l'année précédente, et il n'en veut plus qu'au sanglier et au loup. On se prépare cependant; les armées s'assemblent, s'organisent, et une vaste lutte s'engage à toutes les frontières. Les villes de toutes parts s'imposent et offrent des

sommes au roi. On crée des rentes viagères ; on crée des charges nouvelles qui se vendent. Le roi fait fondre résolûment son argenterie : «Samedi, 3 décembre 1689.—Le roi veut que dans tout son royaume on fasse fondre et porter à la Monnaie toute l'argenterie qui servait dans les chambres, comme miroirs, chenets, girandoles, et toutes sortes de vases; et pour en donner l'exemple, il fait fondre toute sa belle argenterie, malgré la richesse du travail, fait fondre même les filigranes; les toilettes de toutes les dames seront fondues aussi, sans en excepter celle de Madame la Dauphine. » Jusque dans les églises, on ne devra garder que l'argenterie convenable et nécessaire aux saints offices. Ce mélange de sacrifice à la Cour et de faste encore persistant, de chasses, de jeux de toutes sortes, dont on sait le nom et chaque partie soir et matin, tout ce train habituel et détaillé de Versailles, dont le côté frivole disparaît dans la haute tranquillité du monarque, compose une lecture qui n'est pas du tout désagréable, du moment qu'on y entre, et je me suis surpris à en désirer la suite. — C'est en avoir assez dit, je crois, et c'est rendre assez de justice à l'homme qui ressemble le moins à Tacite, mais qui cependant a son prix.

## **ŒUVRES**

DE

## CHAPELLE ET DE BACHAUMONT (1)

C'est une association consacrée que celle de Chapelle et de Bachaumont; c'est une bagatelle qui a pris rang après les chefs-d'œuvre, et qui est réputée classique en son genre, que leur joli Voyage. En voici cette fois une édition très-soignée, très-agréable à l'œil, jouant l'Elzévir à s'y méprendre, et pour laquelle un libraire homme de goût n'a rien négligé. Un littérateur et bibliophile distingué, M. Tenant de Latour, l'a enrichie d'une Notice et surtout a rectifié le texte d'après une édition meilleure de 4732, qui avait toujours été négligée depuis, on ne sait pourquoi. S'il s'agissait de quelque poëme de Catulle, rectifié d'après un manuscrit, cette restitution ferait peut-être quelque bruit parmi les savants; bornonsnous à remercier M. Tenant de Latour de ses soins, et, relisant couramment ce petit volume, disons quelques-unes des idées littéraires et autres qu'il nous suggère.

Premièrement, il ne faut point faire fi de ces choses agréables qui ont été universellement goutées en leur temps et

<sup>(4)</sup> Nouvelle édition revue et corrigée sur les meilleurs textes, précédée d'une Notice par M. Tenant de Latour; et faisant partie de la Bibliothèque elzevirienne: chez Jannet, libraire, rue des Bons-Enfants, 28. (1854.)

dans le siècle où elles sont nées, dussent-elles avoir perdu de leur sel pour nous aujourd'hui : c'est un léger effort et un bon travail pour un esprit cultivé que de se remettre au point de vue convenable pour en bien juger. Ainsi feronsnous pour le Voyage de Chapelle et Bachaumont. Mais en même temps qu'on se rendra mieux compte de la circonstance et du tour d'esprit naturel qui l'ont sait naître, il s'y joindra un regret, c'est qu'il soit arrivé à cette jolie pièce d'esprit un malheur qui arrive à toute chose nouvelle qui réussit, elle est devenue le point de départ d'une mode et d'un genre. On a eu des Voyages en vers et en prose sur le même ton et d'après le même patron; La Fontaine, Regnard, Hamilton, Le Franc de Pompignan, Desmahis, Voltaire, Bouflers, Bertin, Parny (j'en oublie encore), se sont mis à voyager en vers et en prose en se ressouvenant plus ou moins du premier modèle, et il en est résulté un genre artificiel et factice. Et pourquoi aussi un genre s'avise t-il de sortir d'une boutade heureuse?

Il ne manque donc au Voyage de Chapelle et Bachaumont que d'être resté unique. Je rappellerai en deux mots ce qu'étaient les auteurs. Bachaumont était le fils d'un président à mortier au Parlement de Paris, et il fut quelque temps conseiller clerc au même Parlement, homme d'esprit avant tout et de plaisir, frondeur durant la Fronde, chansonnier sans prétention, et qui se convertit dans sa vieillesse. Chapello est des deux le personnage le plus littéraire, et qui joue son rôle parmi les illustres du grand siècle. Il appartenait à la même bourgeoisie parlementaire, étant le fils, mais le fils naturel, d'un maître des comptes appelé L'Huillier. Il vint au monde en 1626 à La Chapelle, près de Saint-Denis, d'ou on lui donna son nom. Son père, homme ricle, amateur de philosophie et de savoir, grand et intime ami de Gassendi, au point qu'on pouvait dire à celui-ci que M. L'Huillier était un autre lui-même, s'attacha à donner à son fils la meilleure éducation; Chapelle étudia au collége des Jésuites de la rue Saint-Jacques, où il rencontra Bernier et Molière, et il introduisit auprès de Gassendi ces deux condisciples : tous trois profitèrent diversement des leçons particulières du philosophe, mais ils en restèrent marqués. Le père de Chapelle aurait voulu qu'il entrât dans l'Église; ses inclinations, en

éclatant de bonne heure, s'y opposèrent. On sait qu'il fut enfermé quelque temps à Saint-Lazare pour inconduite : la sévérité de deux tantes, sœurs de son père et moins indulgentes que lui, y entra pour beaucoup. Il fit peu après un voyage en Italie, et il commit à Rome je ne sais quelles imprudences qui l'obligèrent à brûler ses papiers et ses chansons. Son père ne tarda pas à voir que son fils n'était bon qu'à être un homme d'esprit en toute liberté, tantôt dans la bonne compagnie, tantôt dans la mauvaise. A cette époque d'ailleurs, être de bonne compagnie, c'était se montrer avant tout d'une gaieté franche, spirituelle et amusante (d'où est resté le mot de bon compagnon). Chapelle fut donc réputé encore de bonne compagnie, tout en fréquentant beaucoup les cabarets. Il nous a laissé les noms de ceux qu'il hantait le plus (4) : il y installait Molière, La Fontaine, Racine dans sa jeunesse, Despréaux. C'est au milieu d'eux. c'est dans ces joyeux repas à la Croix-de-Lorraine ou dans la maison de Molière à Âuteuil, qu'il nous apparaît de loin le convive indispensable, le boute-en-train de la bande, tutoyant même Despréaux. Les anecdotes où Chapelle figure avec celui-ci et avec Molière sont devenues une sorte de légende; on aimerait à savoir quelques-uns des mots gais, piquants. naïfs, qui composaient le sel de Chapelle et le faisaient tant estimer des illustres, comme étant lui-même une manière de génie. Il faut lui savoir gré du moins d'être un personnage aussi essentiel dans le groupe de son temps : à côté de Boileau, c'est une figure réjouissante, c'est un interlocuteur qui le contrarie, l'excite, et quelquesois le déconcerte et l'entraîne jusqu'à l'enivrer; à côté de Molière, c'est un confident de ses chagrins, et qui, même par ses consolations incomplètes, oblige le grand homme à se déclarer tout entier devant lui et devant nous dans ses tendresses jalouses et dans ses passions. Car des quatre grands hommes, c'était Molière surtout qui aimait à le consulter non-seulement dans

<sup>(4)</sup> On peut voir sur Chapelle et ses endroits d'habitude, le tome second (pages 299-302) de la curieuse Histoire des Hôtelleries, Cabarets,
Courtilles, et des anciennes Communautés et Confréries d'hôtelliers,
de taverniers, etc., pour laquelle M. Francisque Michel et M. Edouard
Fournier ont réuni bien des recherches érudites et d'ingénieuses coniectures (1854).

ses ennuis de cœur, mais dans ses embarras de directeur de théâtre (deux sortes de peines qui se mêlaient en lui volontiers): il avait dans sa troupe trois principales actrices entre lesquelles il s'agissait de distribuer les rôles et dont il importait de mener à bien les rivalités; et Chapelle, de la campagne, lui écrivait: « Il faut être à Paris pour en résoudre ensemble, et, tâchant de faire réussir l'application de vos rôles à leur caractère, remédier à ce démêlé qui vous donne tant de peine. En vérité, grand homme, vous avez besoin de toute votre tête en conduisant les leurs, et je vous compare à Jupiter pendant la guerre de Troie... »

Le groupe des quatre grands poétes du xviie siècle ne serait donc pas complet sans Chapelle, bien qu'il n'y ait eu que le moins beau rôle; il est immortel grâce à eux; tout aviné qu'il est et chancelant, il se voit, bon gré mal gré, reconduit à la postérité d'où il s'écarte, donnant un bras

à Molière, l'autre à Despréaux.

Nous l'avons déjà remarqué à propos de La Fare : il n'y a guère que les premières années qui comptent et qui soient dignes de souvenir, dans ces carrières épicuriennes qui vont sans règle et en s'abandonnant. Chapelle avait quelquefois des remords; il faisait, le matin, de beaux projets, de grands serments; il se proposait de revenir à l'étude, aux leçons savantes de son maître Gassendi, de s'appliquer à quelque ouvrage sérieux et qui lui fit honneur, qui lui donnât rang dans l'avenir. Une lettre très-curieuse à lui adressée par son ami le médecin Bernier, alors voyageant en Perse, et datée de Chiras, le 40 juin 4668, fait foi de ces résolutions ou de ces velléités philosophiques de Chapelle, qui ne tinrent pas :

« Mon très-cher, lui écrit Bernier, j'avais toujours bien cru ce que disait M. L'Huillier, que ce ne serait qu'un emportement de jeunesse, que vous laisseriez cette vie qui déplaisait tant à vos amis, et que vous retourneriez enfin à l'étude avec plus de vigueur que jamais. L'ai appris dès l'Indoustan, par les dernières lettres de mes amis, que c'est à présent tout de bon, et qu'on vous va voir prendre l'essor avec Démocrite et Epicure, bien loin au delà de leurs fiamboyantes murailles du monde, dans leurs espaces infinis, pour voir et nous rapporter, victoeux, ce qui se peut et ne se peut pas:

. . . . . . . . . . . . . . Et extra Processit longe flammantia menia mundi. » Les sujets auxquels Chapelle méditait de s'appliquer n'étaient rien moins que la nature même des choses au physique et au moral, la structure du monde et la composition de l'homme, le libre arbitre, la Fortune, le Destin, la Providence, la nature de l'àme; il voulait, d'après Épicure, Lucrèce et Gassendi, reprendre et couler à fond toutes ces matières : il n'avait peut-être pas tout à fait cuvé son dernier vin de la veille le jour où il avait conçu ce grand projet, dont la nouvelle était allée à Bernier jusqu'aux confins de l'Indoustan.

Quoi qu'il en soit, la lettre de Bernier est des plus intéressantes. La phrase y peut paraître longue, traînante. et c'est là une lettre persane qui ne ressemble en rien assurément pour la forme à celles de Montesquieu; mais le fond est d'un grand seus, et consulté par Chapelle, il lui répond en le mettant de son mieux en garde contre les principaux défauts auxquels il le sait bien sujet, et aussi contre les conclusions où va trop volontiers la philosophie de Gassendi, leur maître commun. Si Bernier, dans cette lettre, ne se réconcilie pas nettement avec Descartes qu'il continue de considérer comme un philosophe trop affirmatif en ses solutions, il y rétracte du moins aussi formellement que possible les doctrines de Lucrèce et d'Épicure et toutes les assertions purement matérialistes nées de la théorie des atomes; il y insiste particulièrement sur l'impossibilité d'expliquer par la matière seule et par le mouvement de corpuscules, si petits qu'on les fasse. des opérations d'un ordre aussi élevé que celles qui constituent l'intelligence, le raisonnement, la perception de certaines idées, la conscience qu'on a d'avoir ces idées, la volonté, le choix dans les déterminations, etc.; en un mot, il y combat au long et avec détail l'épicuréisme, auquel il sait bien que Chapelle incline et est d'humeur soit en théorie, soit en pratique, à s'abandonner:

<sup>«</sup> Je me promets, lui dit-il, que vous donnerez bien ceci à ma prière, qui est de repasser un moment sur ces pensées si ingénieuses et si agréablement tournées qu'on a su tirer de vos Mémoires (apparemment qu :|ques écrits et cahiers de philosophie et de littérature de Chapelle), sur tant d'autres fragments de même force que je sais qui y ont resié, et généralement sur tous ces enthousiasmes et emportements poétiques de voire Homère, Virgile et Horace, qui semblent

tenir quelque chose de divin. Et vous ne me refuserez pas, dans cette netteté d'esprit et humeur philosophiques où vous vous trouvez quelquefois le matin, de saire réslexion sur trois ou quatre choses qui me semblent très-dignes de l'attention d'un philosophe. »

Ces trois ou quatre points sur lesquels il veut attirer son attention d'homme à jeun, sont précisément les divers degrés d'impression et de sensation, puis de jugement et de raisonnement, de réflexions générales; la conception que nous avons du passé, du présent et de l'avenir; la faculté de retour et de considération interne sur nous-mêmes; l'invention et la découverte des hautes vérités, tant de sublimes imaginations des beaux génies, « une infinité de pensées enfin, si grandes et si vastes, et si éloignées de la matière qu'on ne sait presque par quelle porte elles sont entrées dans notre esprit, » toutes choses qui restent à jamais inexplicables pour une

philosophie atomistique et tout épicurienne.

On ne s'attendait guère que Chapelle dût nous introduire dans ces considérations philosophiques et qu'on peut lire plus au long dans la lettre datée de Chiras : c'est lui pourtant qui, par ses questions à Bernier, les avait provoquées. Bernier le sait volontiers paresseux, obstiné dans ce qu'il a appris dans sa jeunesse, ne se renouvelant pas, et penchant par ses mœurs à se donner un appui dans certaines doctrines. Or, Bernier, homme de sens, qui a beaucoup vu, et qui, en vertu même d'un sage scepticisme, est devenu plus ouvert à des doctrines supérieures, croit devoir avertir son ami et camarade, qui, en passant par le cabaret, est resté plus qu'il ne croit dans l'école; le voyant prêt à vouloir s'enfoncer dans une philosophie abstruse et prétendre à expliquer physiquement la nature des choses et celle même de l'âme, il lui rappelle que c'est là une présomption et une vanité d'esprit fort; mais si cette explication directe est impossible, et si connaître en cette manière son propre principe n'est pas accordé à l'homme dans cet état mortel, « néanmoins. ajoute-t-il en terminant, nous devons prendre une plus haute idée de nous-mêmes et ne faire pas notre âme de si basse. étoffe que ces grands philosophes, trop corporels en ce point; nous devons croire pour certain que nous sommes infiniment plus nobles et plus parfaits qu'ils ne veulent, et soutenir hardiment que, si bien nous ne pouvons pas savoir au vrai

ce que nous sommes, du moins savons-nous très-bien et très-assurément ce que nous ne sommes pas; que nous ne sommes pas ainsi entièrement de la boue et de la fange.

comme ils prétendent. - Adieu. »

Chapelle profita trop peu de cette leçon. A la duchesse de Bouillon, qui lui demandait un jour s'il n'avait jamais eu l'envie de se marier, il répondait : « Oui, quelquesois le matin. » Il n'eut jamais aussi que le matin cette idée de revenir à l'étude, de se mettre aux choses sérieuses. Il laissa bientôt pour toujours les longs projets de travail, garda seulement les conclusions pratiques d'Épicure, et s'oublia de plus en plus.

Ici toutefois, nous le retrouvons rendant à Bernier le même service qu'à Molière; il le force à donner une réplique qui vaut mieux que la question. Il est cause que Bernier a écrit les considérations les plus spiritualistes qu'on puisse désirer, et qu'il a réfuté par les raisons les plus plausibles l'école dans laquelle les historiens de la philosophie l'ont jusqu'ici rangé. Bernier Cartésien sans le vouloir. - M. Bouillier, dans sa récente et excellente Histoire de la Philosophie Cartésienne, aurait eu le droit de faire un coin de chapitre ainsi intitulé (1).

Chapelle disparaît et semble s'éteindre dans les dernières années de sa vie. On le voit fréquentant Anet et la maison des Vendôme, où il devait être parfaitement à l'aise par ses bons comme par ses mauvais côtés, et pour le délicat comme pour le grossier. Il y rencontra Chaulieu à qui il apprit l'art de faire non difficilement des vers faciles, ainsi que lui-même l'avait appris de Blot et des chansonniers de la Fronde, et comme on l'apprendrait bien tout seul sans tant de mystère. Il mourut en septembre 1686, à l'âge d'environ soixante ans Il était mort depuis longtemps pour l'agrément de la société

<sup>(1)</sup> Il est rare que dans un groupe, dans un parti philosophique, politique ou autre, il n'y ait pas quelque esprit sensé, parmi les adhérents mêmes, qui fasse tôt ou tard les objections : ainsi Mélanchthon parmi les Luthériens, Nicole parmi les Jansénistes, le président Jeannin parmi les Ligueurs; ainsi, dans le cas présent, Bernier parmi les Gassendistes: tous ces hommes, et d'autres que nous ignorons, savaient très-bien les côtés faibles, et disaient à l'intérieur bien de bonnes raisons et des vérités à l'oreille de leurs amis.

et pour l'influence (s'il en avait eu jamais). Son beau moment, qui date de son Voyage en 4656, ne s'étend guère au delà de la jeunesse de Boileau, de Racine, et n'entre pas avant dans le règne de Louis XIV. Il eut pour lui une douzaine d'années de vogue (4). Voyons maintenant en quoi son Voyage mérita sa réputation.

En 4656, c'est-à-dire dix ans avant que Boileau publiàt ses premières Satires, et trois ans avant les Précieuses ridicules de Molière, on était dans la pleine littérature des Scudery, des Sarasin, des Pellisson, Scarron, Chapelain, Gilles Boileau, Ménage, et de tous ces beaux esprits dont le goût

(4) Un critique spirituel du Journal des Débats, M. H. Rigault, dans un article sur Chapelle (48 mai 4855), me semble lui avoir beaucoup prêté quand il a dit: « Partout, dans le monde et dans l'intimité. parmi les grands seigneurs et les grands esprits, à Chantilly avec M. le Prince, à Auteuil avec Boileau, Racine et Molière, Chapelle plaît à tout le monde par l'enjouement de son caractère, par l'agrément de son esprit naturel et cultivé, et par cette finesse de goût qui est peut-être la première de ses qualités, et le trait caractéristique de son mérite. Chapelle, qui a si peu écrit et dont l'opinion avait une telle autorité sur les plus grands hommes de son temps, me représente assez bien une classe d'esprits peu nombreuse parce qu'elle est très-distinguée : c'est celle des hommes d'un goût singulièrement fin, délicat, difficile, qui ont tout lu. qui savent toutes choses, et qui n'écrivent rien ou presque rien, parce que la volupté du repos est bien grande et que le sentiment très-vif de la perfection décourage de produire. Ils ont l'œil si clairvoyant qu'ils aperçoivent le faible de toutes les idées et de tous les styles: aucun prestige ne les éblouit, aucune renommée ne les abuse; leur goût est un crible qui ne laisse passer que le pur froment; c'est une de ces balances d'une sensibilité infinie qui ne pèsent que l'or. Ils sont paresseux, mais surtout par délicatesse, pour ne pas profaner par une œuvre incomplète leur rêve de perfection exquise, ou s'ils consentent à laisser tomber une esquisse de leurs mains, c'est avec une négligence sincère qui ne permet pas de les juger. Tel je me représente Chapelle, qu'on ne mettrait pas à son rang si l'on voulait le classer d'après ses vers. » — Le spirituel critique parle là de Chapelle comme il ferait d'un M. de Tréville, d'un M. Joubert ou d'un Doudan, d'un de ces « esprits délicats nés sublimes », nés du moins pour tout concevoir, et à qui la force seule et la patience d'exécution ont manqué, tandis que Chapelle n'est qu'un paresseux trop souvent ivre, un homme de beaucoup d'esprit naturel, mais sans élévation et sans idéal; et c'est précisément cet idéal trop haut placé qui décourage les autres, les suprêmes délicats. En un mot, dans une classification (si elle est possible) des esprits, Chapelle me paraît appartenir à une tout autre famille, et à une famille moins noble.

n'était pas également sain et pur. Chapelle et son camarade de voyage, âgés l'un et l'autre de trente à trente-deux ans, se mettent en route pour faire un tour dans le Midi, et dans le compte-rendu léger de leur voyage qu'ils envoient à leurs amis de Paris, ils trouvent moyen de faire avec un naturel parfait une charmante satire littéraire : de là le grand succès et cette vivacité de faveur qu'on ne s'expliquerait pas autrement aujourd'hui. Voltaire, adressant à sa nièce M<sup>me</sup> Denis une lettre en vers et en prose qu'on intitule son Voyage à Berlin, disait : « N'allez pas vous imaginer que je veuille égaler Chapelle, qui s'est fait, je ne sais comment, tant de réputation pour avoir été de Paris à Montpellier et en terre papale, et en avoir rendu compte à un gourmand. » Le cadre n'y fait trop rien, et c'est par d'heureux détails que le joli Voyage réussit.

Le début, à parler vrai, ne nous agrée plus guère; ce mélange de vers et de prose, ces enfilades de rimes redoublées pouvaient sembler neuves alors; aujourd'hui, c'est usé, et quand on lit au xviiie siècle les lettres de Voltaire, par exemple, on est souvent étonné que cette même plume qui vient de dire très-gentiment les choses en prose se mette tout d'un coup à les redire moins bien en assez mauvaises rimes. Dans le Voyage de Chapelle et Bachaumont, on mange beaucoup; on mange dès le Bourg-la-Reine, et ainsi à chaque étape; on se gorge, on s'empiffre, ce sont les termes, et c'est le plaisir; la gourmandise rabelaisienne s'v montre dans tout son plein. Il ne faut point s'attendre à y trouver rien de la nature ni d'une description réelle. L'évocation de la Garonne et du dieu du fleuve est du genre burlesque et n'est qu'une parodie qui put paraître agréable à ceux que ne rebutait point Scarron:

> Il (le fleuve) se moucha, cracha, toussa, Puis en ces mois il commença...

N'oublions point cette différence essentielle entre les Mcdernes et les Anciens. Les Anciens ont commencé par observer et par peindre directement la pure nature. Dans Homère, même du temps de cette Grèce à demi sauvage, quelle beauté simple de lignes! quel dessin harmonieux des rivages! quelle grande vue des horizons et des contours! Lorsque Télémaque monte sur le vaisseau et s'en va d'Ithaque à Pylos à la recherche de son père, quelle navigation souriante et gracieuse! Chez les Anciens, dans ce Midi, la nature, dès le premier jour, était plus belle; et puis la mer, en découpant les continents de toutes parts, leur faisait une élégante ceinture et les rendait plus accessibles, même dans leur primitive horreur. Chez les Modernes, notre Gaule compacte, druidique, fut longtemps hérissée et impénétrable. Les Ausone, les Numatianus commençaient pourtant à la décrire avec amour, quand la barbarie survint, refermant les communications, ramenant les périls; et avec le moyen age cette nature redevint toute repoussante et pleine de laideur ou d'effroi. Le vilain, qui était proprement le nom donné à l'habitant des campagnes, exprime l'impression même que faisait d'ordinaire le lieu qu'il habitait; en général, et sauf quelques rares éclaircies au soleil du printemps, ces portions défrichées et non désertes de la contrée étaient les plus pleines de boue, de fumier et de misères. Aussi les beaux-esprits eurent-ils fort à faire lorsqu'il fut question pour eux de reconquérir à la littérature et à la poésie la nature. « Les esprits-doux, amateurs des belles-lettres, disait Mme de Rambouillet, ne trouvent jamais leur compte à la campagne. » Esprit-doux (mite ingenium) était un terme qui correspondait en éloge pour les hommes à ce qu'était primitivement le nom de Précieuse pour les femmes. Ces voyages de beauxesprits, qui s'aventurent hors de leur cercle, hors d'un salon de la Place-Royale et du Marais, sont donc moins des découvertes que des travestissements et des parodies de la nature; ils la masquent, ils l'enluminent pour s'en amuser. Ils portent avec eux leur mythologie toute faite, leurs habitudes et leur ton de société, leur jargon. Je dis moins cela encore de Chapelle que de tous ceux qui l'ont imité pour son Voyage, de La Fontaine tout d'abord s'en allant à Limoges, de Regnard allant au Havre, comme plus tard de Bouflers voyageant en Suisse, ou de Bertin en Bourgogne. C'est depuis la barrière de Paris et le premier village un parti pris de plaisanterie et d'agrément. Ce sont tous gens qui se mettent en chemin non pour regarder et voir les choses comme elles sont, mais pour y porter leur esprit, leur manière de dire, et en égayer leur coterie de la ville. Seulement La Fontaine y est naturel,

même dans le parti pris; Regnard y est gai, Pompignan plus lourd et provincial, Bertin sec et vif, Bouflers espiègle. Chapelle, le premier entré dans la voie, y va rondement et d'une touche large et facile. Il me semble voir les gens de la société du Marais qui attendent son récit en se disant : « Le bel esprit! comment va-t-il s'en tirer? » Il s'en tire en soutenant son renom par mille choses singulières, et en les faisant rire, fût-ce même aux dépens les uns des autres.

Un seul endroit est purement gracieux et sentimental : c'est l'endroit du hosquet dans le parc de Graulhez, chez le comte d'Aubiioux :

Sous ce berceau qu'Amour exprès Fit pour toucher quelque inhumaine, etc.

Dans le temps on a dû faire de ce passage un air à chanter sur le luth, comme de certains couplets de Maucroix. Sur ce point même, les auteurs ne dérogeaient pas du tout à leur caractère de francs Gaulois : un vif et très-rapide éclair de sentiment, à côté de beaucoup de bombance et de médisance.

Mais la jolie scène qui l'est pour nous encore, et où le meilleur du sel est rassemblé, c'est la scène des Précieuses de Montpellier; elle est encadrée assez dramatiquement dans l'histoire du poëte d'Assoucy, que je ne fais qu'indiquer; le milieu se peut citer sans manquer au goût :

« Dans cette même chambre, disent les voyageurs, nous trouvâmes grand nombre de dames qu'on nous dit être les plus polies, les plus qualifiées et les plus spirituelles de la ville, quoique pourlant elles ne fussent ni trop belles ni trop bien mises. A leurs petites mignardises, leur parler gras et leurs discours extraordinaires, nous crûmes (vines?) bientôt que c'était une assemblée des Précieuses de Montpellier; mais, bien qu'elles fissent de nouveaux efforts à cause de nous, elles ne paraissaient que des Précieuses de campagne et n'imitaient que faiblement les nôtres de Paris. Elles se mirent exprès sur le chapitre des beauxesprits, afin de nous faire voir ce qu'elles valaient, par le commerce qu'elles ont avec eux. Il se commença donc une conversation assez plaisante:

Les unes disaient que Ménage Avait l'air et l'esprit galant; Que Chapelain n'était pas sage, Oue Costar n'était pas pédant. Les autres croyaient Monsieur de Scudery

Un homme de fort bonne mine, Vaillant, riche et toujours bien mis; Sa sœur une beauté divine, Et Pellisson un Adonis. »

Pellisson, de qui l'on a dit qu'il abusait de la permission qu'ont les gens d'esprit d'être laids! — La conversation continue ainsi par une suite de contre-vérités les plus piquantes, et dont chacune portait coup à Paris. C'est à l'avance une scène de Molière, c'est surtout une scène qui nous rappelle celle du dîner de la troisième Satire de Boileau, quand un des campagnards, relevant sa moustache, se met à dire des impertinences sur tous les auteurs et à affirmer le contraire de ce qui revient à chacun:

La Pucelle est encore une œuvre bien galante... A mon gré, le Corneille est joli quelquefois...

Chapelle procède de même, et dix ans avant Boileau il fait une délicate et naturelle satire de tous ces auteurs alors en pleine vogue, de ces romans et poëmes en renom. Ce sont toujours les Précieuses de Montpellier qui sont censées parler au rebours du bon sens et du goût : « Dans l'Alaric et dans le Moise, on ne loua que le jugement et la conduite; et dans la Pucelle rien du tout. » Ici il v a une politesse et une faiblesse pour Chapelain, ami des auteurs, ancien ami surtout de M. L'Huillier, et qui se trouve loué précisément par cette absence de toute louange des Précieuses : « Dans Sarasin on n'estima que la lettre de M. Ménage, et la préface de M. Pellisson fut traitée de ridicule. Voiture même passa pour un homme grossier. » On sent tout le piquant dont cela devait être. Chapelle et Bachaumont ne se posent point en législateurs du Parnasse; ce sont deux beaux-esprits naturels qui se permettent de rire des beaux-esprits maniérés. A qui lira de près cet endroit du Voyage en regard de la Satire de Boileau, il paraîtra même qu'il y a ici quelque avantage sur cette Satire : outre le mérite d'être antérieur par la date et d'avoir indiqué le tour, c'est plus finement venu et moins composé. Chapelle, en cette rencontre, est l'original que Boileau a imité, comme il a imité en tant d'autres endroits Horace et

les Anciens.—Il est dommage cependant que le tout se termine par cette histoire désagréable et indécente de d'Assoucy, sur laquelle l'auteur revient encore plus loin et insiste avant de finir : ici Boileau retrouverait toute sa supériorité de bon goût et de bonnes mœurs. On sent trop par ce coin que Chapelle est de la Régence, c'est-à-dire d'un monde où l'on n'a pas toujours le ton de plaisanterie des honnètes gens, et qu'il n'est pas digne d'atteindre jusqu'au goût sérieux de Louis XIV : il ne saura jamais s'y encadrer.

Ferai-ie maintenant une revue rapide des imitateurs de Chapelle? Ils ont tous cela de commun, de ne pas prendre la nature au sérieux, et de ne la regarder en sortant du cabaret ou du salon que pour y mettre une grimace et de l'enlumi-nure. Oh! que les Anciens ne faisaient point ainsi! J'ai beau parcourir les itinéraires en vers qu'ils nous ont laissés : Horace, dans ce Voyage à Brindes, est assez sec, mais élégamment sérieux et sans rien de cette mascarade (1). Ausone, dans sa Moselle, n'est qu'un descriptif appliqué et consciencieux, qui a du talent avec recherche. Rutilius Numatianus est un autre descriptif ému et religieux, exact, avec des ressouvenirs classiques et de l'Odyssée; ses digressions sont toutes historiques et graves. Il a bien pu y avoir dans le monde byzantin quelque bel-esprit qui se soit avisé d'un voyage mythologique, mais je m'imagine qu'en y prodiguant les dieux et les nymphes il n'y plaisantait pas, quoiqu'on ne puisse absolument répondre de ce qui passe à certain jour dans ces sortes d'esprits, tels qu'un Lucien ou un Apulée.

La boutade de Chapelle et Bachaumont est bien celle d'auteurs modernes. L'ouvrage est ou a été joli, le genre reste faux. Le voyage n'était que le prétexte et le cadre à la raillerie et à la satire : les imitateurs ont fait du cadre la chose essentielle. Il y a eu de leur part un quiproquo. Ces imitateurs, au xviii siècle, deviennent moins excusables parce qu'avec Rousseau on est revenu, péniblément il est vrai, mais on est revenu enfin à voir et à décrire la nature en elle-

<sup>(4)</sup> On m'écrit (et ce sont deux officiers d'Afrique qui se souviennent d'Horace et qui lisent au bivouac) pour me rappeler certains traits du Voyage à Brindes, qui ne sont point précisément sérieux et graves, ni même élégants: mais je n'ai entendu parler que du sérieux dans les descriptions de la nature ou dans les indications des sites.

même, dans ses beautés et dans son caractère. Boufiers, voyageant en Suisse (4764), est déjà un disciple de Rousseau; il cache son nom, il déguise sa condition, c'est un peintre de portraits, et qui fait semblant de chercher des pratiques pour vivre; les honnêtes gens qui le prennent au mot se donnent de la peine pour lui en procurer; en un mot, il joue à l'Émile de Jean-Jacques, et avec cela il imite à sa manière Chapelle et Bachaumont. Dans ses Lettres à madame sa mère il ne sait que badiner avec les choses et être irrévérent le plus qu'il peut avec les ceuvres de Dieu: « C'est une belle chose que le Lac de Genève. Il semble que l'Océan ait voulu donner à la Suisse son portrait en miniature. Imaginez une jatte de quarante lieues de tour, remplie de l'eau la plus claire, etc. » Et plus loin: « Oh! pour le coup, me voilà dans les Alpes jusqu'au cou! Il y a des endroits ici où un enrhumé peut cracher à son choix dans l'Océan ou dans la Méditerranée: où est Pampan? etc. » C'était un de leurs amis, M. Devaux, de la petite Cour de Lunéville. Tout cela, malgré ce qu'on y appelait esprit, est détestable.

Bertin, dans son Voyage de Bourgogne, adressé à Parny, est moins mauvais; mais c'est toujours le genre petit-maître. Le bel-esprit a changé de forme depuis Chapelle: Gentil-Bernard et Dorat sont venus, qui ont donné à la poésie dite fugitive un certain ton fringant, pimpant, ton de dragon et de mousquetaire. Il y a pourtant dans ce morceau de Bertin des endroits qui décèlent le poète:

Et peut-être par intervalle Un vers pur et facile étincelle en mes jeux.

Parny enfin a écrit un peu sur le même ton une suite de Lettres adressées tant à son frère qu'à Bertin même, durant une traversée à l'île Bourbon, leur patrie commune : mais, dans ces Lettres, il est devenu plus sérieux par la nature même des spectacles et par la force des choses. Sauf le commencement et la fin qui sentent la coterie et le genre érotique de la Caserne (c'était le nom de leur maison de plaisance), il a fait un vrai voyage, et il ne s'est pas dit du moins qu'il imiterait Chapelle et Bachaumont. Toutefois, il n'a pas complétement accepté non plus le soin de peindre la réalité avec détail et dans la vérité la plus rigoureuse : je

n'en veux pour preuve qu'une tempête qu'il a pu déplacer dans les éditions successives de ses Lettres, et qui figure tantôt avant l'entrée à Rio-Janeiro, tantôt après la sortie :

« Pendant la nuit, le tonnerre se fit entendre de trois côtés différents, et les lames couvraient quelquefois le vaisseau dans toute sa longueur. Réveillé par le bruit de la tempête, je monte sur le pont. Nous n'avions pas une voile, et cependant le navire faisait trois lieues par heure. Peins-toi réunis le sifflement du vent et de la pluie, les éclats du tonnerre, le mugissement des flots qui venaient se briser avec impétuosité contre le vaisseau, et un bourdonnement sourd et continuel dans les cordages; ajoute à tout cela l'obscurité la plus profonde et un brouillard presque solide que l'ouragan chassait avec violence, et tu auras une légère idée de ce que j'observais alors tout à mon aise. Je t'avoue que dans ce moment je me suis dit tout bas: Illi robur et œs triplex. Vers les trois heures, la tempête fut dans toute sa force; de longs éclairs tombaient sur le gaillard, etc. »

Cette tempête est assez bien; mais elle est si générale de traits et de ton que l'auteur l'a pu mettre ici ou là sans inconvénient. Quelle différence avec la tempête qui se lit dans le Journal du Voyage à l'Île de France de Bernardin de Saint-Pierre, et que ce dernier essuya entre le Cap de Bonne-Espérance et le canal de Mozambique. Ici nous sommes revenus à l'antique, à la primitive et unique manière d'observer la nature en elle-même, sans souci des livres, des beaux-esprits de la capitale ni des coteries littéraires, avec vérité, application vive et présente, et, quand il y a lieu, avec grandeur. Qu'on me permette de citer tout ce fragment du Journal de Bernardin de Saint-Pierre pour nous délasser, le lecteur et moi, du factice que nous avons eu à traverser:

« Le 17 (juin 1768), il fit calme. On vit des souffleurs et des dorades. La lune se coucha à huit heures; elle était fort rouge. Le 18 au matin, nous essuyâmes un coup de vent de l'arrière, qui nous obligea de rester jusqu'à onze heures du soir sous la misaine. Il s'élevait de l'extrémité des flots une poudre blanche comme la poussière que le vent balaie sur les chemins. A sept heures du soir, nous reçûmes un coup de mer par les fenêtres de la grande chambre. A huit heures, il tomba de la grêle....

« Le 22, vent très-frais et mer houleuse. Les Anciens prétendaient à tort que les temps des solstices étaient des temps de calme. J'ai lu cette après-midi un article du voyageur Dampier, qui observe que, lorsque le soleil disparaît vers les trois heures après midi, et se cache derrière une bande de nuages fort élevés et fort épais, c'est signe d'une

grande tempête. En montant sur le pont, je vis au ciel tous les signes décrits par Dampier.

- « Le 23, à minuit et demi, un coup de mer affreux enfonça quatre fenêtres des cinq de la grande chambre, quoique leurs volets fussent fermés par des croix de Saint-André. Le vaisseau sit un mouvement de l'arrière comme s'il s'acculait. Au bruit, j'ouvris ma chambre qui dans l'instant sut pleine d'eau et de meubles qui flottaient. L'eau sortait par la porte de la grande chambre comme par l'écluse d'un moulin; il en était entré plus de trente barriques. On appela les charpentiers....
- « Comme le roulis m'empêchait de dormir, je m'étais jeté sur mon lit en bottes et en robe de chambre : mon chien paraissait saisi d'un effroi extraordinaire. Pendant que je m'amusais à calmer cet animal. je vis un éclair par un faux jour de mon sabord et j'entendis le bruit du tonnerre. Il pouvait être trois heures et demie. Un instant après. un second coup de tonnerre éclata, et mon chien se mit à tressaillir et à hurler. Enfin, un troisième éclair suivi d'un troisième coup succéda presque aussitôt, et j'entendis crier sous le gaillard que quelque vaisseau se trouvait en danger; en effet, ce bruit fut semblable à un coup de canon tiré près de nous, il ne roula point. Comme je sentais une forte odeur de soufre, je montai sur le pont, où j'éprouvai d'abord un froid très-vif. Il y régnait un grand silence, et la nuit était si obscure que je ne pouvais rien distinguer. Cependant, avant entrevu quelqu'un près de moi, je lui demandai ce qu'il y avait de nouveau. On me répondit : « On vient de porter l'officier de quart dans sa chambre ; il « est évanoui ainsi que le premier pilote. Le tonnerre est tombé sur le « vaisseau, et notre grand mât est brisé. » Je distinguai, en effet, la vergue du grand hunier tombée sur les barres de la grande hune. Il ne paraissait au-dessus ni mât ni manœuvre. Tout l'équipage était retiré dans la chambre du conseil.
- « On fit une ronde sous le gaillard. Le tonnerre avait descendu jusque-là le long du mât. Une femme qui venait d'accoucher avait vu un globe de feu au pied de son lit. Cependant on ne trouva aucune trace d'incendie; tout le monde attendit avec impatience la fin de la nuit
- « Au point du jour, je remontai sur le pont. On voyait au ciel quelques nuages blancs, d'autres cuivrés. Le vent venait de l'ouest, où l'horizon paraissait d'un rouge ardent, comme si le soleil eût voulu se lever dans cette partie; le côté de l'est était tout noir. La mer formait des lames monstrueuses semblables à des montagnes pointues formées de plusieurs étages de collines. De leurs sommets s'élevaient de grands jets d'écume qui se coloraient de la couleur de l'arc-en-ciel Elles étaient si élevées que du gaillard d'arrière elles nous paraissaient plus plus hautes que les hunes. Le vent faisait tant de bruit dans les cordages qu'il était impossible de s'entendre. Nous fuyions vent arrière sous la misaine....»

Voilà bien, avec la précision de plus qui est propre aux

Modernes (quand ils s'en mêlent), voilà bien dans ses grands traits la vraie tempête telle qu'elle a été peinte plus d'une fois par Virgile, et surtout par Homère, lorsqu'Ulysse sentait son vaisseau se disjoindre sous la colère de Neptune et le naufrage prêt à l'ensevelir. O nature grande et sincère, enfin après bien des siècles, tu es retrouvée!

Quant à Chapelle et Bachaumont, que tout cela dépasse, ne voyons dans leur production si goûtée que ce qui y est et ce qu'ils y voyaient, un jeu d'esprit bien plutôt qu'un

voyage, et tout sera bien.

## MONTLUC.

Il y a des âmes nées guerrières; elles le sont par l'instinct qui les pousse aux périls, par les ressources de génie qu'elles v trouvent, et les talents, chaque fois imprévus, qu'elles v déploient, comme par l'ardeur croissante dont elles s'y enflamment; elles le sont aussi, pendant et après l'action, par l'expression et par la parole. Tel fut Montluc. Quel dommage qu'il n'ait pas joint à ses autres brillantes qualités celles qui font le guerrier humain, c'est-à-dire le guerrier accompli, cette modération, cette justice après le combat, ces vertus civilisées qui décorent à jamais le nom d'un Xénophon ou d'un Desaix! Montluc, tant qu'il a à combattre les seuls ennemis du dehors, n'est que rude; mais, les guerres civiles s'allumant. il devient cruel. Il faudrait, pour son honneur, lui retrancher les douze dernières années de sa vie active. Tel qu'il est pourtant, il intéresse, il attache vivement par ses récits, même lorsqu'on sait qu'il est de sa nature plus enclin à s'y surfaire qu'à s'y oublier. Soit naïveté, soit finesse (car il est très-spirituel), il trouve moyen de convaincre à la fois de sa véracité et de sa jactance; les fiertés de son style nous rendent bien celles de son courage et de sa personne: il n'est pas donné à tout le monde d'être un Catinat. Et d'ailleurs ces vertus trop rentrées, et qui sentent le philosophe, ne sont pas celles qui atteignent le but; il faut aux hommes des signes assortis aux choses; à la gloire militaire convient une éloquence militaire aussi. Ce qui est certain, c'est qu'en lisant

5

les Commentaires de Montluc, il revit pour nous tout entier. « Il faisait beau l'ouïr parler et discourir des armes et de la guerre; » ainsi disait en son temps Brantôme qui l'avait entendu, et nous, lecteurs, nous pouvons le redire également aujourd'hui.

Que n'a-t-il eu ce coin de magnanimité qui nous permettrait d'ajouter, comme on est bien souvent tenté de le faire: Le Gascon Montluc, en propos et en action, c'est un héros de Corneille, venu un peu plus tôt!

Avec Montluc, il faut qu'on s'accoutume une bonne fois à prendre ce nom de Gascon au sérieux et en éloge; ce nom alors ne s'était point encere usé et gâté aux railleries des deux siècles suivants. Lorsque les Commentaires de Montluc furent imprimés pour la première fois quinze ans après sa mort, en 1592, l'éditeur les fit précéder d'une Dédicace à la Noblesse de Gascogne qui est en des termes dignes de son objet:

« Messieurs, comme il se voit de certaines contrées qui produisent aucuns fruits en abondance, lesquels viennent rarement allieurs, il semble aussi que votre Gascogne porte ordinairement un nombre infini de grands et valeureux capitaines, comme un fruit qui lui est propre et naturel; et que les autres provinces, en comparaison d'elle, en demeurent comme stériles... C'est votre Gascogne, messieurs, qui est un magasin de soldats, la pépinière des armées, la fleur et le choix de la plus belliqueuse noblesse de la terre, et l'essaim de tant de braves guerriers... »

Sans faire tort aux autres provinces et sans accepter ces injurieuses préférences de l'une à l'autre, il est un caractère constant et qui frappe dans les talents comme dans les courages de cette généreuse contrée, et l'on ne saurait oublier, en lisant Montluc, que cette patrie de Montesquieu et de Montaigne, comme aussi de tant d'orateurs fameux, fut celle encore, en une époque chère à la nôtre, de ces autres miracles de bravoure, Lannes et Murat.

Montluc a oublié de nous dire la date et le lieu précis de sa naissance; il dut naître dans les premières années du xviº siècle et vers 4503. Quelques biographes ont dit que c'est à Condom; c'est aux environs plus probablement (4). Il était

(4) Depuis la première publication de cet article dans le Moniteur, j'ai reçu de la patrie même de Montluc des renseignements utiles.

l'aîné de cinq sœurs et de six frères, et lui-même aura dix en fants. Sa famille se rattachait par une antique alliance à celle de Montesquiou-Fezensac. Son grand-père avait vendu presque tout son bien et avait appauvri la maison. Montluc, dès l'enfance, dut chercher fortune et à se frayer sa voie : « Encore que je sois gentilhomme, si suis-je néanmoins parvenu degré par degré, comme le plus pauvre soldat qui ait été de longtemps en ce royaume. » Nourri en la maison du duc Antoine de Lorraine, au sortir de page il fut pourvu d'une place d'archer dans la compagnie de ce prince sous le chevalier Bayard, qui en était le lieutenant. Il insiste peu sur ses débuts, et n'a pas les tendresses de l'enfance ni des premières années; il ne pense qu'à prendre l'essor, à aller par delà les monts, à voir l'Italie, le Milanais, qui depuis les expéditions de Charles VIII et de Louis XII était le champ de bataille et l'école militaire de la jeune noblesse. A Milan, il entre comme archer dans la compagnie de M. de Lescun, depuis appelé le maréchal de Foix. Il se trouve au combat de la Bicoque et voit perdre le Milanais. Montluc ne fait que courir sur ces premiers temps de sa carrière, et il a pour principe de n'insister que sur les affaires où il a commandé. Comme il n'a que trèstard commandé en chef, il parlera donc en détail des moindres escarmouches, affaires de nuit, rencontres, coups de main et stratagèmes où il a eu un premier rôle, ce qui lui arriva de bonne heure à cause de son esprit d'entreprise et de sa hardiesse.

Ses Commentaires, ainsi nommés très-justement, sont dans sa pensée un livre tout pratique, destiné à instruire la jeune noblesse de son temps et à la former au métier des armes. C'est un livre plein de préceptes et d'exemples. Les exemples,

M. E. Corne, ancien avoué, qui s'est occupé de recherches historiques concernant la famille et la généalogie des Montluc, m'écrit de Condom que Blaise de Montluc (ainsi lui-même signait-il, et non pas Montluc), est né, selon toute vraisemblance, non à Condom, mais dans l'arrondissement de cette ville, à Sainte-Gemme, lieu situé dans la commune du Saint-Puy, canton de Valence. M. Corne a recueilli des pièces, lettres autographes et documents de diverse nature, qui seraient à consulter pour une biographie complète de l'illustre guerrier. — Quant aux appréciations militaires, j'ai profité dans cette Étude d'un travail bien fait et très-précis intitulé: Biographie et Maximes de Blaise de Montluc, par M. Ed. de La Barre Duparcq, capitaine du génie (4848).

il les prend dans ce qu'il sait le mieux, c'est-à-dire dans ce qu'il a vu, et surtout dans ce qu'il a fait et dirigé; il expose au long chaque entreprise de sa façon, même les plus secondaires en apparence, et il en tire des leçons directes; chaque fait de guerre est suivi de son commentaire en règle et d'une exhortation. C'est un véritable enseignement; on devient docteur-ès-armes à son école. Quelquefois il se blâme ou a l'air de se blamer: « Donc notez, capitaines, qu'en cette entreprise il y eut plus de l'heur que de la raison, et que j'y allai comme à tâtons...» Mais ce n'est là qu'une forme pour revenir à l'éloge; le plus souvent il s'approuve et se propose nettement en modèle. Sa prétention est d'avoir toujours été heureux là où il commandait, de n'avoir jamais été battu. Il convient pourtant qu'il n'est pas inutile de l'être quelquesois; car il faut avoir la tête bien grosse quand on a éprouvé une perte en un lieu pour ne pas y pourvoir lorsqu'on se retrouve exposé au même hasard : c'est le cas de se faire sage par sa perte: « Mais je me suis bien trouvé, ajoute-t-il, de ne l'avoir pas été, et aime mieux m'être fait avisé aux dépens d'autrui qu'aux miens. »

Pour un personnage tout d'action et si homme de main, il est à remarquer comme il aime les préceptes, les sentences, et à moraliser sur la guerre; il le fait en un style vif, énergique, imaginatif, gai parfois et qui sourit : oh! qu'on sent bien en lui, malgré tant de colères qui le séparent du sage, un compatriote, un voisin et un aîné de Montaigne! il commence par quelques recommandations qu'il juge fondamentales et qu'il adresse à ceux qu'il veut former. Dès le premier instant qu'il eut à commander à d'autres, dès qu'il eut à porter enseigne, dit-il, il voulut savoir ce qui est du devoir de celui qui commande, et se faire sage par l'exemple des fautes d'autrui : « Premièrement j'appris à me chasser du jeu, du vin et de l'avarice, connaissant bien que tous capitaines qui seraient de cette complexion n'étaient pas pour parvenir à être grands hommes. » Il développe ces trois chefs, et particulièrement, et avec une verve singulière, les inconvénients de l'avarice en un capitaine : « Car si vous vous laissez dominer à l'avarice, vous n'aurez jamais auprès de vous soldat qui vaille, car tous les bons hommes vous fuiront, disant que vous aimez plus un écu qu'un vaillant homme... » Il ne veut pas qu'un homme de

guerre, pareil à un citadin ménager, songe toujours à l'avenir et à ce qu'il deviendra en cas de malheur; le guerrier est enfant de l'État et du prince, et il pose en maxime « qu'à un homme de bien et vaillant, jamais rien ne manque. » — Après ces trois vices qui sont à éviter à tout prix, car ils sont ennemis de l'honneur, il en touche plus rapidement un quatrième dans lequel, sans raffiner sur les sentiments, il conseille du moins toute modération et sobriété: « C'est l'amour des femmes: ne vous y engagez pas, cela est du tout contraire à un bon cœur. Laissez l'amour aux crochets lorsque Mars sera en campagne: vous n'aurez après que trop le temps. Je me puis vanter que jamais affection ni folie ne me détourna d'entreprendre et exécuter ce qui m'était commandé: à ces hommes il leur faut une quenouille, et non une épée. »

Tout gentilhomme qu'il est, Montluc sent l'importance croissante de l'infanterie, et, dès qu'il le peut, il se jette parmi les gens de pied. C'est de sa part une opinion réfléchie. Il refuse même, à l'occasion, un guidon qui lui est offert dans une compagnie à cheval: « Il lui semblait qu'il parviendrait plus tôt par le moyen de l'infanterie. » Il est bien en cela de son siècle et non du xve; ce n'est plus un chevalier d'autrefois, c'est un moderne. Il est vrai qu'il maudit l'invention de la poudre et de l'arquebuserie, pour en avoir été souvent atteint et victime, comme tant de vaillants hommes; mais en la maudissant et en la qualifiant « d'artifice du diable pour nous faire entretuer, » il en sait toute l'importance; il s'en sert à propos, et il excelle entre autres choses à poster et à diriger l'artillerie dans les siéges. Pourtant, comme il est un guerrier de l'époque intermédiaire, il le faut voir tel qu'il se peint à nous lui-même, une hallebarde à la main dans la mèlée: c'était son arme ordinaire de combat.- Ou comme il le dit encore d'un air de fête : « J'ai toujours aimé à jouer de ce bâton, »

La première bonne occasion où il se trouve commander n'étant qu'enseigne, et où il commence à marquer sa réputation auprès de ses camarades et de ses chefs, est sur la frontière d'Espagne, du côté de Saint-Jean-de-Luz (1523). Il se hasarde de propos délibéré, à la tête d'une centaine de gens de pied, pour protéger la retraite de la cavalerie qui s'é-

tait imprudemment engagée, et à force d'audace, de ténacité. de ruse, de tours et de retours, il parvient non-seulement à sauver les autres, mais à se sauver lui-même le dernier. M. de Lautrec le fait appeler et le complimente hautement en gascon. Montluc, qui nous a conservé ses paroles, sentit là ce premier et poignant aiguillon de la louange qui, parti de haut, fait faire ensuite l'impossible aux gens de cœur. Il en tire, selon son habitude, l'occasion d'une petite moralité à l'usage des capitaines ses compagnons qui lui feront l'honneur de lire sa vie : l'important, c'est de chercher dès ses débuts à montrer ce qu'on vaut et ce qu'on peut faire; ainsi les grands et chefs vous connaissent, les soldats vous désirent et veulent être avec vous, et par ce moven on a toute chance d'être employé: « Car c'est le plus grand dépit qu'un homme de bon cœur puisse avoir, lorsque les autres prennent les charges d'exécuter les entreprises, et cependant il mange la poule du bonhomme auprès du feu. » M. de Lautrec, à la première occasion, donne à Montluc une compagnie; celui-ci n'avait guère que vingt ans. Il ne la garda pas toujours; il reparaît comme simple volontaire et parmi les enfants perdus, à la journée de Pavie, mais il avait pris son rang de capitaine.

Prisonnier à Pavie, il fut relaché par ceux des victorieux entre les mains de qui il était tombé: « Car ils voyaient bien, dit-il, qu'ils n'auraient pas grand'finance de moi. » Avant eu ordre de vider le camp des Impériaux avec tous les autres prisonniers jugés insolvables, il regagne ses fovers et sa Gascogne. Bientôt la guerre recommençant après la délivrance de Francois Ier, il reprit les armes, et, sur l'invitation de M. de Lautrec, il leva en Guyenne une compagnie de gens de pied avec une plus forte proportion d'arquebusiers qu'il n'y en entrait d'ordinaire. Le voilà de nouveau en Italie, en route pour Naples; mais, des les premiers pas, au siége d'un château, une arquebusade l'atteint a la jambe droite et le retarde. Il était à peine remis de cette blessure et de nouveau sur pied, lorsqu'il eut ordre de son colonel, le comte Pedro de Navarre, d'aller assaillir une petite ville située sur une hauteur. Capistrano, non loin d'Ascoli. Deux trous furent pratiqués à la muraille, et Montluc aussitôt se jeta dans l'un tête baissée : « Dieu me donna (alors), dit-il, ce que je lui avais toujours demandé, qui était de me trouver à un assaut pour y entrer

le premier ou mourir. » Ce dernier vœu faillit se vérifier; ses soldats, assaillis d'une grêle de pierres, ne purent le suivre, et n'eurent d'autre moyen de le secourir que de le tirer dehors par les jambes, quand, blessé et renversé à terre, il eut à faire sa retraite à reculons; mais ils ne le tirèrent pas si . bien que, roulant de haut en bas jusqu'au fond du fossé, son bras ne se rompit en deux endroits : « O mes compagnons! s'écria-t-il dans le premier moment qu'on le releva et ne sachant pas encore l'obstacle qui les avait retenus; ô mes compagnons! je ne vous avais pas toujours si bien traités et · tant aimés pour m'abandonner en un si grand besoin.» En même temps qu'il a de ces reproches d'un accent presque affectueux envers les siens, Montluc était moins tendre pour les ennemis. Cette fois pourtant il le fut : il avait fait un vœu à Notre-Dame-de-Lorette, et quand, peu après, la ville de Capistrano fut prise et mise à sac, il envoya prier son lieutenant La Bastide de lui garder autant de femmes et de filles qu'il se pourrait pour les préserver des outrages, « espérant que Dieu, pour ce bienfait, l'aiderait, » On lui en amena donc quinze ou vingt, les seules qu'on put sauver. Le reste de la ville et des habitants subit les conséquences d'une prise d'assaut irritée, telle qu'on la pratiquait en ce temps-là. Cependant la fracture et la blessure de Montluc étaient graves; on allait lui couper le bras, lorsqu'un jeune chirurgien prisonnier lui donna courage et l'exhorta à résister aux autres chirurgiens plus Agés et plus en crédit. Montluc, Dieu l'aidant, et par un changement soudain de volonté, au moment où l'on s'approchait déjà pour l'opération, déclara qu'on ne la lui ferait pas. Il resta longtemps malade, alité, écorché au vif tout le long du dos à force d'être immobile; puis quand il fut debout, il eut à passer deux ou trois ans encore avant de pouvoir entièrement guérir; mais il sauva son bras et aussi sa carrière d'homme de guerre. Il fait en cette occasion un retour sur lui-même et sur cette prétention, qui est la sienne, d'avoir toujours été un des plus heureux et des plus fortunés hommes entre tous ceux qui aient porté les armes, ce qui est bien aussi une manière de vanité: « Et si (et pourtant), dit-il, n'ai-je pas été exempt de grandes blessures et de grandes maladies; car j'en ai autant eu qu'homme du monde saurait avoir sans mourir, m'avant Dieu toujours voulu donner une

bride pour me faire connaître que le bien et le mal dépend de lui, 'quand il lui plaît; mais encore, ce nonobstant, ce méchant naturel, apre, facheux et colère, qui sent un peu et par trop le terroir de Gascogne, m'a toujours fait faire quelque trait des miens, dont je ne suis pas à me repentir. »

L'aveu, on le voit, et jusqu'à un certain point le repentir des cruautés de Montluc, se peuvent lire dans ces paroles. On en recueillerait plus d'une de lui dans le même sens. Il avoue ses opiniatretés, ses colères, qui sentent le cheval de sang et de race : « Il ne me fallait guère piquer pour me faire partir de la main. » Quelquefois aussi, chez lui, c'était méthode et tactique; on le verra user de sa réputation terrible pour obtenir de prompts et merveilleux résultats : ainsi, à Casal, ville presque ouverte, où il se jette (4552) pour la défendre, et où il lui fallut improviser des fortifications et de grands travaux de terrassement en peu de jours, il donnera ordre à tout son monde, tant capitaines, soldats, pionniers, qu'hommes et femmes de la ville, d'avoir dès le point du jour la main à l'ouvrage sous peine de la vie; et, pour mieux les persuader, il fit dresser des potences (dont sans doute cette fois on n'eut pas à se servir) : « J'avais, ditil, et ai toujours eu un peu mauvais bruit de faire jouer de la corde, tellement qu'il n'y avait homme petit ni grand, qui ne craiguit mes complexions et mes humeurs de Gascogne. » Et en revanche, sans se fier plus qu'il ne faut à l'intimidation, il allait lui-même, sur tous les points, faisant sa ronde jour et nuit, reconnaissant les lieux, « encourageant cependant tout le monde au travail, caressant petits et grands. » Ces jours-là, où il était maître de lui-même, il savait donc gouverner les esprits autant par les bons procédés que par la crainte, et il s'entendait à caresser non moins qu'à menacer. Aussi, tant qu'il fut à l'étranger et qu'il ne fit la guerre qu'aux ennemis de la France, il résulta de sa méthode et de son humeur autant et plus de bons effets que de mauvais; les vaincus mêmes préféraient en lui un chef et gouverneur sévère, mais obéi des siens, et qui les maintenait dans la discipline; les villes prises l'envoyaient demander au général pour y tenir garnison et les protéger : « Car, en Piémont, ditil quelque part, j'avais acquis une réputation d'être bon

politique pour le soldat et empêcher le désordre. » Tel était Montluc dans son bon temps.

J'ai anticipé quelque peu sur les faits pour commencer à le définir. Il était donc le bras en loque et en écharpe quand, monté sur un petit mulet, il rejoignit M. de Lautrec au siége devant Naples (1528). On lui donna même pour récompense la Torre della Nunziata, près la Torre del Greco, un des beaux châteaux et la première baronnie du pays. Mais tout cela ne tint pas, et la baronnie devait s'en aller bientôt en fumée. Il raconte une action particulière ou faction (c'est son terme habituel pour un fait d'armes) où il se distingua et rendit un service signalé à toute l'armée : sa réputation était dès lors établie auprès des chefs qui le voyaient de près. Ce jour-là, il entendit quelqu'un qui disait au marquis de Saluces en le montrant : « Monsieur, je connais maintenant que le proverbe de nos anciens est véritable, qui dit qu'un homme en vaut cent, et cent n'en valent pas un. Je le dis pour ce capitaine qui a le bras en écharpe, qui est appuyé contre ce tertre, car il faut confesser qu'il est seul cause de notre salut. » Montluc, qui ne faisait pas semblant d'entendre. écouta la réponse du marquis : « Celui-là fera toujours bien partout où il se trouvera. » Ces petites pointes d'honneur servent beaucoup à la guerre, remarque-t-il; et c'est pourquoi il ne se fait faute de mettre telles paroles par écrit, bien qu'elles soient à sa louange : « Capitaines, et vous seigneurs, qui menez les hommes à la mort, car la guerre n'est autre chose, quand vous verrez faire quelque brave acte à un des vôtres, louez-le en public, contez-le aux autres qui ne s'y sont pas trouvés. S'il a le cœur en bon lieu, il estime plus cela que tout le bien du monde, et à la première rencontre il tachera encore de mieux faire. » Les Commentaires de Montluc offrent ainsi mille conseils, non-seulement d'une bonne tactique, mais aussi d'une bonne rhétorique de guerre.

Lui qui n'a point lu les livres ni étudié, il a de belles et grandes paroles que lui envierait un Chateaubriand et tout écrivain d'éclat, et comme les trouvent parfois, sans tant de façons, ceux qui, avec une pensée vive et une âme forte, écrivent ou dictent en tenant l'épée. Ayant à parler en passant d'André Doria, le grand amiral génois, dont le mécontentement et par suite la défection furent cause de beaucoup

de pertes qui advinrent au roi de France, de celle de Naples et autres malheurs : « Il semblait, dit Montluc, que la mer redoutât cet homme ; voila pourquoi il ne fallait pas, sans grande et grande occasion, l'irriter ou mécontenter. »

M. de Lautrec mort, on dut lever le siège de devant Naples et s'en revenir. Montluc s'en revient à pied pendant la plus grande partie du chemin, continuant de porter son bras en écharpe, « ayant plus de trente aunes de taffetas sur lui, parce qu'on lui liait le bras avec le corps, un coussin entre deux; souhaitant la mort mille fois plus que la vie, car il avait perdu tous ses seigneurs et amis qui le connaissaient. » Il rentre en sa maison, est deux ou trois ans à s'y guérir, et plus tard, quand la guerre se réveille et qu'il reprend le service, il croit avoir tout à faire et à recommencer sa carrière comme le premier jour. François I<sup>er</sup>, à l'approche de cette guerre nouvelle, a l'idée d'établir des compagnies légionnaires, invention heureuse qui, si elle avait êté maintenue. aurait procuré dès lors une bonne armée permanente. Montluc y entra et fut choisi pour lieutenant par le seigneur de Faudoas, commandant la légion de Languedoc. Dans l'invasion de la Provence par Charles-Quint (4536), il se signale par un coup de main heureux et qu'il raconte avec complaisance: car c'est par là qu'après cette interruption pénible, lui qui ne hait rien tant que sa maison et à qui les jours de paix sont des années, il se remet en train aux choses de guerre et qu'il rafraîchit l'idée de sa réputation que ce temps d'oisiveté et la longueur de sa blessure avaient un peu mise en oubli : α Ce n'est rien, mes compagnons, dit-il, d'acquérir la réputation et un bon nom, si on ne l'entretient et continue, » Il s'agissait d'affamer l'armée de Charles-Quint et de détruire certains moulins d'où il tirait ses farines, notamment les moulins d'Auriole entre Aix et Marseille. François Ier, qui était à Avignon, avait plusieurs fois exprimé tout haut le désir qu'on détruisit les dits moulins, et y attachait de l'importance; mais chacun rebutait à l'exécution pour un danger si réel à la fois et bien peu chevaleresque. Il y a cinq lieues de Marseille à Auriole et quatre seulement d'Aix : pour peu que la garnison des moulins et du bourg se défendit, l'armée des Impériaux devait être avertie à Aix qu'elle occupait, et, eûton même réussi dans l'attaque du moulin, on n'aurait pas eu

le temps de rentrer ensuite sain et sauf à Marseille. Montluc, toutefois, sachant que le roi tenait fort à cette entreprise, et piqué par l'idée que tous les autres l'estimaient impraticable. résolut de la tenter : il suffisait, en général, qu'on dit devant lui qu'une chose était impossible pour qu'il se dit : « J'en fais mon affaire. » Impossible n'était pas pour lui un mot français, ou du moins un mot gascon. Il s'informa et s'orienta si bien, il prit si exactement ses mesures et ses heures de départ, de marche nocturne et d'arrivée, il choisit et tria si soigneusement son monde, rien qu'une petite troupe (« car ce n'est pas tout d'avoir des hommes un grand nombre; quelquefois il nuit plus qu'il ne profite »), il les dirigea si à point et calcula tout si en perfection, que, le bonheur y aidant, il vint à bout de cette faction, comme il l'appelle, ou prouesse. Au fond, il ne s'agit que d'un eu plusieurs moulins à prendre et à brûler, et Montluc, qui a bien de l'esprit, au moment d'entrer dans ce récit tout sérieux, comme s'il avait deviné que don Quichotte faisait quelque chose de pareil vers le même temps, se permet par précaution un petit sourire : « Or, pour déduire cette entreprise, dit-il, encore que ce ne soit pas la conquête de Milan, elle pourra servir à ceux qui en voudront faire leur profit. » Après cette légère précaution, il n'omet plus rien du détail et des circonstances du stratagème, et en fait un parfait modèle et un exemple à suivre. Il advint même, pour plus de vérité et pour que cela ressemblat davantage à ce qui s'est passé trop souvent, que François I'r ne fut point informé que c'était à lui qu'on devait l'exécution de son désir. M. de Barbezieux, qui commandait à Marseille, lorsque le roi bientôt après y arriva, s'attribua devant ce prince tout l'honneur et l'invention de l'entreprise : « M. de Lautree n'eût pas fait cela, dit Montluc. Il sied mal de dérober l'honneur d'autrui; il n'y a rien qui décourage tant un bon cœur. »

Dans les diverses guerres auxquelles il prend part et qu'il nous décrira, il est de certains faits qu'il aura ainsi trop de curiosité et de plaisir à raconter, à déduire au long et par le menu, pour qu'on n'y voie point se déceler et se déclarer le genre de talent militaire particulier et propre à Montluc : c'est ordinairement dans ce qu'il appelle une faction ou fait d'armes à part, dans un coup de main, un stratagème bien

ourdi, une escarmouche bien menée, une attaque de place réputée imprenable, ou une défense de place réputée intenable. quelque entreprise soudaine et difficile, une expédition en un mot qui fasse un tout, à laquelle il commande, sans qu'il soit besoin d'avoir sous sa main autre chose qu'une élite. c'est là qu'il se complaît et où il excelle. Il a une sorte de spécialité pour ces sortes d'exploits. Ne lui demandez pas les grandes vues militaires ni de stratégie, ni d'embrasser un échiquier bien étendu : mais dans ce cadre indiqué, il semble un officier accompli, plein de ressources, avant le coup d'œil et la main, électrisant son monde, combinant l'audace et l'art, et corrigeant la témérité par l'adresse. Il est content quand il peut dire dans une de ces marches hardies : « C'était une belle petite troupe que la nôtre. » Dans les guerres de Piémont, sous le maréchal de Brissac, il avait extrait de sa compagnie, qui était dans une garnison, trente-quatre soldats qui avaient des morions ou casques jaunes (car il avait éprouvé le bon effet, sur le moral, de ces marques distinctives), et qui étaient renommés sous ce nom : « Tant qu'il v aura mémoire d'homme qui fut alors en vie, écrivaitil vingt ans après avec orgueil, il se parlera en Piémont des braves morions jaunes de Montluc : car, à la vérité. ces trente-quatre en valaient cinq cents, et me suis cent fois étonné de ce que ces gens firent lors : je pouvais bien dire que c'était petit et bon (4). »

Je ne voudrais pas avoir l'air de restreindre les mérites et la portée de Montluc. Qui sommes-nous dans le cabinet pour ainsi trancher à l'aise du mérite de ceux dont le sang se verse à chaque instant et dont la vie n'est qu'un continuel sacrifice? Je veux dire seulement que son titre de maréchal de France ne doit point induire en erreur; ce titre ne lui fut donné que tout à la fin de sa carrière, comme récompense des services rendus, et non comme un moyen d'en rendre de nouveaux. Il ne commanda point en chef avec étendue et dans de grandes proportions: mais, je le répète, il paraît avoir excellé dans certaines parties rares, difficiles et hardies de la guerre, et il en donne leçon, il en tient école autant

### (1) Et comme l'a dit Virgile :

Exigui numero, sed bello vivida virtus.

que cela se peut, et une école brillante, dans ses *Commentaires*. — J'ai hâte d'en venir à sa conduite aux jours où il est plus en vue, avant et pendant la bataille de Cérisolles, et surtout dans sa mémorable désense de Sienne, qui fut pour lui ce que fut à Masséna sa désense de Gênes.

## MONTLUC.

(Suite.)

Ce n'est pas un état des services de Montluc que j'entreprends de dresser d'après lui. Je ne m'attacherai qu'aux circonstances principales où il se dessine avec toute son originalité et son caractère.

Sur la fin de l'année 1543, M. de Botières, qui commandait un peu mollement en Piémont, fut remplacé par le comte d'Enghien, jeune prince de qui l'on attendait beaucoup et qui rendit à l'armée de vives espérances. Après avoir pourvu aux premiers soins du commandement et s'être assuré de ses forces, vers le commencement de mars 1544, M. d'Enghien dépêcha Montluc au roi François Ier pour l'informer de l'état des choses, de l'armée considérable que levaient les Impériaux sous les ordres du marquis du Guast, et pour demander quelques renforts en même temps que la permission de livrer bataille. Malgré les succès partiels et de détail des armes françaises en Italie, on était resté sur le souvenir de la grande défaite de Pavie : une vraie revanche, une bataille rangée, était chose désirée, et il semblait qu'il était temps enfin de remporter une victoire qui allat rejoindre celle de Marignan. Mais François Ier, vieilli, hésitait. Le roi d'Angleterre Henri VIII venait de se liguer contre lui avec Charles-Quint : ce n'était plus de faire des conquêtes en Piémont qu'il s'agissait, c'était de couvrir et de conserver la France. Montluc, au moment d'être congédié et renvoyé à M. d'Enghien, eut ordre.

sur le midi, d'aller trouver le roi, qui était déjà entré en son Conseil. L'amiral d'Annebaut, M. de Saint-Pol, d'autres grands officiers y assistaient. Il n'y avait d'assis que le roi et M. de Saint-Pol d'un côté de la table, et en face d'eux l'amiral. Le Dauphin (qui sera Henri II) était debout derrière le fauteuil du roi son père. Le roi dit à Montluc qu'il voulait qu'il s'en retournat en Piémont porter à M. d'Enghien sa réponse, après avoir entendu la délibération du Conseil et les objections qui étaient faites à cette proposition de livrer bataille. Et là-dessus il commence à prendre les avis. M. de Saint-Pol opine le premier, rappelle la situation générale, la ligue entre les deux souverains ennemis, l'envahissement projeté de la France : il importait dans une telle crise de ménager l'armée de Piémont, qui était la plus aguerrie, et de se tenir simplement de ce côté sur la défensive. L'amiral d'Annebaut, consulté ensuite, opine dans le même sens, et ainsi tous les autres. Montluc pourtant, quand les plus grosses tètes eurent donné leur avis et qu'on en vint aux moins qualifiés, trépignait d'impatience et brûlait d'interrompre. « Tout beau! tout beau! » lui disait M. de Saint-Pol, lui faisant signe de la main et l'avertissant que ce n'était pas l'usage. Le roi, cependant, souriait de la figure animée et du tourment visible de Montluc. Toute cette scène est racontée par celui-ci d'une manière vive et charmante. Quand le tour des opinions fut épuisé : « Avez-vous bien entendu, Montluc, lui dit le roi, les raisons qui m'émeuvent à ne donner congé à M. d'Enghien de combattre ni de rien hasarder? » Ici Montluc, soulagé enfin, dit qu'il avait bien entendu, mais qu'il demandait qu'il lui fût permis de donner aussi ses raisons, bien que sans espoir de faire changer la détermination qu'il voyait qu'on avait prise. Et le roi le lui permettant, il commença un de ces discours comme il aime à les faire, et dont il prétend se souvenir exactement de tout point après vingt ou trente ans écoulés comme si ce n'était que d'hier.

On remarquera même que dans ces discours qu'il prononce en différentes occasions, soit dans le Conseil du prince comme en ce moment, soit dans les Conseils des villes où il commande, soit pour exhorter ses soldats et compagnons, discours qu'il enregistre et recompose avec un soin évident, il nous rend au naturel quelques effets des historieps anciens, notamment de Tite-Live. Montluc n'avait pas étudié les livres, mais il ne faut pas le faire plus illettré non plus qu'il ne l'était réellement. S'il ne les avait pas lus lui-même, il s'était fait lire quelque chose de Tite-Live, de Langey, de Guichardin (dont il a oublié le nom, mais qu'il appelle un bon auteur): « Il me semblait, dit-il quelque part, lorsque je me faisais lire Tite-Live, que je vovais en vie ces braves Scipions, Catons et Césars; et quand j'étais à Rome, voyant le Capitole, me ressouvenant de ce que j'avais ouï dire (car de moi j'étais un mauvais lecteur), il me semblait que je devais trouver là ces anciens Romains. » Voilà le degré de culture de Montluc; c'était assez, avec son esprit naturel et son amour de la gloire, pour le mener, sans imitation directe, à être l'émule de ces anciens qu'il connaît peu. Il méprise fort les écritures en bien des cas; en matière de reddition de place et de capitulation, par exemple, il répète mainte et mainte fois qu'il aimerait mieux être mort que si on le trouvait mélé en ces écritures. Il jugera à l'occasion que c'est une faiblesse au duc de Guise de vouloir écrire de sa main tous ses ordres pour les tenir plus secrets; et dans une boutade plaisante, au milieu de son admiration pour le grand capitaine, il lui échappera de dire un jour dans son antichambre, et entendu de lui sans s'en douter : « Au diable les écritures! Il semble qu'il veuille épargner ses secrétaires : c'est dommage qu'il n'est greffier du Parlement de Paris, car il gagnerait plus que Du Tillet ni tous les autres. » Ayant à entrer quelquesois dans les Parlements de Toulouse et de Bordeaux, quand il était lieutenant pour le roi en Guyenne, il n'en revenait pas de voir que tant de jeunes hommes s'amusassent ainsi dans un palais, vu qu'ordinairement le sang bout à la jeunesse : « Je crois, ajoutait-il, que ce n'est que quelque accoutumance; et le roi ne saurait mieux faire que de chasser ces gens de là, et les accoutumer aux armes. » Mais toutes ces sorties contre ce qui n'est pas gloire des armes et d'homme de guerre n'empêchent pas Montluc de sentir l'importance de ce chétif instrument, la plume : il s'en sert, sachant bien que ce n'est que par là et moyennant cet auxiliaire qu'il est donné à une mémoire de s'immortaliser, qu'il n'en sera de votre nom dans l'avenir que selon qu'il restera marqué en blanc ou en noir par les historiens : et son ambition dernière, à lui qui a tant agi, c'est d'être lu : « Plût à Dieu, dit-il, que nous qui portons les armes prissions cette coutume d'écrire ce que nous voyons et faisons! car il me semble que cela serait mieux accommodé de notre main (j'entends du fait de la guerre) que non pas des gens de lettres; car ils déguisent trop les choses, et cela sent son clerc. » Les discours de Montluc, qui ne sentent pas du tout leur clerc, et qui restent si appropriés à son caractère et à son allure, ne sont pas pour cela moins bien menés et moins habiles.

C'est tout à fait le cas pour ce discours qu'il prononce en présence du roi et de tout le Conseil. Sous la forme brusque, rien de plus fin et de plus persuasif : « Sire, je me tiens bien heureux, tant de ce qu'il vous plaît que je vous die mon avis sur cette délibération qui a été tenue en votre Conseil, que parce aussi que j'ai à parler devant un roi soldat, et non devant un roi qui n'a jamais été en guerre. » Et il appuie adroitement sur cette fibre chevaleresque de François Ier, de ce roi qui, dans les fortunes de guerre, n'a jamais épargné sa personne non plus que s'il eût été le moindre gentilhomme de son royaume. Le Dauphin, prince guerrier aussi et d'humeur vaillante, qui était debout derrière le fauteuil de son père, se mit dès ce début du parti de Montluc, il lui faisait signe de la tête d'aller toujours et de parler hardiment : ce qu'il ne fallait pas lui répéter deux fois; et la suite de ce discours est ainsi accompagnée agréablement, aux endroits décisifs, par ce jeu de scène, par cette pantomime du Dauphin, qui approuve, sourit, fait des signes et jouit du triomphe du soldat Montluc sur les prudents conseillers. Montluc, comme parlant à un roi soldat, se met donc tout d'abord à énumérer les forces de l'armée de Piémont et à nombrer les corps qui la composent; il commence, comme de juste, par les Gascons : « Sire, nous sommes de cinq a six mille Gascons... Car vous savez que jamais les compagnies ne sont du tout complètes, aussi tout ne se peut iamais trouver à la bataille; mais j'estime que nous serons cinq mille cinq cents ou six cents Gascons comptés, et de ceux-là je vous en réponds sur mon honneur; tous, capitaines et soldats, vous baillerons nos noms et les lieux d'où nous sommes, et vous obligerons nos têtes que tous combattrons

le jour de la bataille, s'il vous plaft de l'accorder et nous donner congé de combattre. C'est chose que nous attendons et désirons il y a longtemps... Croyez, Sire, qu'au monde il n'v a point de soldats plus résolus que ceux-là : ils ne désirent que mener les mains. » Il poursuit son dénombrement par les Suisses, desquels il répond également : ce qui fait. avec les précédents, neuf mille hommes en tout qui sont prêts à combattre jusqu'au dernier soupir. Il répond un peu moins des autres corps, qu'il connaît moins, mais il espère qu'ils feront tous aussi bien que les premiers, surtout quand ils verront ceux-ci. Gascons et Suisses. mener vigoureusement les mains. C'est son mot favori; et il n'oublie pas de nous dire qu'à ce moment où il parlait ainsi des grands coups de la bataille, il levait haut le bras et faisait le geste de vouloir frapper; ce qui ne déplaisait pas au roi et redoublait la joie du Dauphin. Et son énumération achevée : « Puisque donc, Sire, poursuivait-il, je suis si heureux que de parler devant un roi soldat, qui voulez-vous qui tue neuf ou dix mille hommes, et mille ou douze cents chevaux, tous résolus de mourir ou de vaincre? Telles gens que cela ne se défont pas ainsi : ce ne sont pas des apprentis. Nous avons souvent sans avantage attaqué l'ennemi, et l'avons le plus souvent battu. J'oserais dire que si nous avions tous un bras lié, il ne serait encore en la puissance de l'armée ennemie de nous tuer de tout un jour sans perte de la plus grand'part de leurs gens et des meilleurs hommes : pensez donc, quand nous aurons les deux bras libres et le fer en la main, s'il sera aisé et facile de nous battre ! » Sa conclusion était : Laissez nous faire. Jusqu'ici Montluc n'a pris les choses que de son côté, militairement; il arrive pourtant à toucher à la question politique : « A ce que j'ai entendu, Sire, tout ce qui émeut messieurs qui ont opiné devant Votre Maiesté est la crainte d'une perte; ils ne disent autre chose, si ce n'est: Si nous perdons, si nous perdons! je n'ai oui personne d'eux qui ait jamais dit : Si nous gagnons, si nous gagnons, quel grand bien nous adviendra! » Le roi était plus qu'à demi gagné; M. de Saint-Pol, lisant cela dans ses yeux. essava de le retenir : « Sire, voudriez-vous bien changer d'opinion pour le dire de ce fou qui ne se soucie que de combattre, et n'a nulle considération du malheur que ce vous

serait si perdions la bataille? C'est chose trop importante pour la remettre à la cervelle d'un jeune Gascon.» Par parenthèse, Montluc avait au moins quarante ans alors et n'était pas plus jeune que bien des hommes mûrs. Montluc réplique à M. de Saint-Pol par de nouvelles raisons et assez bien fondées : il montre que le moral de l'armée de Piémont est excellent; que, dans toutes les précédentes occasions et rencontres, l'avantage lui est demeuré sur l'ennemi; qu'il ne s'agit que de pousser outre et d'achever : « Regardez donc. nous qui sommes en cœur et eux en peur, nous qui sommes vainqueurs et eux vaincus, nous qui les désestimons cependant qu'ils nous craignent, quelle différence il v a d'eux à nous! » Enfin il revient sur l'importance capitale dont serait cette victoire, selon lui facile, qui déconcerterait la coalition et arrèterait les souverains ennemis tout net; il le dit en des termes plus crus et en une image parlante. - Notez que du moment que Montluc a commencé de parler, il n'a plus pour contradicteur que M. de Saint-Pol. L'amiral d'Annebaut, soit qu'il ait changé d'avis de lui-même, soit que, placé en face du roi et du Dauphin, il voie à leur physionomie que le vent tourne décidément à la bataille, s'y laisse incliner également; il ne dit mot, sourit comme les autres et ne contredit pas. Bref, le roi répond à M. de Saint-Pol qui revient à la charge et qui voudrait lui faire honte de changer ainsi d'avis sur le propos d'un fol enragé : « Foi de gentilhomme, mon cousin, il m'a dit de si grandes raisons et m'a représenté si bien le bon cœur de mes gens, que je ne sais que faire. » La partie était gagnée, et Montluc rapporte en toute hâte par delà les monts la permission si désirée, et qu'il a enfin arrachée de la bouche du roi : Qu'ils combattent! qu'ils combattent!

En sortant de la chambre du Conseil, n'oublions pas que Montluc se voit entouré des meilleurs de la jeune noblesse, et qui brûlent, s'il y a combat, de courir en volontaires pour y être à temps; il leur répond moitié en français, moitié en gascon, et les conviant de se dépêcher s'ils veulent en manger et être de la fête. « Il n'y a prince au monde, remarque-t-il à ce propos, qui ait la noblesse plus volontaire que le nôtre : un petit souris de son maître échauffe les plus refroidis; sans crainte de changer prés, vignes et moulins en chevaux et armes, on va mourir au lit que nous appelons le lit d'honneur. »

Cérisolles fut une journée signalée et qui compte dans les fastes de la France comme aussi dans l'histoire de la guerre (11 avril 1544). L'artillerie, plus mobile, y joua un rôle important. Montluc fut particulièrement chargé de conduire toute l'arquebuserie, ce qui a fait dire à un auteur qu'on est orgueilleux de citer : « Toute l'arquebuserie française avait été retirée des bataillons et mise sous le commandement de Montluc. qui l'accepta comme un grand honneur. Ce simple fait prouve combien est dénuée de fondement cette opinion si répandue, que la chevalerie de cette époque dédaignait les armes à feu; et c'est avec peine que nous avons vu, dans le Cours d'histoire militaire de M. Rocquancourt, quelques phrases de Montluc citées comme preuve de son aversion pour les armes à feu. tandis qu'au contraire, aucun capitaine avant lui ne s'en était aussi bien servi, et que, à en juger par ses propres paroles, il faisait grand cas de l'arquebuserie (4). »

Et en effet, les paroles qu'on peut citer de Montluc contre l'invention de l'arquebuserie, et qui peuvent paraître piquantes d'expression, ne sont que des boutades ou des rancunes d'un vieux soldat qui en a été maltraité au visage (2). Quelque goût personnellement qu'il eût à jouer de la hallebarde ou de la pique, il y entremêle sans cesse l'arquebuserie; il combine l'action de ce nouveau moyen avec les autres armes de guerre, et, loin d'avoir aucun préjugé qui l'enchaîne aux us et coutumes de l'ancienne chevalerie, on le voit aussi ouvert et

<sup>(4)</sup> Page 193 des Études sur le passé et l'avenir de l'Artillerie, par le prince Napoléon-Louis Bonaparte, 1846.

<sup>(2)</sup> J'ai déjà indiqué quelques-unes de ses paroles contre cette invention du diable; en voici d'autres. Il parle de la mort du frère de M. de Strozzi, le prieur de Capoue, tué en Toscane, dans une reconnaissance, de la main d'un paysan qui lui tira une arquebusade de derrière un buisson: « Voyez quel malheur qu'un grand capitaine meure de la main d'un vilain avec son bâton à feu! » — Parlant des piques, hallebardes, épées à deux mains, toutes armes blanches, par opposition aux arquebuses, il lui échappe de dire en un endroit: « Ce sont les plus furieuses armes; car s'amuser à ces escopeteries, c'est temps perdu: il faut se joindre; ce que le soldat ne veut faire lorsqu'il y a des armes à feu, car il veut toujours porter de loin. »—A y bien regarder, on trouverait sculement qu'en se servant de toutes deux, il tenait plus grand compte (ce qui est tout simple) de l'artillerie que de l'arquebuserie.

aussi entendu qu'homme de son temps à toute invention et à toute pratique militaire utile.

On sait les vicissitudes de cette bataille de Cérisolles, et comment la fortune, tout en couronnant nos armes, se moqua (c'est Montluc qui le dit) des deux chefs d'armée, Tandis que la droite, commandée par M. de Thais, et le centre, là où était Montluc, enfonçaient l'armée ennemie et que le marquis du Guast voyait la partie désespérée, M. d'Enghien, de son côté, voyait sa gauche complétement en déroute par la lâcheté des Gruyens (gens de la vallée de Gruyère), et essavait en vain par deux charges de cavalerie d'arrêter le bataillon des victorieux. Ce ieune prince était si fort au désespoir, « que deux fois il se donna de la pointe de l'épée dans son gorgerin, se voulant offenser soi-même. Les Romains pouvaient faire cela, ajoute Montluc, mais non pas les Chrétiens. » C'est dans cet état qu'on vint apprendre à M. d'Enghien que cette victoire qu'il tenait pour perdue était à lui et aux siens. Quant à Montluc, après avoir fait jusqu'au bout son office de chef, il eut l'idée de finir la journée par un de ces coups imprévus et d'aventure qui lui plaisaient : il s'était mis en tête qu'il ferait prisonnier ce jour-là un ennemi de haut rang et d'autorité, le général en chef, par exemple, le marquis du Guast en personne, pourquoi pas? et qu'il en obtiendrait une bonne rançon ou une récompense du roi. Sur cette idée un peu folle, ainsi qu'il l'appelle, il avait donné ordre à un sien valet de lui tenir son cheval turc prêt à monter derrière le bataillon; mais une fugue du valet mit du retard à l'entreprise, et Montluc, après un temps de galop, vit qu'il lui fallait renoncer à ce supplément d'honneur et de gain. C'est au retour seulement de cette poursuite qu'il apprit à combien peu il avait tenu que la bataille ne se perdît; il ne s'en était pas douté jusque-là. A cette nouvelle, il éprouva une impression soudaine et qu'il a rendue bien énergiquement; tout son sang se glaça, en écoutant le gentilhomme qui lui faisait ce récit : « S'il m'eût donné, dit-il, deux coups de dague, je crois que je n'eusse point saigné; car le cœur me serra et fit mal d'ouïr ces nouvelles; et demeurai plus de trois nuits en cette peur, m'éveillant sur le songe de la perte. »

Il se représentait la scène du Conseil, sa promesse solen nelle de la victoire, la conséquence incalculable dont une défaite est été pour la France, et dans ce prompt tableau que son imagination frappée lui développa tout d'un coup, cet homme intrépide retrouva la peur à laquelle il était fermé par tout autre côté.

Ce qui est touchant, c'est la tristesse de M. d'Enghien, ce jeune vainqueur, lorsque Montluc l'aborda; il avait encore dans le cœur et sur le front une ombre de l'impression désespérée qui l'avait si longtemps et si cruellement oppressé. Voyant Montluc près de lui, il se baissa pour l'embrasser et le fit chevalier sur l'heure : « dont je me sentirai toute ma vie honoré, nous dit celui-ci, pour l'avoir été en ce jour de bataille, et de la main d'un tel prince. » Un mécompte amer suivit de près cette joie; Montluc demanda pour grâce au prince d'être chargé de porter la nouvelle de la victoire au roi : cela lui était bien dû. M. d'Enghien le lui promit, mais durant la nuit M. d'Escars obtint d'être le messager et le supplanta. Montluc, au désespoir et dans son irritation, eut d'abord l'idée de désobéir, de se dérober le soir même du lendemain, de crever les chevaux et de se rompre le cou plutôt que de ne pas apporter lui-même le premier la nouvelle. Il n'en fit rien pourtant et se retira à demi fâché en sa Gascogne, où il ne resta d'ailleurs que très-peu.

Avant la fin de cette même année, on le trouve au siége devant Boulogne-sur-Mer en qualité de mestre de camp. Je laisse les prouesses, affaires de nuit et camisades où il se distingue, et sur lesquelles il s'étend beaucoup. Un endroit intéressant et neuf, c'est celui où il nous parle des travaux de fortification auxquels il présida entre le fort d'Outreau et le Pont-de-Brique en 4545. Le maréchal de Biez qui v commandait et qui, ne pouvant reprendre Boulogne, était chargé de le bloquer par ce côté, se trouvait dans l'embarras par la fuite des pionniers : il lui restait un pan de courtine ou de mur à élever pour sa ligne de fortification, et pour empêcher les secours d'entrer dans la ville. A défaut des pionniers il pensa à v employer les soldats. Ceux-ci tout d'une voix refusèrent, disant qu'ils ne travailleraient pas et qu'ils n'étaient point pionniers. C'est ici encore que Montluc fit preuve d'invention et de ressources, aussi bien que d'une intelligence militaire qui était en progrès sur la chevalerie et qui s'en revenait au bon sens pratique des anciens Romains. L'idée et la doctrine de Montluc, tout gentilhomme qu'il est, c'est que tout ce qui sert à la guerre, tout ce qui est utile et commandé par les besoins de l'armée, travail de main de quelque genre que ce soit, ne peut faire tache au guerrier et ne peut que procurer honneur aux capitaines et aux princes comme aux soldats. Le premier, s'il le faut, il n'hésitera pas à donner l'exemple; écoutons son excellent récit:

« Je me résolus de trouver le moyen pour faire travailler les soldats. qui fut de donner à chacun qui travaillerait cinq sous comme aux pionniers: monsieur le maréchal me l'accorda fort volontiers, mais je n'en trouvai pas un qui y voulut mettre la main. Voyant leur refus. pour les convier par mon exemple, je pris ma compagnie, celle de mon frère M. de Lieux et celles des capitaines Lebron, mon beau-frère, et Labit, mon cousin-germain; car ceux-là ne m'eussent osé refuser. Nous n'avions pas faute d'outils, car monsieur le maréchal en avait grande quantité, et aussi les pionniers qui se dérobaient laissaient les leurs... Comme je m'en vins à la courtine, je commençai à mettre la main le premier à remuer la terre, et tous les capitaines après: j'y fis apporter une barrique de vin, ensemble mon diner, beaucoup plus grand que je n'avais accoutumé, et les capitaines le leur, et un sac plein de sous que je montrai aux soldals; et après avoir travaillé une pièce (un bon bout de temps), chaque capitaine dîna avec sa compagnie; et à chaque soldat nous donnions demi-pain, du vin et quelque peu de chair, en favorisant les uns plus que les autres, disant qu'ils avaient mieux travaillé que leurs compagnons, afin de les accourager. Et, après que nous eûmes dîné, nous nous remîmes au travail en chantant jusque sur le tard; de sorte qu'on eût dit que nous n'avions jamais fait autre métier. Après, trois trésoriers de l'armée les payèrent à chacun cinq sous; et comme nous retournions aux tentes, les autres soldats appelaient les nôtres pionniers, gastadours (gâteurs, gâcheurs, gâte-métier.) »

Mais la nuit porta conseil; le lendemain matin, deux autres compagnies demandèrent à y venir mettre la main, puis le surlendemain toutes les autres; si bien qu'en huit jours la muraille fut achevée. Les soldats, au jugement des ingénieurs, avaient plus travaillé en ces huit jours que n'eussent fait quatre fois autant de pionniers en cinq semaines. Montluc ne perd pas cette occasion d'exposer toute sa doctrine de stimulation militaire et ses moyens habituels d'agir sur le moral du soldat : « O capitaines, mes compagnons, combien et combien de fois, voyant les soldats las et recrus, ai-je mis pied à terre afin de cheminer avec eux, pour leur faire faire

quelque grande traite; combien de fois ai-je bu de l'eau avec eux, afin de leur montrer exemple pour pâtir! »

Ceux qui ne connaissent Montluc que sur sa réputation dernière et terrible s'étonneront de ne point trouver en tout ceci le farouche personnage qu'ils se sont imaginé. Son défaut en tout temps, et même dans son moment le plus glorieux, était une promptitude de colère qui lui fit faire des choses sanglantes; il en dit son mea culpa : « J'avais la main aussi prompte que la parole. J'eusse voulu, si j'eusse pu, ne porter iamais de fer au côté. » Il paraît se repentir quelquefois d'avoir fait sentir son épée sur le temps même à quelque homme rétif qui l'offensait et lui résistait. Hors cela, et dans ses guerres d'Italie, on le voit faisant tout pour ses soldats, aimé d'eux et possédant le secret de leur mettre les ailes aux talons et le cœur au ventre, dès que l'un et l'autre étaient nécessaires. Son grand moyen pour v arriver n'était pas seulement la libéralité et les distributions d'argent, c'était encore le soin qu'il avait de ses hommes en détail, de ne jamais leur faire faire une grande corvée sans leur faire porter pain et vin pour se rafraîchir, « car les corps humains ne sont point de fer; » c'était surtout de donner l'exemple et de ne pas s'épargner soi-même dans les cas fatigants ou rebutants, de ne pas craindre de paraître déroger en prenant la pelle ou la pioche, comme à Boulogne; en portant le brancard ou trainant la brouette chargée de matériaux, comme dans la défense de Verceil. Au reste, il ne faisait pas uniquement ces choses pour la montre et pour l'exemple; dans la pose des pièces d'artillerie, à quoi il excellait, il avait la main à la besogne pour qu'elle fût mieux et plus sûrement faite : au siége de Monte-Calvo, pendant qu'il était une nuit à loger ses gabions et ses canons, survint M. d'Enghien qui, le prenant familièrement par la taille, lui dit : « Vous avez été mon soldat autrefois, à présent je veux être le vôtre. » - « Monsieur, dis-je, soyez le bienvenu ! un prince ne doit point dédaigner au besoin de servir de pionnier : voici besogne pour tous. » Ainsi Montluc comprenait en toutes les parties et maintenait en égal honneur tout ce qui constitue le noble métier de soldat.

Ceci nous amène à parler avec quelque étendue de l'acte militaire, peut-être unique en son genre par les circonstances,

et qui fait à jamais sa gloire, de l'admirable défense de Sienne. On était sous Henri II, ce même Dauphin qui avait si bien souri à Montluc durant la tenue du Conseil d'où sortit la victoire de Cérisolles, qui depuis l'avait vu à l'œuvre dans une attaque de nuit à Boulogne, et qui eut toujours pour lui un goût, une amitié particulière. La guerre se continuait avec succès en Piémont sous le maréchal de Brissac : cependant la ville de Sienne, en Toscane, avant chassé les Espagnols, recouvra son indépendance et demanda secours au roi. M. de Strozzi, depuis maréchal, fut chargé de la protéger; mais comme il avait en même temps à tenir la campagne, il demanda qu'on nommât un lieutenant de roi pour y commander durant son absence. On essaya dans le Conseil à Paris de bien des noms : le connétable de Montmorency en proposait un, le duc de Guise un autre, le maréchal de Saint-André avait aussi son protégé, « Vous ne m'avez point nommé Montluc, » dit le roi. — « Il ne m'en souvenait point, » répondit le duc de Guise, qui l'estimait. Vinrent pourtant les objections, de la part du connétable surtout : pour cette place de lieutenant du roi dans une république italienne, au milieu des partis et des ordres divers de citoyens à contenir et à ménager, il fallait un grand fonds de prudence, et Montluc, disait-on, en manquait : sa réputation d'homme fâcheux, bizarre et colère était mise sans cesse sur le tapis. Chose singulière! le maré-chal de Brissac, qui l'estimait et l'aimait on ne saurait plus, mais qui craignait de le perdre comme l'un de ses capitaines et auxiliaires essentiels, s'il allait à Sienne, écrivit au roi pour établir dans son esprit (à côté de beaucoup d'éloges) cette fâcheuse réputation de quinteux qu'avait Montluc; et en même temps il écrivait à celui-ci pour le dissuader d'accepter. Le roi pourtant eut son avis, à lui, et démêla les qualités essentielles de son brave serviteur sous les défauts dont on le chargeait : « Le roi répondit qu'il avait toujours vu et connu que la colere et bizarrerie qui était en moi n'était sinon pour soutenir son service, lorsque je voyais qu'on le servait mal : or, jamais il n'avait oui dire que j'eusse pris querelle avec personne pour mon particulier. » M. de Guise, favorable à Montluc, fit aussi cette remarque devant le roi, que le maréchal de Brissac se contredisait dans sa lettre, en déniant d'une part à Montluc l'ordre de talents nécessaires pour commander au nom du roi, et d'autre part en le louant si fort pour des qualités qui sont pourtant les principales en un homme de commandement, telles que d'être homme de grande police et de grande justice, et de savoir animer les soldats en toute entreprise: « Qui a jamais vu, ajoutait M. de Guise, qu'un homme doué de toutes ces bonnes parties n'eût avec lui de la colère? Ceux qui ne se soucient guère que les choses aillent mal ou bien, ceux-là peuvent être sans colère. » Il fut donc décidé que Montluc s'en irait lieutenant du roi à Sienne : le courrier qui lui portait sa nomination le trouva à Agen, où il était pour lors bien malade. Il dit qu'il partirait dans huit jours, et à ce terme précis il se mit en route, se trainant jusqu'à Montpellier et passant outre, malgré les médecins de la Faculté qui lui prédisaient qu'il n'arriverait pas en vie jusqu'à Marseille: « Mais quelque chose qu'ils me sussent dire, je me résolus de cheminer tant que la vie me durerait, à quelque prix que ce fût; et, comme je partais, m'arriva un autre courrier pour me faire hâter; et de jour à autre, je recouvrais ma santé en allant, de sorte que quand je fus à Marseille, je me trouvai sans comparaison mieux que quand j'étais parti de ma maison.»

Montluc débarqua en Italie pendant l'été (1554). M. de Strozzi tenait la campagne. Tant que celui-ci fut debout et à la tête de sa petite armée, Montluc, son second, n'eut rien de bien particulier à faire dans la ville, et il put s'étudier à son rôle nouveau de lieutenant de roi. Il ne commence à se dessiner pour nous qu'à dater de la défaite que M. de Strozzi essuya après avoir voulu secourir la ville de Marciano, que pressait le marquis de Marignan. Montluc prédit que Strozzi, malgré sa bravoure et son expérience, et puisqu'il s'obstinait à décamper en plein jour à la face de son ennemi, serait défait. C'était au commencement d'août. Malade de nouveau et pris de dyssenterie, Montluc convoqua cependant la Seigneurie de Sienne au palais et harangua en italien. Il prévint ces chefs de la cité, pour qu'ils n'en fussent surpris ni découragés, de l'issue trop probable du combat qui se livrait le jour même. Il leur donna toutes les instructions essentielles pour pourvoir sur l'heure à la garde des portes, à la rentrée des blés, farines et vivres du dehors, et aux autres soins de la défense: pour lui, dévoré de la fièvre, il dut se retirer en son

logis après cette harangue, et, son mal empirant, il fut quelques jours en danger de mort.

Le combat s'était passé tout ainsi qu'il l'avait craint; M. de Strozzi avait été complétement battu, et, blessé lui-même, on le croyait en danger de la vie. Transporté dans une place voisine, à Montalsin, et sachant Montluc presque à l'extrémité, il dépêcha à Rome pour faire venir un autre gouverneur, M. de Lansac; mais celui-ci ne sut point s'y prendre et se laissa tomber aux mains des ennemis en essayant d'arriver à Sienne: « S'il fût venu, dit naïvement Montluc, je crois que je fusse mort, car je n'eusse eu rien à faire; j'avais l'esprit tant occupé à ce qui me faisait b'esoin, que je n'avais loisir de songer à mon mal. »

Après avoir été trois jours regardé comme mort, et avoir reçu la visite de Strozzi guéri plus tôt que lui, Montluc revint peu à peu à une santé suffisante pour vaquer à ses devoirs. Il se fit porter en chaise par la ville, examinant toutes choses, car le marquis de Marignan commencait à la serrer de près et à marquer qu'il comptait bien l'avoir, au moins par famine. Là-dessus Montluc assembla d'abord ses capitaines, tant français, qu'allemands et italiens, et leur exposa qu'il voulait diminuer la ration du pain de vingt-quatre onces à vingt; il s'en remettait à eux de persuader à leurs soldats de le supporter, ce qui était difficile, surtout pour les Allemands. Le jour suivant, il convoqua tous les grands de la cité pour leur faire en italien une déclaration semblable et leur demander de réduire la ration de pain des habitants à quinze onces, c'est-à-dire un peu moins que pour les soldats : car il était naturel qu'il y eat dans les maisons des bourgeois des ressources que les soldats n'avaient pas. On était environ à la mi-octobre, et le siège dura jusqu'au 22 avril suivant, six grands mois, pendant lesquels on passa par tous les degrés de privation, de souffrance, d'exténuation, entremêlés de dangers perpétuels, vaillamment et, on peut le dire, ingénieusement combattus.

Car un des caractères de ce siége, et qui le distingue des autres siéges également soutenus à outrance dont l'histoire a gardé les noms, c'est que le sentiment qui anime les chefs de ceux qui résistent et qui s'opiniâtrent ainsi, est un sentiment que j'appellerai éclairé ou civilisé, un sentiment tout d'honneur chez Montluc, tout de patriotisme et d'indépendance chez les Siennois. Il n'y a pas, à proprement parler, de haine ni de guerre d'extermination comme dans ces résistances désespérées des Numance et des Saragosse. Le marquis de Marignan qui assiége la place est un noble et courtois adversaire, et qui est bien le cousin des Médicis par de brillants côtés. La veille de Noël, il envoie par un sien trompette à Montluc « la moitié d'un cerf, six chapons, six perdrix, six flacons de vin excellent et six pains blancs, pour faire le lendemain la fète. » Montluc ne trouve point cette courtoisie étrange, d'autant que dans sa grande maladie trois ou quatre mois auparavant, le même marquis lui avait envoyé pareillement quelque gibier et avait laissé entrer un mulet chargé de petits flacons de vin grec. Nous verrons à quoi un reste de vin grec servira.

C'est le tableau de ce mémorable fait d'armes et siége toscan, des plus beaux sous le point de vue militaire, héroïque et patriotique, qui se peint admirablement dans le récit de Montluc. On cite d'ordinaire, dans les poèmes épiques en renom, tel ou tel chant célèbre; il faudrait citer de même, dans l'ordre des grandes choses historiques, le troisième livre des Commentaires de Montluc. C'est un tout qui se détache et qui fait un parfait ensemble; la façon de dire et de raconter y est égale à l'action. La France n'est pas assez fière de ces vieilles richesses, qui seraient dès longtemps classiques si on les avait rencontrées chez Thucydide ou tout autre ancien. Nous tâcherons cette fois d'y mieux regarder.

## MONTLUC.

(Fin.)

La courtoisie dont le marquis de Marignan usait envers Montluc assiégé, en lui envoyant la veille de Noël un cadeau de gibier et de vin, était en même temps une ruse de guerre; car la même nuit il pensait à lui faire un autre festin, en tentant une escalade vigoureuse à la citadelle et à un fort qui donnait accès dans la ville. Montluc, tout faible qu'il était, sut être sur pied et dans l'action partout où il le fallait, et, après le premier moment de surprise, l'ennemi fut repoussé.

Vers le 20 janvier (4555) on apprit à Sienne que le marquis de Marignan faisait venir de Florence une artillerie complète pour battre la ville. Les Siennois se demandaient s'ils devaient en attendre l'effet, ou entrer dès lors en composition avec l'assiégeant. Observez que Montluc n'était pas entièrement maître dans la cité; il devait concerter toutes ses démarches avec la Seigneurie ou le magistrat de la république, et les amener à son avis par éloquence, prières et persuasion. Il ne fut tout à fait dictateur qu'en février, et pour un mois seulement, durant lequel la Seigneurie remit entre ses mains tous les pouvoirs. Avant et après ce temps, il n'était que le lieutenant d'un roi allié:-« Or là, dit-il, il ne me fallait pas faire le mauvais, car ils étaient plus forts que moi; et fallait

toujours gagner ces gens-là avec remontrances et persuasions douces et honnêtes, sans parler de se courroucer. Croyez que je forçai bien mon naturel... » Il s'attacha à réfuter par sa conduite les préventions qu'on avait formées en France contre son caractère, et il pratiqua le conseil que le roi lui avait donné en le nommant, qui était de laisser sa colère en Gascogne.

Ici il n'y a qu'à admirer ce que peut un sentiment énergique et l'aiguillon de la gloire. Que voulait Montluc en ce siège? espérait-il que le roi enverrait du secours en Toscane? Il tâchait de le faire accroire aux Siennois assiégés pour leur donner patience: mais, lui, il n'en croyait rien; il savait que le roi avait assez à faire ailleurs en cent endroits plus proches. aux frontières de son royaume, et qu'il n'enverrait si loin ni hommes ni argent. Ce que voulait Montluc, c'était de s'illustrer par une belle, par une incomparable défense, dont il fût à tout jamais parlé; et comme il l'a dit du marquis de Marignan: « Il servait son maître, et moi le mien; il m'attaquait pour son honneur, et je soutenais le mien; il voulait acquérir de la réputation, et moi aussi. » Entre le marquis de Marignan et lui, c'était donc un pur duel d'honneur, et il s'agissait d'y engager les Siennois, qui jouaient un plus gros jeu, et de s'en faire assister jusqu'à l'extrémité movennant toute sorte de talent et d'art, en les séduisant, en les rassurant tour à tour, et surtout en évitant, peuple élégant et vif, de les heurter par la violence; c'eût été feu contre feu.

Eh bien! le farouche, le bizarre, le colérique Montluc, sous l'empire d'un noble et puissant désir, fera tout cela : la plus forte de ses passions refrénera pour un temps toutes les autres. Il l'expliqua un jour très-gaiement, et avec beaucoup d'imagination et d'esprit, au roi Henri II, qui, au retour de ce siège, l'accueillit comme il devait et l'entretint longuement durant cinq heures d'horloge, se faisant tout raconter, et ses harangues, et ses ruses, et le détail des souffrances; mais le roi ne pouvait, malgré tout, concevoir encore comment il avait su s'accorder si bien et si longtemps avec une nation étrangère et délicate, surtout en de pareilles détresses. L'explication que lui donna Montluc, si elle se trouvait dans une histoire ancienne, serait célèbre, et nous la saurions dès l'en-

fance:

« Alors, je lui répondis (au roi) que c'était une chose que j'avais trouvée facile; et comme je le vis affectionné à la vouloir entendre. connaissant qu'il prenait plaisir d'en ouir conter, je lui dis que je m'en étais allé un samedi au marché, et qu'en présence de tout le monde j'avais acheté un sac et une petite corde pour lier la bouche d'icelui. ensemble un fagot, ayant pris et chargé tout cela sur le col à la vue d'un chacun; et comme je fus à ma chambre, je demandai du feu pour allumer le fagot, et après je pris le sac, et là j'y mis dedans toute mon ambition, toute mon avarice, mes haines particulières, ma paillardise ma gourmandise, ma paresse, ma partialité, mon envie et mes particularités, et toutes mes humeurs de Gascogne, bref tout ce que je pus penser qui me pourrait nuire, à considérer tout ce qu'il me fallait faire pour son service; puis après je liai fort la bouche du sac avec la corde, afin que rien n'en sortit, et mis tout cela dans le feu; et alors je me trouvai net de toutes choses qui me pouvaient empêcher en tout ce qu'il fallait que je fisse pour le service de Sa Majesté. »

Tel fut l'apologue dont usa Montluc devant le roi pour résumer toute sa conduite morale à Sienne: cet apologue ne vaut-il pas celui de Menenius?

On apprenait donc à Sienne l'arrivée d'une nombreuse artillerie amenée de Florence, et il fallait parer au découragement des Siennois qui provenait surtout de l'état de santé de Montluc et de la crainte de le perdre : « Que ferons-nous? disaient les dames et les peureux (car en une ville il v a d'uns et d'autres), que ferons-nous, si notre gouverneur meurt? Nous sommes perdus: toute notre fiance, après Dieu, est en lui; il n'est possible qu'il en échappe. » Montluc avait donc à persuader d'abord qu'il était guéri et le mieux portant des gouverneurs. C'était difficile après la grande maladie dont il sortait à peine et que la diète ne réparait pas. On ne le voyait, quand il allait par la ville, qu'enveloppé d'étoffes et de fourrures à cause de l'hiver. Il médite un coup de théâtre. Il avait dans sa défroque un habillement complet de galant, du temps qu'il était en garnison et amoureux; car les jours où l'on n'a rien à faire, on les peut donner aux dames: « En ce temps-là, je portais gris et blanc pour l'amour d'une dame de qui j'étais serviteur lorsque j'avais le loisir; et avais encore un chapeau de soie grise, fait à l'allemande, avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées. » Il nous décrit toute sa toilette à l'avenant, chausses de velours cramoisi, couvertes de passement d'or, pourpoint de même, chemise ouvrée de soie cramoisie et de filet d'or,

casaquin de velours gris, garni de petites tresses d'argent à deux petits doigts l'une de l'autre, etc. De plus, il avait encore deux petits flacons de ce vin grec que le marquis de Marignan lui avait laissé parvenir:

« Je m'en frottai un peu les mains, puis m'en lavai fort le visage, jusques à ce qu'il eût pris un peu de couleur rouge, et en bus, avec un petit morceau de pain, trois doigts, puis me regardai au miroir. Je vous jure que je ne me connaissais pas moi-même, et me semblait que j'étais encore en Piémont amoureux, comme j'avais été; je ne me pus contenir de rire, me semblant que tout à coup Dieu m'avait donné tout un autre visage. »

C'est en ce déguisement et avec cette bonne mine d'emprunt qu'il traverse la ville à cheval et se rend au palais où il trouve les principaux Siennois assemblés. Il les harangue en son meilleur italien, et, dans cette occasion comme dans toute autre, il montre assez quelle importance il attache à savoir bien parler la langue des divers pays où il sert, et à joindre une certaine éloquence aux autres moyens solides: « Je crois que c'est une très-belle partie à un capitaine que de bien dire. »

Il remonte donc par ses paroles le moral ébranlé des Siennois, leur rend toute confiance, et l'on se promet, citoyens d'une part, colonels et capitaines de l'autre, de ne point séparer sa cause et de combattre jusqu'à la mort pour sauver la souveraineté, l'honneur et la liberté. La petite exhortation que, dans ses Mémoires, Montluc adresse ensuite, selon son usage, aux gouverneurs et capitaines qui le liront, est piquante de verve et brillante de belle humeur; il ne veut point qu'ils cherchent des prétextes autour d'eux, qu'ils se déchargent de leur reddition sur les bourgeois qui les y ont forcés, ou sur leurs soldats qui étaient à bout de combattre:

« Ce ne sont qu'excuses, ce ne sont qu'excuses, croyez-moi: ce qui vous force, c'est votre peu d'expérience. Messieurs mes compagnons, quand vous vous trouverez en telles noces, prenez vos beaux accoutrements, parez-vous, lavez-vous la face de vin grec, et la faites devenir rouge; et marchez ainsi bravement parmi la ville et parmi les soldats, la care levée ( la face levée), ne tenant jamais autre propos sinon que bientôt, avec l'aide de Dieu et la force de vos bras et de vos armes, yous aurez en dépit d'eux la vie de vos ennemis, et non eux la vôtre...

Mais si vous allez avec un visage pâle, ne parlant à personne, triste, mélancolique et pensif, quand toute la ville et tous les soldats auraient cœur de lions, vous le leur ferez venir de moutons. »

Il ne se contente pas de décrire ces scènes extérieures et de nous dire en général les vicissitudes et la marche du siége: il entre dans toutes les particularités et le détail des mesures qu'il a prises pour le faire durer et le soutenir. Montluc ne se donne pas pour un historien, c'est un écrivain spécial de guerre; il semble qu'il tienne à justifier ce mot de Henri IV lisant ses Commentaires, que c'est la Bible du soldat: « Je m'écris à moi-même, et veux instruire ceux qui viendront après moi: car n'être né que pour soi, c'est à dire en bon français être né une bête. »

Il commence par établir une bonne police dans la ville; il la divise en huit parties, dont chacune est sous la surveillance et les ordres d'un des huit magistrats nommés les huit de la querre: dans chacune de ces sections, il fait faire un recensement exact des hommes jusqu'à soixante ans, des femmes jusqu'à cinquante, et des enfants depuis douze, afin qu'on voie quels sont ceux qui peuvent travailler aux choses de siége et à quoi ils sont propres; dans le travail commun, les moindres ont leurs fonctions; chaque art et métier, dans chaque quartier, nomme son capitaine, à qui tous ceux du même métier obéissent au premier ordre. Je ne fais qu'indiquer ce qu'il déduit et explique. Il s'adressait d'ailleurs à une population déjà exercée et aguerrie; dès avant son arrivée et au premier cri de cette indépendance menacée, la population de Sienne, et les femmes les premières, avaient eu l'idée de s'organiser pour la défense et d'y aider de leurs mains : à ce souvenir et à la pensée de ce que lui-même a vu de bonne grâce généreuse et patriotique en ce brave et joli peuple. Montluc s'émeut; son récit par moments épique redouble d'accent ; quelque chose de l'élégance et de l'imagination italienne l'ont gagné:

« Il ne sera jamais, Dames siennoises, que je n'immortalise votre nom tant que le livre de Montluc vivra: car, à la vérité, vous êtes dignes d'immortelle louange, si jamais femmes le furent. Au commencement de la belle résolution que ce peuple fit de défendre sa liberté, toutes les dames de la ville de Sienne se départirent en trois bandes: la première était conduite par la signora Forteguerra, qui était vêtue de violet, et toutes celles qui la suivaient aussi, ayant son accontrement en façon d'une nymphe, court et montrant le brodequin; la seconde était la signora Piccolomini, vêtue de satin incarnadin, et sa troupe de même livrée; la troisième était la signora Livia Fausta, vêtue toute de blanc, comme aussi était sa suite, avec son enseigne blanche. Dans leurs enseignes elles avaient de belles devises : je voudrais avoir donné beaucoup et m'en ressouvenir. Ces trois escadrons étaient composés de trois mille dames, gentils-femmes ou bourgeoises : leurs armes étaient des pics, des palles (pelles), des hottes et des fascines; et en cet équipage firent leur montre et allèrent commencer les fortifications. M. de Termes, qui m'en a souvent fait le conte (car je n'étais encore arrivé), m'a assuré n'avoir jamais vu de sa vie chose si belle que celle-là; je vis leurs enseignes depuis. Elles avaient fait un Chant à l'honneur de la France lorsqu'elles allaient à leur fortification : je voudrais avoir donné le meilleur cheval que j'aie, et l'avoir pour le mettre ici. »

Or, sachez que ce meilleur cheval de Montluc, qu'il eût donné de tout son cœur pour avoir l'Hymne des dames siennoises en l'honneur de la France, était un cheval turc dont il a dit « qu'il l'aimait, après ses enfants, plus que chose du monde, car il lui avait sauvé la vie ou la prison trois fois. »

Je n'ai pas à entrer dans le détail du siège; il me suffit d'en avoir signalé le caractère et de donner envie aux curieux de rechercher les pages qui y sont consacrées (4). Pendant qu'il le soutient, et indépendamment des assauts du dehors, Montluc a au-dedans à se tirer de deux circonstances difficiles: dans la première, il lui faut renvover les troupes allemandes qui s'accommodent peu du jeune et qui vont affamer trop tôt la place: il les fait sortir de nuit avec adresse, et sans rien communiquer au Sénat; et il raccommode ensuite cette dissimulation par de belles paroles, si bien que le courage des habitants n'est point ébranlé, mais bien plutôt accru par cette diminution de défenseurs. Une autre nécessité plus pénible et qui suivit aussitôt après, c'est lorsqu'il dut demander et qu'il obtint, au moins en partie, l'expulsion des bouches inutiles. Il n'était sorte de movens ni de stratagèmes qu'il n'imaginat pour soutenir l'espoir et prolonger l'illusion courageuse des assiégés. Dans un moment où le soupçon régnait et

<sup>(4)</sup> Pour mieux faire encore, il y faudrait joindre l'étude des documents italiens; on les trouve dans la collection intitulée Archivie storice Italiano qui s'imprime à Florence. Le second volume notamment sontient l'histoire du siège de Florence, par Sozzini.

où la discorde était près d'éclater parmi eux, il s'adressa à la dévotion italienne et fit diversion aux querelles moyennant des processions publiques et des prières : « Car de jeûnes, dit-il gaiment, nous en faisions assez. » Ces jeûnes étaient poussés aux dernières limites du possible : « Ni la ville ni nous ne mangeames jamais, depuis la fin de février jusques au vingt-deuxième d'avril, qu'une fois le jour : je ne trouvai jamais soldat qui en fit plainte. » Lui-même et les autres chefs ne mangeaient plus, depuis la fin de mars, qu'un petit pain, un peu de pois avec du lard et des mauves bouillies, et une fois le jour seulement :

« Le désir que j'avais d'acquérir de l'honneur, dit-il, et de faire souffrir cette honte à l'empereur (Charles-Quint) d'avoir arrêté si longuement son armée, me faisait trouver cela si doux qu'il ne m'était nulle peine de jeûner. Ce chétif souper avec un morceau de pain m'était un banquet, lorsqu'au retour de quelque escarmouche je savais les ennemis être frottés, ou que je savais qu'ils étaient en même peine que nous. »

Cependant il fallait un terme à ces souffrances des habitants; il était trop clair pour tout le monde qu'aucun secours ne viendrait de la part du roi. Une négociation fut donc entamée et conclue entre les Siennois et le duc de Florence, Côme, «l'un des plus sages mondains, dit Montluc, qui aient été de notre temps.» Un article de cette capitulation concernait Montluc et ses troupes. Pour rester dans les règles toutefois, il était convenable que le gouverneur stipulât directement, et en son nom, sa capitulation avec le marquis de Marignan; mais au premier mot qui lui en fut dit de la part de ce dernier, il s'enflamma et parut se révolter, déclarant qu'il aimerait mieux perdre mille vies, et que le nom de Montluc ne se trouverait jamais en capitulation. Ce point de sa conduite a été critiqué dans le temps même, notamment par Brantôme, qui se fait en cela l'écho de plusieurs autres: il lui reproche d'avoir été plus cupide d'honneur que jaloux de l'intérêt général, et d'avoir plus songé à la singularité qu'à pourvoir à la sûreté de son monde; car, en agissant ainsi, il semblait s'être mis à la merci du plus fort. Laissons la règle, et ne voyons que le cas en lui-même : il est singulier, il est unique peut-être, mais on regretterait de ne le point trouver. « En tout pourtant il y a du medium, » a dit Brantôme. Qu'y faire? Montluc n'était pas l'homme de ces justes milieux. Ce qui est certain, c'est qu'ayant affaire à un adversaire digne de le comprendre, sans aucune stipulation directe il se vit traité par lui sur le pied qu'il avait souhaité; le dimanche matin, 22 avril (4555), il fut reçu au sortir de la ville par le marquis de Marignan et par toute cette armée, non comme un vaincu, mais comme un héros et le plus noble des compagnons:

« Les trois mestres de camp des Espagnols me vinrent saluer, et tous leurs capitaines. Les mestres de camp ne descendirent point, mais tous les capitaines descendirent et me vinrent embrasser la jambe, puis remontèrent à cheval et m'accompagnèrent jusqu'à ce que nous trouvâmes le marquis et le sieur Chiapin, qui pouvaient être à trois cents pas de la porte de la ville; et là nous nous embrassâmes, et me mirent au milieu d'eux, et allâmes toujours parlant du siége et des particularités qui étaient survenues, nous attribuant beaucoup d'honneur; même me dit qu'il m'avait beaucoup d'obligation, car outre qu'il avait appris beaucoup de ruses de guerre, j'étais cause qu'il était guéri des gouttes. »

Dans la description de sa marche, il n'a garde d'omettre qu'il emmena avec lui et fit passer tous les Siennois compromis qui s'exilaient, et en voyant les adieux de ceux qui partaient et de ceux qui restaient, leur déchirement, et toute cette ruine et désolation d'un peuple « si dévotieux à sa liberté, » il n'avait pu retenir ses larmes. Malgré sa dureté de nature, dans toute cette affaire de Sienne et dans les actes qui s'y consomment, Montluc n'est point inhumain.

Cette défense célèbre mit le sceau à sa réputation militaire en Italie et par toute la France. Henri II, qui est bien le roi de Montluc, celui qu'il a raison de regretter avec douleur, car sous lui il ne fit que de purs et d'honorables exploits, Henri II, en le revoyant, l'accueillit avec amitié, lui donna le collier de l'Ordre (distinction encore intacte), une pension et d'autres grâces. Après être allé quelques semaines voir sa maison et sa famille en Gascogne, avant la fin de l'année, Montluc retourne en Italie chercher de nouveaux hasards : dès les premiers moments, il s'y expose en soldat; il va à cheval reconnaître une ville qu'on doit assiéger, à moins de cinquante pas et en plein jour. Car il voulait montrer, ditil, que pour être allé voir madame sa femme, il n'avait rien

oublié de ce qu'il avait coutume de faire. Dans les exploits de Montluc durant les années qui suivent et où il ne retrouve plus une occasion d'éclat égale à celle de Sienne, il apparaît un peu plus du capitaine d'aventure que d'un vrai chef et, comme disait M. de Guise, d'un lieutenant de roi. Il continue toutefois, non-seulement de maintenir, mais de poursuivre et de promouvoir sa réputation avec le zèle d'un jeune guerrier. Il a là-dessus des principes qu'on doit trouver admirables et qui s'appliquent bien à tout ordre de travaux et de services où l'honneur est le prix : c'est de ne jamais se reposer sur ce qu'on a fait, de ne pas se contenter, sous prétexte qu'on a sa réputation établie, et que, quoi qu'on fasse désormais ou qu'on ne fasse pas, on sera toujours estimé vaillant:

« N'en croyez rien, s'écrie-t-il, car d'heure à autre les gens jeunes deviennent grands, et ont le feu à la tête, et combattent comme enragés; et comme ils verront que vous ne faites rien qui vaille, ils diront que l'on vous a donné ce titre de vaillant injustement... Si vous désirez monter au bout de l'échelle d'honneur, ne vous arrêtez pas au mitieu, ains, degré par degré, tâchez à gagner le bout, sans penser que votre renom durera tel que vous l'avez acquis: vous vous trompez, quelque nouveau venu le vous emportera, si vous ne le gardez bien et ne lâchez à faire de mieux en mieux. »

De mieux en mieux, c'est là une noble devise et qui doit être celle de quiconque a senti en soi le feu sacré et en est possédé dans toutes les carrières.

Au siége de Thionville et dans cette campagne aux frontières du Nord en 4558, Montluc se distingua infiniment sous M. de Guise: il avait charge de colonel général d'infanterie. A ce siége devant Thionville, il inventa un perfectionnement dans la pratique des tranchées; c'était d'y faire, de distance en distance, et tantôt à droite, tantôt à gauche, des espèces de retours ou arrière-coins propres à loger des soldats qui défendraient au besoin la tranchée, si l'ennemi y sautait pour la détruire. Il y avait en Montluc l'étoffe d'un bon officier du génie. Et, pour énumérer quelques-unes de ses qualités spéciales et naturelles qui venaient en aide à sa bravoure et la distinguaient d'une aveugle témérité, il avait « le coup d'œil topographique, » et là où d'autres ne voyaient rien qu'escarpement et difficulté absolue, il discernait l'assiette possible d'une batterie, le côté faible et vulnérable d'une place: aussi

excellait-il aux reconnaissances. — Il avait cet autre coup d'œil qui sait nombrer de loin une troupe dans une plaine, et, à un demi-mille de distance, il savait son chiffre, si considérable qu'il fût, à cinquante hommes près. — Il s'entendait à merveille, dans une escarmouche, à tâter l'ennemi, c'est-à-dire à connaître à sa marche et à son attitude s'il avait peur ou s'il était en force et solide. — Dans l'action enfin, il était prompt à saisir le joint et le moment, et à marquer l'instant décisif de donner sans perdre une minute. Telles étaient les qualités fines et savantes dont se guidait son indomptable bravoure, et que, sans la paix de Câteau-Cambrésis et la mort de Henri II (4559), il eût encore pu employer si utilement pour le service de la France.

Le temps de la gloire pour Montluc est fini; à la veille de la mort de Henri II dans ce malheureux tournoi, et la nuit même qui précéda le coup fatal, Montluc raconte qu'étant chez lui, en sa Gascogne, il eut un songe qui lui représentait. avec toutes sortes de circonstances frappantes, son roi mort et tout saignant, et il s'éveille éperdu, la face tout en larmes. racontant aussitôt son pronostic à sa femme et, le matin, à plusieurs amis. Quant à la paix qui venait de se conclure, il l'estimait désavantageuse à la France et funeste, non-seulement pour les conditions, mais aussi en ce qu'elle allait laisser vacants et sans emplois tant de grands capitaines, qui n'eurent plus qu'à s'entremanger ensuite dans les guerres civiles, et tant de soldats aguerris qui, faute de pain, durent prêter leurs bras aux factions qui les enrôlèrent. Lui-même, âgé de moins de soixante ans, il avait au cœur un reste de vigueur et d'ardeur dévorante qu'il ne sut plus comment dépenser, et qui en vint bientôt à s'exaspérer odieusement et à se dénaturer dans ces luttes intestines. Ce fut par toute la France comme un feu généreux qui se retourna contre luimême et qui se porta tout d'un coup sur les entrailles. De rigoureux qu'il était, Montluc devint cruel; il le dit nettement. il ne marchande point les termes; avec lui, le couteau et la corde jouèrent désormais autant que l'épée, et il s'en repent encore moins qu'il ne s'en vante. Il avait eu de tout temps le premier mouvement terrible, il érigea en système cette terreur: « Ce n'est pas comme aux guerres étrangères, remarque-t-il, où on combat comme pour l'amour et l'honneur;

mais aux civiles, il faut être ou maître ou valet, vu qu'on demeure sous même toit; et ainsi il faut venir à la rigueur et à la cruauté: autrement la friandise du gain est telle, qu'on désire plutôt la continuation de la guerre que la fin. » Nous ne le suivrons pas dans cette période sanguinaire, escorté de ses deux bourreaux qu'on appelait ses laquais, ne faisant point de prisonniers, et laissant partout, aux branches des arbres, sur les chemins, les insignes et les trophées de son passage. S'il rendit alors des services, il faudrait en aller démêler les titres sous trop de meurtres et de sang.

Politiquement toutefois, la partie de ses Mémoires qui traite des guerres civiles est fort à prendre en considération. Par son cri d'alarme, il fait bien sentir le danger où fut à une certaine heure la France de se réveiller toute calviniste, au moins par la tête, c'est-à-dire à la Cour, dans les classes élevées et même dans la haute bourgeoisie; car il y eut un moment de mode presque universelle pour la nouvelle religion; la jeunesse parlementaire en était plus ou moins atteinte : « Il n'était fils de bonne mère, dit Montluc, qui n'en voulût goûter. » Montluc ne fait point la part de la conviction et de la conscience chez bon nombre de ses adversaires; mais chez les chefs et les grands il fait très-bien la part des motifs ambitieux et intéressés: « Si la reine (Catherine de Médicis) et M. l'amiral (de Coligny) étaient en un cabinet, et que feu M. le prince de Condé et M. de Guise y fussent aussi, je leur ferais confesser qu'autre chose que la religion les a mus à faire entretuer trois cent mille hommes, et je ne sais si nous sommes au bout...» Homme d'autorité et royaliste de vieille roche, il met bien à nu et dénonce l'esprit républicain primitif des Églises réformées et leur dessein exprès de former un État dans l'État. Quand on a lu cette partie des Mémoires de Montluc et qu'on a surmonté l'impression d'horreur que causent et ses propres cruautés et celles qu'il prétend punir, on reconnaît mieux comment, en de pareils temps, les Édits de l'Hôpital durent manquer leur effet ou en produire un qui bientôt, au gré des passions, n'eût pas été tout conforme à la pure idée de tolérance.

La dernière partie des Commentaires de Montluc est remplie de récriminations et d'apologies. Lieutenant de roi en Guyenne et révoqué par Charles IX, il se vit remplacé dans le temps même où il envoyait sa démission, ayant reçu au siége de Rabastens (4570) sa dernière et horrible blessure, un coup d'arquebuse qui lui perça les os de la face ou du nez et le força à porter le reste de ses jours un masque au visage. Le bâton de maréchal, que Henri III lui mit en main à Lyon à son retour de Pologne (4574), ne fut qu'une récompense des services passés: Montluc, estropié et âgé de plus de soixante-dix ans, était hors d'état d'en rendre de nouveaux. Il mourut dans sa maison d'Estillac en Agenois, en 4577.

Montluc termine ses Mémoires par une grande pensée et comme une vue d'éternité. Au milieu de tous ses défauts et de ses excès de nature, il était religieux; il ne s'était jamais trouvé dans aucune entreprise sans invoquer Dieu à son aide, et il nous a laissé la formule de l'oraison qu'il prononçait dans les périls, et qui, lui rendant la netteté de l'entendement, chassait de lui toute crainte. Ces idées graves lui revinrent plus présentes dans l'inaction forcée à laquelle le condamnait la vieillesse; de ses quatre enfants mâles, il en avait vu mourir trois avant lui pour le service du roi; il prévoyait pour la France et pour son pays de Guyenne de nouvelles guerres et de nouveaux malheurs. C'est alors que le désir d'une plus absolue retraite le venait prendre quelquefois et le tentait de se vouer à une entière solitude:

« Il me ressouvenait toujours d'un prieuré assis dans les montagnes, que j'avais vu autrefois, partie en Espagne, partie en France, nommé Sarracoli: j'avais fantaise de me retirer là en repos; j'eusse vu la France et l'Espagne en même temps; et si Dieu me prête vie, encore je ne sais que je ferai. »

C'est sur ce vœu austère que se ferment les Mémoires de Montluc. On se le figure bien en ce prieuré perdu, en quelque âpre gorge ou sur un rocher nu des Pyrénées, plongeant son regard tour à tour sur l'Espagne et la France, vieillard tout chenu et à la face meurtrie, dur envers lui-même, se mortifiant, expiant le sang versé; et cette âme de colère, apaisée enfin, se fixant opiniâtrément à la méditation des années éternelles. Le cadre est digne du personnage. Montluc n'a pas exécuté son projet, il n'en a eu que l'imagination; mais il l'a eue simple et grande, et il nous la laisse.

#### LETTRES

SUR

# L'ÉDUCATION DES FILLES

## PAR Mine DE MAINTENON (1)

Vivre en plusieurs temps, être en plusieurs lieux, est devenu de jour en jour plus facile. Hier, avec Dangeau, nous étions à la Cour de Louis XIV, de chaque partie et de chaque fête: aujourd'hui il ne tient qu'à nous, moyennant ces Lettres de M<sup>me</sup> de Maintenon, d'être de la maison de Saint-Cyr, et de suivre année par année le progrès et le détail des classes. Nous assistions à la journée d'un courtisan, et nous voilà introduits dans le conseil et les sollicitudes d'une institutrice. En effet, M. Théophile Lavallée, l'historien de Saint-Cyr, poursuit son œuvre et son monument de réparation, en publiant, d'après les manuscrits de Versailles, la Correspondance entière et inaltérée de M<sup>me</sup> de Maintenon: on n'avait jusqu'ici ces Lettres que d'après la version tronquée et falsifiée de La Beaumelle. M<sup>me</sup> de Maintenon, grâce à une

<sup>(4)</sup> Publiées pour la première fois d'après les manuscrits et copies authentiques, avec un commentaire et des notes, par M. Th. Lavallée (Bibliothèque Charpentier, 39, rue de l'Université.)

exacte et fidèle reproduction de ses paroles et de ses écrits, va être de plus en plus connue, appréciée de tous et, nous n'hésitons pas à le dire avec le nouvel éditeur, estimée et admirée.

Le présent volume, qui est le premier d'une série qui n'en comprendra pas moins de dix, ne contient que les Lettres sur l'Éducation. Elles commencent à l'année 4680. M<sup>me</sup> de Maintenon écrit à M<sup>me</sup> de Brinon, religieuse ursuline, qui a établi une pension à Montmorency; elle lui envoie des petites pensionnaires, des filles de pauvres gens à élever. Plus tard, la pension de Montmorency est transférée à Rueil, et M<sup>me</sup> de Maintenon en fait son œuvre; mais on était loin encore de l'idée de Saint-Cyr. On la voit poindre peu à peu dans ces pages écrites selon les besoins de chaque jour. D'abord il s'agit surtout de pauvres filles qu'on élève pour servir; les avis de M<sup>me</sup> de Maintenon sont proportionnés à leur condition:

- « Dieu vous a voulu réduire à servir ; rendez-vous-en capables , et accommodez-vous à votre fortune.
- « Dieu veut que les riches se sauvent en donnant leur bien, et les pauvres par n'en point avoir.
  - « Les riches auront plus de peine à se sauver que les pauvres.
  - « Il y a de bons riches et de très-méchants pauvres.
- « Les riches vous donnent de quoi vivre, donnez-leur vos prières. L'est ainsi que nous contribuons au salut les uns des autres...
- « Ne croyez pas qu'il suffise d'être pauvre et souffrant pour être sauvé; il faut supporter patiemment cet état pour l'amour de Dieu.
- « N'enviez point le plaisir qu'il y a de faire l'aumône, puisqu'en la recevant vous pouvez avoir autant de mérite devant Dieu...
- « Votre œur est content pendant que votre corps travaille; la plupart des grands ont le cœur agité pendant qu'ils nous paraissent bien heureux. »

Dans les lettres de cette date à M<sup>me</sup> de Brinon, M<sup>me</sup> de Maintenon entre dans les plus minutieux détails d'économie; elle envoie du beurre, quelque argent chaque mois: « J'ai des tabliers pour elles, mais je veux leur donner moi-même, et voir si elles ont du potage raisonnablement, car je vous dirai librement que je ne leur ai jamais vu la moitié de ce qu'il leur en faut, et que j'ai quelque soupçon qu'elles meurent de faim. » Depuis qu'elle est gratifiée des bienfaits du roi, elle ne songe qu'à les faire retomber sur celles qui sont

pauvres comme elle l'a été; mais elle n'aime pas à demander, elle pense qu'il faut apprendre à se suffire. Quand il s'agit de transférer l'établissement de Rueil à Noisy, elle ne veut pas qu'on se jette dans les superfluités ni qu'on renouvelle toutes choses: « Conservez bien tout ce que vous avez pour l'autel, car j'ai dit que nous ne voulions point qu'on en fit, et que nous arrangerions les dedans à notre fantaisie; je connais MM. les architectes du roi, ils nous accommoderaient de la façon du monde la plus régulière pour la symétrie et la plus incommode; ne perdons pas le moindre banc et la plus petite chaise de paille; tout nous servira, et nous en demanderons moins, qui est pour moi le souverain bonheur.»

Cependant le roi commençait à entrer dans sa pensée, et, chaque fois qu'il y entrait, il l'avertissait de l'agrandir. A Noisy, Mmo de Maintenon recevait des demoiselles, c'est-àdire des filles nobles, dont le roi payait les pensions. Dans un fragment d'instruction adressée par elle aux maîtresses de Noisy, on distingue déjà tout l'esprit moral et chrétien qui sera celui de Saint-Cyr:

- « Qu'on leur fasse entendre ce qu'on leur dit et ce qu'on leur lit.
- « 'Qu'on leur apprenne à parler français, mais simplement.
- « Qu'elles écrivent de même. -
- « Qu'on leur parle chrétiennement et toujours raisonnablement...
- « Qu'on égaye souvent leurs instructions.
- « Qu'on ne leur en fasse point de trop longues.
- « Qu'on les élève en séculières , bonnes chrétiennes , sans exiger d'elles des pratiques, etc., etc. »

Sur ce point, chrétiennement et toujours raisonnablement, repose toute l'éducation telle que la conçoit M<sup>me</sup> de Maintenon et telle qu'elle voulut l'établir à Saint-Cyr: « Inspirer la religion et la raison, c'est là le solide de l'éducation de Saint-Cyr. » — « Le Christianisme et la raison, qui est tout ce que l'on veut leur inspirer, sont également bons aux princesses et aux misérables. » Mais ceci demande quelque éclaircissement.

M<sup>me</sup> de Maintenon, qui a passé par toutes les conditions et par toutes les épreuves, qui a vu se former et s'évanouir autour d'elle tant d'égarements et de chimères, s'est confirmée de plus en plus dans l'idée qu'il n'y a encore rien de tel que le bon sens dans la vie, mais un bon sens qui ne s'enivre

point de lui-même, qui obéit aux lois tracées, et qui connaît ses propres limites. Son sexe en particulier est fait pour obéir, elle le sait : aussi la raison qu'elle recommande tant et sans cesse n'est point du tout un raisonnement ni une enquête curieuse; gardez-vous de l'entendre ainsi. C'est une raison toute chrétienne et docile : « Vous ne serez véritablement raisonnables qu'autant que vous serez à Dieu. » Elle ne la sépare jamais de la piété ni d'une entière soumission aux décisions supérieures. Cela bien entendu, elle veut le vrai dans l'éducation dès le bas âge: « Point de contes aux enfants, point en faire accroire; leur donner les choses pour ce qu'elles sont. » - « Ne leur faire jamais d'histoires dont il faille les désabuser quand elles ont de la raison, mais leur donner le vrai comme vrai, le faux comme faux. » — « Il faut parler à une fille de sept ans aussi raisonnablement qu'à une de vingt ans. » — Il faut entrer dans les divertissements des enfants, mais il ne faut jamais s'accommoder à eux par un langage enfantin, ni par des manières puériles; on doit, au contraire, les élever à soi en leur parlant toujours raisonnablement; en un mot, on ne peut être ni trop ni trop tôt raisonnable. » — « Il n'y a que les movens raisonnables qui réussissent. » — Elle le redit en cent facons : « Il ne leur faut donner que ce qui leur sera toujours bon, religion, raison, vérité.»

Dans un siècle où sa jeunesse pauvre et souriante avait vu se jouer tant de folies, tant de passions et d'aventures, suivies d'éclatants désastres et de repentirs; où les romans des Scudery avaient occupé tous les loisirs et raffiné les sentiments. où les héros chevaleresques de Corneille avaient monté bien des têtes; où les plus ravissantes beautés avaient fait leur idéal des guerres civiles, et où les plus sages révaient un parfait amour; dans cet âge des Longueville, des La Vallière et des La Fayette (celle-ci, la plus raisonnable de toutes, créant sa Princesse de Clèves), Mee de Maintenon avait constamment résisté à ces embellissements de la vérité et à ces enchantements de la vie; elle avait gardé son cœur net, sa raison saine, ou elle l'avait aussitôt purgée des influences passagères : il ne s'était point logé dans cette tête excellente un coin de roman. « Il faut leur apprendre à aimer raisonnablement, disait-elle de ses filles adoptives, comme on leur apprend autre chose. »

Et de plus, cette ancienne amie de Ninon savait le mal et la corruption facile de la nature; elle avait vu de bien près, dans un temps, ce qu'elle n'avait point partagé; ou si elle avait été effleurée un moment, peu nous importe, elle n'en était restée que mieux avertie et plus sévère. L'expérience lui avait inculqué pour principe « qu'on ne peut trop compter sur la faiblesse humaine. » Elle se méfiait, elle savait que tout se gâte vite et se dérange dans les éducations les plus admirées comme dans les natures les plus innocentes, dès qu'on cesse de veiller jour et nuit. On n'a jamais su mieux le mal, sans le faire, que Mª de Maintenon; on n'a jamais été plus rassasiée et plus dégoûtée du monde, tout en le charmant.

Ces précautions et ces craintes se montrent à chaque ligne dans les maximes et avis que Mme de Maintenon écrivait pour les maîtresses des élèves, dès avant Saint-Cyr et dans le temps de Rueil ou de Noisy. Cependant une grande révolution allait s'opérer dans sa vie; on en saisit une trace et un indice dans une de ses lettres de 4685 à Mme de Brinon : « Saint-Cyr et Noisy m'occupent fort; mais, grâce à Dieu, je me porte fort bien, quoique j'aie de grandes agitations depuis quelque temps. » Ces agitations se rapportaient sans doute à la résolution du roi de l'épouser et au mariage secret qui se fit vers cette époque. En suivant de près la vie journalière de Louis XIV en ces années (comme cela est maintenant facile avec Dangeau), il résulte clairement que la fondation de Saint-Cyr fut un acte royal lié aux autres circonstances importantes de cette même date. C'est pendant sa maladie et sa convalescence en 1686, que le roi entre de plus en plus dans l'idée de Saint-Cyr, qu'il la prend à cœur, l'adopte tout entière et se l'approprie magnifiquement : « Dieu sait, écrivait M<sup>me</sup> de Maintenon en octobre 1686 à l'une des Dames de Saint-Louis, Dieu sait que je n'ai jamais pensé à faire un aussi grand établissement que le vôtre, et que je n'avais point d'autres vues que de m'occuper de quelques bonnes œuvres pendant ma vie, ne me croyant point obligée à rien de plus, et ne trouvant que trop de maisons religieuses; moins j'ai eu de part à ce dessein et plus j'y reconnais la volonté de Dieu, ce qui me le fait beaucoup plus aimer que si c'était mon ouvrage : il a conduit le roi à cette fondation, comme vous l'avez su, lui qui,

de son côté, ne veut plus souffrir de nouveaux établissements.» Ainsi c'est bien Louis XIV qui, son attention une fois appelée sur l'idée de saint-Cyr, trouve que Mme de Maintenon ne fait pas assez, et se charge d'instituer une œuvre qui durera autant que sa monarchie: «Le roi, lit-on chez Dangeau (40 mai 4686), a voulu donner 450,000 livres de rente en bénéfices, pour fonder l'établissement qu'il fait à Saint-Cyr des filles qui sont encore à Noisy, et pour cela Sa Majesté y a affecté l'abbaye de Saint-Denis et quelques autres bénéfices. Outre cela, Sa Majesté donnera les places de religieuses de chœur dans tout le royaume aux filles de cette maison-là qui voudront se mettre dans des couvents. » Pendant sa convalescence, en même temps qu'il se faisait lire quelque portion de son Histoire par Racine et Despréaux, ou qu'il s'amusait à voir des médailles avec le Père de La Chaise, le roi revoyait et corrigeait les Constitutions de Saint-Cyr: « Vos Constitutions ont été examinées, écrivait M<sup>me</sup> de Maintenon à M<sup>me</sup> de Brinon qui les avait dressées; on a retranché, ajouté et admiré. Priez Dieu qu'il inspire tous ceux qui s'en mêlent. Je vous fais part de la visite que j'ai recue du roi ce matin : il n'en est pas mieux pour cela, cependant on a été ravi de le voir hors de sa chambre. Il a corrigé le chœur de Saint-Cyr et plusieurs autres endroits... » — Quelques années après (1698), quand l'établissement fut en pleine prospérité, les charges s'étant trouvées supérieures aux revenus, il fut question de diminuer le nombre des demoiselles : mais le roi n'y voulut point entendre; il n'aimait point à resserrer les idées qu'il avait une fois conçues et mises à exécution; il maintint donc expressément le nombre de deux cent cinquante demoiselles qu'il voulait faire élever dans la maison, et pour qu'on les pût garder jusqu'à vingt ans, c'est-à-dire dans les années les plus périlleuses, il ajouta à la dotation première trente mille livres de revenu.

Louis XIV, dans l'esprit qui lui dicta cette fondation, à cette date qui est à la fois celle de sa maladie et de son mariage secret, eut-il dessein, revenant sur les fautes de son passé, de réparer ce qu'il avait fait de tort à certaines nobles demoiselles de son royaume, telles que La Vallière, par exemple, et voulut-il, par une sorte d'expiation, mettre à jamais toute une élite pauvre à l'abri des tentations et des périls sous l'aile

de la religion et de la vertu? Sans trop presser cette conjecture, il est du moins certain qu'il songea à combler un désir discret de la personne qu'il venait d'associer devant Dieu à sa destinée domestique. En un mot, Saint-Cyr, tel qu'il nous est montré aujourd'hui dans toutes les circonstances qui en accompagnèrent la fondation, me paraît à la fois pouvoir être un vœu, une pénitence de malade qui cherche à réparer, et être certainement un cadeau de noces de Louis XIV en l'honneur de M<sup>me</sup> de Maintenon.

Une fois Saint-Cyr établi, Mme de Maintenon s'y adonne tout entière; se considérant comme chargée d'une mission par le roi et par l'État, elle y consacre les moindres parcelles de son temps et v dirige toute la lumière et tout l'effort de son esprit. Elle aussi, du moment que le champ lui est ouvert, elle a son idéal, c'est de former la parfaite Novice et la parfaite Dame de Saint-Louis, l'institutrice religieuse et raisonnable par excellence; elle en propose à ses jeunes maitresses et en retrace en vingt endroits un portrait admirable: simplicité, droiture de piété, justesse soumise, nulle singularité. nulle curiosité d'esprit, une égalité sans tristesse, un renoncement absolu de soi, et toute une vie tournée à un labeur pratique et fructifiant. C'est dans le livre même qu'il faut voir ces modèles complets qui ne restèrent point à l'état d'idée, et qui se réalisèrent avec plus ou moins de gravité et de douceur dans ces figures encore charmantes et légèrement distinctes sous le voile, Mme du Pérou, Mme de Glapion, Mme de Fontaines, M<sup>me</sup> de Berval. Quand elle a ainsi rappelé toutes les conditions imposées et toutes les obligations, ce caractère où se confond le personnage de mère, de sœur aînée et de religieuse, et qui a pour objet de former de pauvres nobles jeunes filles destinées à édifier ensuite des maisons religieuses, mais surtout des familles, et à renouveler le Christianisme dans le royaume; des jeunes filles à qui l'on dit sans cesse : « Rendez-vous à la raison aussitôt que vous la voyez. - Soyez raisonnables, ou vous serez malheureuses. - Si vous êtes orgueilleuses, on vous reprochera votre misère, et si vous ètes humbles, on se souviendra de votre naissance; » — quand elle a ainsi épuisé la perfection et la beauté de l'œuvre à accomplir, en concoit que Mme de Maintenon, s'arrêtant devant son propre tableau, ajoute: « La vocation d'une Dame de SaintLouis est sublime, quand elle voudra en remplir tous les devoirs.»

Tout ne se fit point en un jour; il y eut des années de tâtonnement, et même où l'on sembla faire fausse route. Esther et Fénelon furent deux tempètes pour Saint-Cyr. Une dévotion subtile, recherchée et fuyant les voies communes, y pénétra avec Fénelon et M. Guyon, et il fallut en venir aux sévérités et aux retranchements inexorables envers quelques membres devenus rebelles. Mais avec Esther et les représentations toutes rovales qui s'en étaient suivies, il v avait eu un enchantement plus insensible et comme une légère ivresse de la communauté tout entière : le goût de l'esprit, de la poésie, des écritures de tout genre, s'était glissé dans ces jeunes têtes, et menacait de corrompre à sa source l'éducation simple et droite, et principalement utile, dont elles avaient avant tout besoin. Une lettre de Me de Maintenon à Me de Fontaines, maîtresse générale des classes, du 20 septembre 4694, expose cet état périlleux et cette crise; elle sent d'ailleurs et convient avec sincérité que c'est elle-même qui a introduit le mal, et elle prend tout sur son compte :

« La peine que j'ai sur les filles de Saint-Cyr ne se peut réparer que par le temps et par un changement entier de l'éducation que nous leur avons donnée jusqu'à cette heure; il est bien juste que j'en souffre, puisque j'y ai contribué plus que personne, et je serai bien heureuss i Dieu ne m'en punit pas plus sévèrement. Mon orgueil s'est répandu par tou'e la maison, et le fond en est si grand qu'il l'emporte même par-dessus mes bonnes intentions. Dieu sait que j'ai voulu établir la vertu à Saint-Cyr, mais j'ai bâti sur le sable. N'ayant point ce qui seul peut faire un fondement solide, j'ai voulu que les filles eussent de l'esprit, qu'on élevât leur cœur, qu'ou formât leur raison; j'ai réussi à ce dessein: elles ont de l'esprit et s'en servent contre nous; elles ont le cœur élevé, et sont plus fières et plus hautaines qu'il ne conviendrait de l'ètre aux plus grandes princesses...»

Venant au remède, elle veut pourtant ne procéder que par degrés et ne corriger le mal que de la même façon qu'il est venu:

« Comme plusieurs petites choses fomentent l'orgueil, plusieurs petites choses le détruiront. Nos filles ont été trop considérées, trop caressées, trop ménagées: il faut les oublier dans leurs classes, leur faire garder le règlement de la journée... Il faut encore défaire nos filles de ce tour d'esprit railleur que je leur ai donné, et que je connais pré-

sentement très-opposé à la simplicité; c'est un raffinement de l'orqueil qui dit par ce tour de raillerie ce qu'il n'oserait dire sérieusement... »

Et elle ajoute par un aveu vrai et qui n'a rien d'une fausse humilité: « Que vos filles ne se croient pas mal avec moi, cela ne ferait que les affliger et les décourager; en vérité, ce n'est point elles qui ont tort. »

A partir de ce moment, on entre dans un second effort plus obscur, moins attrayant, et qui même, dans le détail un peu abstrait où nous le voyons de loin, peut sembler décidément austère; mais M<sup>mo</sup> de Maintenon, à la bien juger, y paraît de plus en plus méritante et digne de respect et d'estime. L'austérité, au reste, y est plutôt pour les maîtresses dont la vie se passe dans la vigilance, dans les précautions continuelles, et qui deviennent dès lors de vraies religieuses régulières par la solennité et la perpétuité des vœux : quant aux élèves et demoiselles, lors même qu'elles ont été guéries ou préservées, dans ce second et plus sûr régime, des dissipations d'esprit et des goûts d'émancipation trop mondaine, M<sup>me</sup> de Maintenon a toujours heu de dire : « Je ne crois pourtant pas qu'il y ait de jeunesse ensemble qui se divertisse

plus que la notre, ni d'éducation plus gaie. »

Les craintes qu'avait fait naître à un moment l'invasion du bel-esprit étant passées, et le correctif ayant réussi, on revint à Saint-Cyr à une voie moyenne, et où le bon langage eut sa part d'attention et de culture. On continua d'y jouer quelquefois les belles tragédies faites pour la maison, mais on les ioua entre soi, sans témoin du dehors et sans qu'aucun homme (fût-il un saint) y assistât. Cependant M<sup>mo</sup> de Main-tenon ne manquait pas de recommander à son jeune monde le style qui est si proprement le sien, « le style simple, naturel et sans tour, » des lettres courtes, un naturel parfait et précis. Elle faisait pour les élèves de petits modèles de lettres qui nous sont transmis. Aux maîtresses elle recommande aussi de n'employer que des mots qui soient bien compris des jeunes intelligences, de ne pas emprunter aux livres qu'on lit les termes qui sont bons surtout pour ces livres, et qui sont de trop grands mots pour le discours commun. Elle applique cela même à la lecture de l'Écriture sainte : « Nous ne devons en savoir les termes, disait-elle à une des mattresses, qu'autant qu'il le faut pour l'entendre. On loue souvent M. Fagon de ce qu'il parle de médecine d'une manière si simple et si intelligible qu'on croit voir les choses qu'il explique: un médecin de village veut parler grec. » Dans le texte actuel des Lettres de Mme de Maintenon telles que nous les possédons enfin, sans les altérations de La Beaumelle, il nous est permis, à notre tour, de juger avec plus d'assurance de sa façon de dire et d'écrire. Je vois que M. Th. Lavallée et même M. de Sacy, entre autres qualités, y louent l'ampleur. Me permettront-ils de différer avec eux sur ce seul point? Il y a certainement dans le style de Mme de Maintenon, ainsi reproduit avec fidélité, de l'abondance, de la récidive, une aisance libre et un cours heureux; mais ce qui me paraît toujours y dominer plus que tout, o'est la justesse, la netteté et une parfaite exactitude, quelque chose que le terme d'ampleur enveloppe et dépasse.

L'idée si élevée de faire de Saint-Cyr un abri et un foyer chrétien, un refuge et une école de simplicité vertueuse et pure, à mesure que la corruption et la grossièreté augmentent parmi les jeunes femmes de la Cour, se montre à décou-

vert dans ces lettres de Maintenon :

« Que ne donnerais-je pas, s'écrie-t-elle (octobre 1703), parlant à l'une des maîtresses, pour que vos filles vissent d'aussi près que je le vois combien nos jours sont longs ici, je ne dis pas seulement pour des personnes revenues des folies de la jeunesse, je dis pour la jeunesse même qui meurt d'ennui parce qu'elle voudrait se divertir continuellement et qu'elle ne trouve rien qui contente ce désir insatiable de plaisir! Je rame, en vérité, pour amuser M<sup>mo</sup> la duchesse de Bourgogne...»

Comme on sent partout dans M<sup>me</sup> de Maintenon à Saint-Cyr une âme qui en a assez du monde, qui dit aux jeunes âmes riantes : « Si vous connaissiez le monde, vous le haïriez ; » qui a connu la pauvreté et le manquement de tout, qui a été obligée de faire bonne mine et de sourire contre son cœur, d'amuser les autres, puissants et grands, et qui, sensée, délicate, raisonnable, est à bout de toute cette longue et amère comédie, — ne désirant plus, le masque tombé, que le repos, la réalité, la vérité, et une tranquillité égale et fructueuse dans l'ordre de Dieu!

Mais ce qui est beau dans cette fatigue, c'est son zèle, son

feu, son ardeur dernière d'utilité et de semence pour autrui. Là est la grandeur et quelque chose qui vaut mieux qu'une

sensibilité vulgaire et apparente.

Et toutesois, hommes ou semmes de notre siècle, il nous semble que quelque chose manque à tous ces mérites si excellents et aujourd'hui si avérés : « Peu de gens, a dit Mme de Maintenon, sont assez solides pour ne regarder que le fond des choses. » Serait-ce, en effet, que nous ne serions pas assez solides? je le croirais volontiers; mais ne serait-ce point aussi chez elle un peu de nature qui manque, un peu de tendresse qu'on voudrait dans cette raison, et sans prétendre certes diminuer en rien le christianisme qui la règle et l'accompagne? Elle a fait faire *Esther*, elle l'a fait jouer, et s'en est un peu repentie. Cela dit tout. Aujourd'hui, avec le nouvel état du monde, dans une société plus également morale en son milieu, nous qui ne sommes pas près de Versailles (dans le sens où l'était Saint-Cyr), il nous semble qu'il est quelquesois permis de se récréer d'un chant, d'une fleur, d'une joie d'imagination, mêlée aux choses du cœur, dans une éducation même de l'ordre le plus moral. Il y a un peu de sécheresse, en définitive, à retrancher tout cela, à l'arracher quand on le rencontre sur son chemin. Je cherche parmi les auteurs femmes quelque autorité et quelque exemple en ma faveur; j'en pourrais trouver même en France, et des exemples irréprochables. J'aime mieux en emprunter un parmi nos voisins. Une femme poète, mère de famille, pieuse et sans tache, un esprit profond et doux, mistriss Felicia Hemans, a composé elle-même quelques chants animés d'une vive piété à l'usage de l'enfance. La même a eu des chants pour toutes les nobles et touchantes affections, pour les vives douleurs. Au sortir de cette lecture presque ascétique et de ces Maximes fermes, droites, uniformes, mais si sévères, de M<sup>me</sup> de Maintenon, j'éprouve le besoin, l'avouerai-je? de citer quelques-uns de ces accents d'une femme également morale et religieuse, de les citer, non par aucun rapport de comparaison ou de ressemblance, mais simplement comme son de l'àme et comme accent. Je prends au hasard deux pièces qui nous feront tout aussitôt pénétrer dans ce monde moral plus ému qui existe, il faut bien le reconnaître, et dont il ne servirait à rien de g'interdire et de se fermer rigoureusement l'aspect, depuis que Rousseau, Goethe, Chateaubriand, Byron et Lamartine sont venus.

L'une de ces pièces s'adresse à un mort ou à une morte chérie :

#### A UN ESPRIT QUI S'EN EST ALLÈ.

Du haut des brillantes étoiles, ou du sein de l'air invisible, ou de quelque monde que n'atteint point l'humaine pensée, Esprit! doux Esprit! si ta demeure est là-bas, et si tes visions sont encore chargées du passé.

Réponds-moi, réponds-moi!

N'avons-nous pas ici conversé de la vie et de la mort? n'avons-nous pas dit que l'amour, un amour comme le nôtre, n'était point fait pour passer comme l'haleine d'une rose, pour s'évanouir comme un chant d'un bosquet de fête?

Réponds, oh! réponds-moi!

Il a été pour moi, le dernier éclair de ton œil mourant, — cette âme qui y brillait intense et désolée à travers le brouillard épaissi. — N'astu rien emporté avec toi dans la région inconnue, rien de ce qui vivait dans ce long, dans cet ardent regard?

Écoute, écoute, et réponds-moi!

Ta voix,— son faible et doux et fervent accent d'adieu, que j'entends encore vibrer à travers la tempête de l'agonie comme une brise expirante;—oh! de cette musique enfuie renvoie-moi un seul son, si la vie du cœur est inextinguible!

Rien qu'une seule fois, oh! réponds-moi!

Dans la tranquillité de midi, dans le calme du couchant, à l'heure la plus sombre de la nuit, quand montent les pensées profondes, quand les fantômes du cœur s'élancent du sein des ténèbres dans leur beauté pleine d'effroi, pour lutter avec le sommeil. —

Esprit, alors réponds-moi!

Par le souvenir de notre prière tant de fois mêlée, par toutes nos larmes qui, en se mêlant aussi, avaient leur douceur, par notre dernière espérance, victorieuse du désespoir,— parle! si nos âmes se rencontrent dans des essors immortels,

Réponds-moi, réponds-moi!

La tombe est silencieuse; — et tout au loin l'infini du ciel, et l'heure profonde de minuit, — tout n'est que silence et solitude. Oh! si ton amour enseveli ne me dit pas qu'il m'entend, quelle voix puis-je attendre de la terre? Écoute, aie pilié, parle, ô toi qui es mien!

Réponds-moi, réponds-moi!

L'autre pièce que j'ai à citer est intitulée le Retour; c'est l'être humain (homme ou femme) qui, après avoir vécu,

souffert et failli, revient au lieu natal, dans le manoir domestique, et y retrouve tous les anciens témoins de son innocence et de son bonheur :

- « Nous reviens-tu avec le cœur de ton enfance, un cœur libre, pur, aimant? » Ainsi, pendant que j'approchais de la maison, ainsi bruissaient les arbres du chemin dont le feuillage jouait au gré du vent de la montagne.
- « Ton âme a-t-elle été loyale et sincère envers son premier amour ? murmuraient les ondes du ruisseau natal. Ton esprit, nourri parmi ces collines et ces ombrages, a-t-il toujours respecté ses premiers et ses plus hauts songes ? »
- « As-tu porté, en ton sein gravée, la sainte prière apprise par l'enfant sous le toit paternel? » Ainsi soupirait, traversant l'air, une voix sortie des vieilles murailles des ancêtres.
- « As-tu gardé ta foi au mort (ou à la morte) fidèle dont le lieu de repos est tout près d'ici? As-tu justifié la bénédiction de ton père étendue sur toi, et le regard plein de confiance de ta mère? »
- Alors mes larmes jaillirent en une pluie soudaine, tandis que je répondais : « O vous, ombrages majestueux, je ne rapporte point le cœur de mon enfance dans les libres espaces de vos clairières.
- « Je me suis écarté de mon premier et pur amour, ô brillant et heureux ruisseau. L'une après l'autre se sont éteintes toutes les lumières dans mon âme, tous les glorieux songes de mon printemps.
- « Et la sainte prière a fui de ma pensée, la prière apprise sur les genoux de ma mère. Ce n'est qu'obscurci et troublé que je te reviens enfin, ô maison et fover de mes joies d'enfant.
- « Mais de mon enfance du moins je rapporte un don de larmes pour adoucir et pour expier ; et vous tous, objets et lieux témoins de mes années bénies, ces larmes me rendront encore une fois tout vôtre! »

Que dirai-je? c'est précisément ce don des larmes que, même toute part faite au grave caractère d'institutrice, on regrette de ne jamais sentir, de près ni de loin, dans le cœur ni sous la raison de M<sup>me</sup> de Maintenon; et au milieu de tous les éloges et de tous les respects que mérite son noble, son juste, délicat et courageux bon sens, c'est aussi la seule réserve et la seule restriction que j'aie voulu faire.

# DE LA POÉSIE DE LA NATURE;

### DE LA POÉSIE DU FOYER ET DE LA FAMILLE.

J'ai depuis longtemps un dessein, c'est de rechercher comment la poésie que j'appelle celle de la nature ou de la campagne, et aussi celle des affections chères, intimes, élevées, n'a point réussi en France au xviiie siècle chez les écrivains en vers, et comment, dans le même temps, elle réussissait mieux en Angleterre, chez nos voisins, et produisait des poëmes encore agréables à lire, dont quelques uns ont ouvert une voie où sont entrés avec succès et largeur d'éminents et doux génies au xixe siècle. Cette poésie touchante, familière et pure, a aussi tenté, de nos jours, quelques hommes de talent en France, et je suis loin de ne pas les estimer à leur prix : toutefois la veine principale et la source vive ont été surtout en Angleterre, et j'aimerais à ce que nos auteurs en fussent mieux informés, non point pour aller l'imiter et la vouloir directement transporter chez nous, mais pour se mieux pénétrer des conditions nécessaires à ce genre d'inspirations et pour s'y placer, s'il se peut, à l'avenir.

Afin d'éviter les considérations générales et trop vagues, je m'attacherai tout d'abord à des noms connus, et prenant Saint-Lambert, l'auteur des Saisons, je me rendrai compte de son insuffisance autrement encore que par le talent; puis je toucherai rapidement à Delille, et seulement par ce côté;

choisissant, au contraire, chez nos voisins, le poète qui, non pas le premier, mais avec le plus de suite, de force originale et de continuité, a défriché ce champ poétique de la vie privée, William Cowper, j'aurai occasion, chemin faisant, de rencontrer toutes les remarques essentielles et instructives.

M. de Saint-Lambert était né dans un pays pittoresque, en Lorraine, à Vézelise, le 46 décembre 4746. Il était gentilhomme et pauvre; il passa sa première jeunesse au service et à Lunéville, à la Cour de Stanislas. Ce qu'il fit en ces années nous échappe, et on peut au plus en prendre quelque idée par ce qu'il nous dit du prince, depuis maréchal de Beauvau, dont il a écrit la vie, les Mémoires, et à la carrière duquel il s'attacha de tout temps, moins encore en protégé qu'en ami. La première fois que Saint-Lambert se montre à nous, c'est par sa liaison avec la marquise du Châtelet. Dans un des voyages qu'elle fit de Cirey en Lorraine, elle n'eut pas de peine à le distinguer dans ce joli et gracieux monde, et elle écrivait de Commercy à d'Argental, qui était alors à Plombières (30 juillet 1748):

« Je ne puis me refuser de vous envoyer des vers d'un homme de notre société (Saint-Lambert) que vous connaissez déjà par l'Épitre à Chloé; je suis persuadée qu'ils vous plairont. Il meurt d'envie de faire connaissance avec vous, et il en est très-digne; je compte blen vous l'amener à Cirey. Yotre ami (Voltaire) qui l'aime beaucoup veut lui faire avoir ses entrées à la Comédie pour Sémiranis... C'est un homme de condition de ce pays-ci, mais qui n'est pas riche, qui meurt d'envie d'aller à Paris, et à qui ses entrées à la Comédie feront une grande différence dans sa dépense.»

Et elle ajoute d'un ton de protection, qu'elle ne gardera pas toujours : « Notre petit poëte vous prie de ne point donner à Plombières de copies de ses vers, parce qu'il y a beaucoup de lieutenants-colonels lorrains. »

Nous avons cette Épitre de Saint-Lambert à Chloé; c'est une des meilleures de ses poésies dites fugitives; elle pourrait être aussi bien la première en date des Élégies de Parny: elle en a la forme; le tour en est simple, net et fin, l'inspiration toute sensuelle. Dans tout ce que fera Saint-Lambert en poésie légère, on notera les mêmes qualités et les mêmes défauts: c'est sec, spirituel, galant et bien tourné: « Ce sont autant de myrtes dont une feuille ne passe pas l'autre, » disait

de lui Parny ou Bousiers, je ne sais lequel. Quelques épigrammes qu'on a, quelques mots piquants qu'on sait de Saint-Lambert, marquent le talent qu'il aurait eu pour le genre satirique s'il se l'était permis. Tel nous le voyons de loin sans trop lui faire injure : il a du trait, quelque imagination, de l'élégance, de la roideur.

Lié avec M<sup>me</sup> du Châtelét, qui s'éprit pour lui d'une vive passion, il parut y répondre; on a publié assez récemment un extrait de leur Correspondance. Les lettres de Saint-Lambert sont lestes, dégagées, cavalières, et non exemptes d'un certain jargon poli : elles manquent tout à fait de tendresse. Il dit à M<sup>me</sup> du Châtelet qu'il l'adore, mais on ne sent pas

qu'il l'aime. - Il avait alors trente-deux ans.

Voilà, somme toute, un homme distingué, mais un poëte assez mal préparé, ce semble, pour chanter les beautés de la vie retirée et champêtre, et pour en goûter toutes les douceurs. J'omets ce que tout le monde sait, l'éclat que causa sa liaison avec Mme du Châtelet et qui le mit à la mode à la mort de la marquise. Il vint à Paris, y vit la bonne compagnie, eut son logement à l'hôtel de Beauvau, gardant un pied en Lorraine tant que vécut le roi Stanislas. Il obtint un brevet de colonel en France, et quitta bientôt le service pour se livrer tout entier aux lettres et à la société. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau nous montrent Saint-Lambert, en 4756, dans le vif de sa liaison avec Mme d'Houdetot, liaison qui subsista durant presque un demi-siècle, et dont plusieurs de nos contemporains ont vu la fin. Il ne mourut que le 9 février 4803. Durant cette dernière moitié de sa vie, il passait la belle saison dans la vallée de Montmorency, à Eaubonne, à Sannois, et ses hivers à Paris dans le monde des Beauvau, tant qu'ils vécurent, et de leur fille la princesse de Poix. Saint-Lambert, qui était surtout fait pour la société, avait certainement du goût pour la nature, et il l'a chantée de la manière dont il l'aima.

Son poème des Saisons parut au commencement de 4769, un an seulement avant la traduction des Géorgiques de Delille. L'auteur y travaillait depuis quinze ou vingt ans. Le poème, dans sa nouveauté, eut beaucoup de succès; il ne faudrait point croire cependant que presque toutes les objections que nous faisons aujourd'hui en essavant de le relire,

ne furent point faites alors : il est rare que dans chaque temps la vérité ne se dise pas ; elle est souvent étouffée par le bruit du monde et de la vogue, mais il suffit pour l'entendre de s'approcher de ceux qui la savent, et qui la disent en causant ou en s'écrivant.

Voltaire fut des plus ardents à exalter Saint-Lambert. Il y était intéressé et parce qu'il était fort loué dans le poème, et par toutes sortes de motifs de revanche délicate ou de prosélytisme philosophique; pourtant il loue si fort, et il y revient si souvent dans les mêmes termes, qu'il faut bien croire que c'était le fond de sa pensée:

« J'ai un remords, écrivait-il à Saint-Lambert (7 mars 1769), c'est d'avoir insinué à la fin du Siècle présent, qui termine le grand Siècle de Louis XIV, que les beaux-arts dégénéraient. Je ne me serais pas ainsi exprimé si j'avais eu vos Quatre Saisons un peu plus tôt. Votre ouvrage est un chef-d'œuvre; les Quatre Saisons et le quinzième chapitre de Belisaire sont deux morceaux au-dessus du siècle. Ce n'est pas que je les mette à côté l'un de l'autre... »

#### Et le 4 avril :

« Quand je vous dis que votre ouvrage est le meilleur qu'on ait fait depuis cinquante ans, je vous dis vrai. Quelques personnes vous reprochent un peu trop de flots d'azur, quelques répétitions, quelques longueurs, et souhaiteraient dans les premiers chants des épisodes ples frappants.

« Je ne peux ici entrer dans aucun détail, parce que votre ouvrage court tout Genève, et qu'on ne le rend point; mais soyez très-certain que c'est le seul de notre siècle qui passera à la postérité, parce que le fond en est utile, parce que tout y est vrai, parce qu'il brille presque partout d'une poésie charmante, parce qu'il y a une imagination toujours renaissante dans l'expression... »

### Et plusieurs années après (1er septembre 4773):

« Je fus certainement l'avocat d'une cause gagnée quand je fus si charmé du poème des Saisons : soyez sûr que cet ouvrage restera à la postérité comme un beau monument du siècle. »

Voltaire ne veut pas surtout qu'on égale le poème de Thomson à celui qui est venu depuis et qui en est, à bien des égards, une imitation. Thomson, que d'ailleurs il estime, n'est point, selon lui, à mettre en parallèle avec le poète français, soit pour l'agrément des peintures, soit pour l'utilité philosophique du but. Ces jugements exprimés en dix endroits, et qui ressemblent à des contre-vérités sur tous les points, sont aujourd'hui un peu compromettants pour celui qui les a portés : dans la poésie élevée, ou sérieuse avec àme, Voltaire n'a pas eu le vrai style, et il est à casiadre qu'il n'ait pas même toujours eu le vrai goût.

Une femme, M<sup>me</sup> du Deffand, précisément parce qu'elle n'était pas du métier et qu'elle n'en croyait que son impression, se trompait moins lorsqu'elle écrivait à Horace Walpole

(42 mars 4769):

« Je ne vous enverrai point Saint-Lambert; rien, selon mon goût, n'est plus fastidieux, excepté huit vers que voici :

Malheur à qui les Dieux accordent de longs jours !
Consumé de douleurs vers la fin de leur cours,
Il voit dans le tombeau ses amis disparaître,
Et les êtres qu'il aime arrachés à son être.
Il voit autour de lui tout périr, tout changer;
A la race nouvelle il se trouve étranger,
Et lorsqu'à ses regards la lumière est ravie,
Il n'a plus en mourant à perdre que la vie.

Rien n'est si beau, à mon avis, que cette peinture de la vieillesse; j'aurais voulu que les expressions du quatrième vers eussent été plus simples, mais le mot être est du style à la mode. Ce Saint-Lambert est un esprit froid, fade et faux; il croit regorger d'idées, et c'est la stérilité même; et sans les roseaux, les ruisseaux, les ormeaux et leurs rameaux, il aurait bien peu de choses à dire. »

Horace Walpole dans le même temps, avec la hardiesse d'un homme tout rempli de Milton, de Shakspeare, et qui était l'ami de Gray, ajoutait son impression à celle de la clairvoyante aveugle, et la confirmait en des termes vifs, qui sont encore pour nous la vérité même :

« Mme du C... m'avait prêté les Saisons avant l'arrivée de votre paquet. Ah! que vous en parlez avec justesse! le plat ouvrage! Point de suite, point d'imagination; une philosophie froide et déplacée; un berger et une bergère qui reviennent à tous moments; des apostrophes sans cesse, tantôt au bon Dieu, tantôt à Bacchus; les mœurs et les usages d'aucun pays. En un mot, c'est l'Arcadie encyclopédique. On voit des pasteurs, le dictionnaire à la main, qui cherchent l'article Tonnerre, pour entendre ce qu'ils disent eux-mêmes d'une tempête... Vous y avez trouvé huit vers à votre usage; en voici un qui m'a frappé, moi:

Fatigué de sentir, il paraît insensible.

« Quant aux Contes orientaux (également de Saint-Lambert), ce sont des épigrammes en brodequins, de petites moralités écrasées sous des turbans gigantesques. Je persiste à dire que le mauvais goût qui précède le bon goût est préférable à celui qui lui succède. »

Mais ce n'était pas seulement Walpole qui jugeait ainsi le poëme des Saisons, c'était Grimm, c'était Diderot qui, sous le couvert de Grimm, avait tout un article critique développé, où il disait à bout portant, et pour ses correspondants d'Allemagne, tout ce qui était à dire. Après avoir relevé la fadeur et le vague des tons, quelques beaux vers perdus dans une foule de vers communs, la vie champêtre vue de trop lein, regardée de trop haut, sans étude et sans connaissance assez précise, il se demande comment M. de Saint-Lambert; qui passe une partie de sa vie à la campagne, n'a pas mieux vu, n'a pas mieux saisi et rendu tant de scènes réelles, de circonstances familières et frappantes:

- « Pourquoi M. de Saint-Lambert n'a-t-il pas trouvé tout cela avant moi? C'est que son corps était aux champs et que son âme était à la ville...
- "— Mais, me direz-vous, M. de Saint-Lambert est instruit? Plus que beaucoup de littérateurs, mais un peu moins qu'il ne croit l'être. Il sait sa langue? A merveille. Il pense? J'en conviens. Il sent? Assurément. Il possède le technique du vers? Comme peu d'hommes. Il a de l'oreille? Mais oui. Il est harmonieux? Toujours. Que lui manque-t-il donc pour être un poête? Ce qui lui manque, c'est une âme qui.se tourmente, un esprit violent, une imagination forte et bouillante, une lyre qui ait plus de cordes; la sienne n'en a pas assez... Oh! qu'un grand poête est un homme rare! »

Il me semble qu'on ne peut demander à la critique d'une époque rien de plus net et de plus formel que ces jugements : elle ne saurait aller plus loin sans faire elle-même office et acte de poésie. Si l'on ajoute aux huit vers cités par M<sup>me</sup> du Deffand et qui sont du chant de l'Automne, quelques vers assez beaux peignant les jours caniculaires de l'Été et cet accablement qui pèse alors sur tous les corps mortels :

Tout est morne, brûlant, tranquille, et la lumière Est seule en mouvement dans la nature entière,

on aura présent à l'esprit à peu près tout ce qu'il y a d'un peu remarquable pour nous dans ce poème si fort vanté à sa naissance et aujourd'hui tout entier passé.

Saint-Lambert manquait des sources vraies d'où s'alimente le genre de poésie naturelle qu'il cultivait. Il avait beaucoup d'esprit et un sens exquis, un tact exquis, dans l'acception où le prenait la société de son temps : c'est l'éloge que lui accordent ceux mêmes qui le jugeaient d'ailleurs le plus sévèrement. Homme du monde accompli, il était réservé à l'extérieur; « il avait pour tout ce qui lui était indifférent une politesse froide qu'on pouvait quelquesois confondre avec le dédain. » Cette circonspection tenait sans doute à plusieurs causes : il avait vécu dans une petite Cour et dans un grand monde où sa fortune ne répondait point à sa condition; il avait de la dignité et une délicatesse susceptible qu'il ne voulait pas exposer aux blessures. Il aurait eu l'épigramme excellente, dit Grimm, s'il ne s'était observé et s'il n'avait réprimé ses premiers mouvements. Le fond de son commerce, où il entrait du sens, de l'équité et des qualités sûres, était « d'une sécheresse et d'une aridité singulières. » Deux ou trois dîners chez Mne Quinault, qui nous le montrent en gaieté et en veine d'enthousiasme, accusent en même temps et convainquent cet enthousiasme de ne se monter que pour des objets et des tableaux d'une sensibilité toute physique et toute sensuelle : il ne croit ni à la chasteté, ni à la pudeur, ni à aucune religion, et ne fait pas même grâce à la religion naturelle : — « Pas plus celle-là que les autres, » s'écrie-t-il. Il nie les principes de la famille, de la société, et il revêt d'une sorte d'imagination échauffée et factice ses conclusions stériles. Il mérite que Mme d'Épinay, étonnée, lui dise : « Vous, monsieur, qui êtes poete, vous conviendrez avec moi que l'existence d'un Être éternel, tout-puissant, souverainement intelligent, est le germe d'un plus bel enthousiasme. »

Au reste, Saint-Lambert a lui-même exposé dans sa vieillesse, et sans plus y mêler la mousse du champagne, la série et le système complet de ses réflexions sur tous sujets dans ce fameux *Catéchisme universel* qui parut une œuvre philosophique si morale sous le Directoire. Ce *Catéchisme* commence par une analyse de l'homme et une analyse de la femme. L'auteur, dans ce second chapitre, fait parler en un dialogue le médecin philosophe Bernier et Ninon de Lenclos: « J'avais besoin d'une femme d'esprit qui n'eût pas conservé cette retenue et cette dissimulation que les mœurs imposent à son sexe; il me fallait une femme qui eût beaucoup pensé, beaucoup vu, et qui osât tout dire. » Et, en effet, il s'y dit froidement beaucoup de choses qui rappellent la conversation des dîners de Mue Quinault. Dans un petit poëme, qui est à peu près du même temps, intitulé les Consolations de la Vieillesse, Saint-Lambert décrit en des vers spirituels et assez brillants son bonheur à Eaubonne ou à Sannois, au sein de la nature et de l'amitié, puis il ajoute en terminant que lors même qu'il y serait seul, il jouirait du moins de la saison nouvelle, du printemps, du soleil :

#### Et j'y voudrais penser et rire tour à tour Entre Montaigne et la Pucelle.

Est-il besoin maintenant de faire sentir les aspects arides qui, indépendamment de ce qui lui faisait faute dans le talent, devaient lui fermer les sources du dehors? Il ne décrit la nature qu'imparfaitement, avec monotonie, sans aucune de ces images grandes et douces que les Anciens ont connues: et comment en serait-il autrement, puisque jusqu'en ses heures les plus recueillies et sur son banc de gazon, sous son prunier en fleur, il a d'un côté Montaigne ouvert (je le lui passe, quoique ce ne soit pas le moment), mais de l'autre il a la Pucelle?

Et comment aurait-il parlé, en même temps que de la nature, de ce qui donne à la vie privée son embellissement et tout son charme, des femmes qu'il aimait, mais qu'au fond il estimait assez peu, dont il décomposait et niait les plus naturelles vertus par la bouche de Ninon, et en faveur de qui, sous le nom de Bernier, et pour tout réparer, il se contentait de dire : « Maintenons dans les deux sexes autant que nous le pourrons ce qui nous reste de l'esprit de chevalerie... » Mais ce reste d'esprit de chevalerie qui, dès lors bien factice et tout à l'écorce, était bon pour entretenir la politesse dans la société, est loin de suffire pour renouveler et pour réjouir sincèrement le fond de l'âme, pour inspirer le respect et l'inviolable tendresse envers une compagne choisie, et pour former au sein de la retraite une image de ce bonheur dont le grand poëte Milton a montré l'idéal dans ces divines et pudiques amours d'Adam et Eve aux jours d'Éden.

En parlant ainsi, je touche aux vraies sources de cette poésie que Saint-Lambert a manquée.

Je n'insisterai pas sur lui davantage, et j'atteindrai seulement l'abbé Delille en passant. Celui-ci a certes de la joie, de la vivacité, des saillies à plaisir, et en fait de philosophie, point de parti pris ; il est resté pour nous dans certains morceaux plus agréable que Saint-Lambert. Mais si l'on a dit de celui-ci que dans ses conseils et ses descriptions il s'adressait moins au cultivateur et à l'habitant des campagnes qu'au possesseur de terres, au seigneur chargé de protéger des vassaux, que ne dira-t-on pas de Delille? C'est proprement le poëte visiteur qui passe de jardin en jardin, de volière en volière : tous les beaux lieux à la mode, il les a vus, il les a fêtés, et a payé l'hospitalité d'un jour ou d'une semaine par de jolis vers que la société la plus mondaine applaudissait. Il sait l'antiquité mieux que Saint-Lambert; quand il traduit les Géorgiques de Virgile, au milieu de toutes les inexactitudes essentielles et des infidélités qui en altèrent le caractère et le ton, il a un cours général facile et des portions heureuses. Un jour, la fille du poëte Roucher, écrivant à son père alors sous les verrous, relevait avec une sagacité remarquable et un sentiment de préférence filiale bien permis, les défauts de la traduction de Delille au début des Géorgiques : « Mais d'un autre côté, répondait à sa fille l'honnête Roucher, tu ne me parais pas rendre toute la justice qui est due à sa grâce. à son harmonie, à ce je ne sais quoi qui plaît, même dans sa manière française, aux amateurs impartiaux de l'antiquité, » On voit que je tiens à accorder à Delille tout ce qui se peut raisonnablement. Quant aux hautes sources de poésie ou à celles qui naissent secrètement du cœur, sentiments délicats ou croyances supérieures, il ne les a jamais blasphémées; loin de là, il les a honorées et célébrées à la rencontre, et elles lui ont quelquefois inspiré en retour quelques accents qu'on a retenus : et malgré tout, on sent chez lui un vide à ces endroits essentiels, quelque chose de léger qui voltige de pensée en pensée comme de site en site; il n'y habite pas. Il a vivement décrit bien des scènes et des jeux d'une journée de château ou de salon; mais nulle part, si l'on ne se paie pas de rimes sonores, il ne paraît soupconner le charme intime qui naît des habitudes vertueuses et simples d'une vie

privée pratiquée obscurément et aimée, et la fleur inattendue de poésie qui tout d'un coup s'y découvre et la couronne.

Roucher, que j'ai nommé, et qui laissera du moins son nom pour être mort le même jour et sur le même échafaud qu'André Chénier, serait plus fait pour sentir cette sorte de douceur et de charme. Son poeme des *Mois*, qui parut, magnifiquement imprimé, en 4779, sous l'invocation de Turgot et avec la protection de l'école économiste, a quelques bons vers et qui décèlent un instinct de fraicheur et de nouveauté:

L'onde étincelle et fuit d'une course plus vive, La pelouse déjà rit au pied des coteaux...

Il manque par malheur d'invention, et n'a pas assez d'art, pas assez de fermeté dans le talent pour se soutenir; il n'a que de bons commencements, et ses vers retombent vite dans le convenu. La Correspondance qu'il entretint avec sa fille et avec quelques amis durant ses dix mois de captivité, tant à Sainte-Pélagie qu'à Saint-Lazare, offre des pages touchantes, des qualités cordiales, un amour franc de la nature et de la famille.

« Un botaniste passionné, écrivait-il à sa fille en avril 4794, n'est pas un conspirateur. Que de progrès j'eusse faits, nous eussions faits cette année! les voies étaient aplanies, nous étions familiarisés avec les premiers éléments; en un mot, nous étions sortis du chaos des principes, nous n'avions plus qu'à aller devant nous. Mais non, ce printemps sera tout à fait perdu pour moi; et cependant, à mon âge, un printemps est bien quelque chose!... Tu ne connais pas tous les élans de mon âme vers la liberté depuis le rajeunissement de la nature. J'ai supporté avec le courage d'un stoïcien la captivité pendant les six mois brumeux, neigeux et pluvieux qui ont passé sur ma tête en prison : ce même courage ne m'a point abandonné, mais à mon insu, et malgré moi, ma pensée me quitte à tout moment; et, quand je la retrouve, c'est au milieu des jardins et des campagnes dont je ne jouis pas, moi qui m'étais tant promis d'en jouir; et, pour m'entretenir encore dans cette disposition d'ame, moitié pénible, moitié agréable, le hasard a fait que ce moment de l'année se rencontre avec la traduction de cette partie de l'Été où Thomson, avec un charme inexprimable, une mélancolie philosophique, peint les délices de la promenade... »

Il traduisait donc Thomson sous les verrous; il regrettait de ne pouvoir suivre le cours de botanique et les herborisations de Dessontaines; il donnait à sa fille, âgée de dix-huit ans, distinguée par l'esprit et le savoir, de bons conseils de tout genre. Son tort, à lui, est plutôt dans son style, dans sa manière de dire; il est trop imbu des sadeurs sentimentales du siècle; il a trop de Greuze en lui et sous sa plume, sans la couleur, mais avec le luxe de vertu et de sentimentalité qui s'épanche; et surtout quand il mêle des vers à sa prose, cela se gâte aussitôt.

Il en est un peu de même de Ducis, qui avait de plus que Roucher l'inspiration présente et le secours des croyances religieuses positives. Ce noble et bon vieillard a écrit dans ses dernières années d'admirables lettres où respire la poésie de la solitude, de la campagne, de la famille regrettée et perdue, de l'amitié toujours accueillie, et de la patrie céleste de plus en plus prochaine et souhaitée; mais le même homme, qui a sous sa plume en prose des paroles douces et fortes comme le miel des déserts, ne trouve plus dans ses vers de la même date que des couleurs mêlées, inégales, et où le talent se relâche trop dans la bonhomie : ici, c'est l'art et l'originalité de forme qui a manqué.

Cette originalité, jointe aux vertus et aux qualités morales les plus fines qui sont l'àme de cette poésie, se rencontre au plus haut degré en un poëte anglais bien connu de nom, mais trop peu lu en France, et dont je voudrais présenter une idée précise et vive, par opposition aux divers noms que je viens de passer en revue. William Cowper est loin d'être parfait sans doute, et il a, lui aussi, ses excès, ses défauts ; il a ses parties pénibles et austères à côté de ses peintures les plus neuves et les plus riantes; il semble déchiffrer parfois, en contemplant la nature, ce que d'autres ap ès lui y liront avec plus d'ampleur et de facilité : mais ce qu'il possède incontestablement, sans parler de son style réel et hardi dans sa simplicité, c'est le fond même de la poésie qui lui est propre : il en occupe toutes les sources pures émanées d'Éden, et il pratique tous les sentiers qui peuvent y ramener. En 4782 let c'est aujourd'hui le seul échantillon que je veuille citer), il publia son premier recueil de poëmes, et il y en avait un intitulé la Retraite, qui terminait le volume. De quelle manière le poëte y envisageait-il ce besoin de retraite, de solitude et de campagne qui, à un certain moment, est le vœu de tous.

de l'homme d'État, de l'homme de loi, du marchand comme du poëte? Car tous, « attachés qu'ils sont aux affaires et enchaînés à la rame qu'il est donné à si peu de pouvoir quitter, tous, quand déjà le flot de la vie sensiblement se retire et baisse, aspirent à quelque abri aux champs, sous les ombrages, là où, mettant de côté les longues anxiétés, ou ne s'en ressouvenant plus que pour ajouter un embellissement et comme un sourire à ce qui était doux déjà, ils puissent posséder enfin les jouissances qu'ils entrevoient, passer les années du déclin au sein de la quiétude, réparer le restant de leurs jours perdus, et, après avoir vécu dans la bagatelle, mourir en hommes. »

Cowper voit dans cette disposition et dans ce vœu universel un cri de la conscience qui, longtemps méconnue, mais non abolie, rappelle toute créature humaine à son origine et à sa fin, et l'avertit de sortir du tourbillon des villes, de cette atmosphère qui débilite et qui enslamme, pour revenir là où il y a des traces encore visibles, des vestiges parlants d'un précédent bonheur, et « où les montagnes, les rivières, les forèts, les champs et les bois, tout rend présent à la pensée le pouvoir et l'amour de Celui qui les a faits. »

Èt dans une description minutieuse et vivement distincte, où il entre un peu trop d'anatomie, mais aussi de jolis traits de pinceau, il donne idée de la manière d'interpréter et d'épeler la création, et il montre qu'ainsi étudié, compris et consacré, tout ce qui existe, loin d'ètre un jeu d'enfant ou un aliment de passion, ne doit plus se considérer que comme une suite d'échelons par où l'âme s'élève et arrive à voir clairement « que la terre est faite pour l'homme, et l'homme

lui-même pour Dieu. »

Tout cela est grave et solennel sans doute, il faut s'y accoutumer avec le poëte: Cowper, c'est à bien des égards le Milton de la vie privée. Au pied de ces hauteurs qu'il ne craint pas de gravir et de nous faire monter avec lui, les fontaines seront plus jaillissantes, les fraîcheurs plus délicieuses.

Il a, pour peindre les soins et les vaines agitations des hommes, des images dignes de Lucrèce, mais d'un Lucrèce chrétien :

<sup>«</sup> Si nous ouvrons la carte où se déploie le plan étendu du Tout-

Puissant, nous trouvons une toute petite île, cette vie humaine: l'espace inconnu de l'Éternité l'environne et la limite de toutes parts; la foule empressée explore et fouille chaque crique et chaque rocher du dangereux rivage, y ramasse avec soin tout ce qui lui paraît exceller aux yeux, quelques-uns de brillants cailloux, d'autres des algues et des coquillages; ainsi chargés, ils rêvent qu'ils sont riches et grands, et le plus heureux est celui qui gémit sous sa charge. Les vagues les surprennent dans leur folie sérieuse, et chaque heure en balaye des multitudes; ils crient et s'enfoncent; les survivants s'effarent et pleurent, poursuivent leur jeu et les suivent bientôt à l'abîme. Un petit nombre abandonne la foule, demande les yeux levés la richesse du Ciel, et gagne les seuls biens réels, vérité, sagesse, grâce, et une paix pareille à celle de là-haut...»

Alors il se met à examiner les différents jeux, ces cailloux de différentes couleurs que s'amusent à ramasser les hommes et qu'ils continuent souvent de rechercher jusque dans la retraite et la solitude : car la plupart ne la désirent que pour s'y plus abandonner à leurs goûts favoris, et pour mieux caresser leur passion secrète. Et l'amoureux, par exemple, Cowper ne croit pas que la solitude lui soit bonne et lui convienne. Écoutons-le dans ce passage délicat et charmant (4) :

- « L'amoureux évite aussi les affaires et les alarmes, tendre adorateur de charmes absents. Les saints n'offrent pas de prières si ferventes, qu'il ne les égale par une dévotion pareille; c'est la consécration de son cœur, de son âme, de son temps; chaque pensée qui s'écarte lui semble un crime. Par des soupirs il encense sa beauté suprême, et, dans son désespoir, verse une triste libation de larmes; il adore une créature, et, dévot en vain, reçoit en échange de son amour une réponse dédaigneuse. Comme le chèvrefeuille enlace l'arbre qu'il peut atteindre, aune rugueux, frêne à l'écorce unie ou hêtre luisant, enroule autour du tronc ses anneaux en spirale, et suspend aux branches feuillues ses glands dorés, mais il cause un dommage là où il prête une grâce, entravant la croissance par un embrassement trop étroit : de même l'amour, lorsqu'il s'enlace aux plus fiers esprits, empêche le déploiement de l'âme qu'il subjugue : il adoucit, il est vrai, la démarche de l'amant, le forme au goût de celle qu'il aime, enseigne à ses yeux un langage, embellit son parler, et faconne ses manières; mais adieu toute promesse de plus heureux fruits! adieu les desseins virils et les graves poursuites
- (4) J'emprunte pour ce morceau la traduction fidèle et sentie d'un jeune écrivain qui possède également bien les deux langues, M. William Hughes, et qui a pu suivre avec certitude toutes les nuances de la pensée originale.

de la science! Traînant une chaîne qu'il ne peut vouloir rompre, son seul bonheur est de souffrir pour celle qu'il aime; lui qui pourrait aspirer à la gloire et y atteindre, il n'a plus d'autre but que son sourire: ambitions plus hautes, adieu!

"Vous, Tircis, Alexis (ou quel que soit le nom qui puisse le moins offenser une flamme si belle), bien que les sages conseils de l'ami le plus sincère sonnent rudement à des oreilles si délicates, et qu'un amant soit, de toutes les créatures sauvages ou apprivoisées, celle qui endure le moins un contrôle, même le plus doux; souffrez cependant qu'un poëte (la poésie désarme les animaux les plus féroces par ses charmes magiques), souffrez qu'un poëte ose, par ses conseils, troubler votre rêverie, et qu'à son tour il vous courtise et vous conquière pour votre propre bien. Les scènes pastorales et les tranquilles retraites, les promenades ombreuses et les sites solitaires, les doux oiseaux s'unissant en concert aux ruisseaux harmonieux, les molles brises, les veilles nocturnes et les rêves de jour sont autant d'enchantements qui, dans un cas comme le vôtre, conspirent contre votre tranquillité, vous amollissent pour faire de vous une proie plus sûre, et entretiennent la flamme qui consume vos forces.

"Deboul! — Dieu vous a formé dans un dessein plus sage, non pour porter des chaînes, mais pour subjuguer; il vous appelle à lutter contre vos ennemis, et tout d'abord vous impose un combat contre vous-même, le plus rude de tous. La femme, ce don qu'il accorda à la terre quand il voulut créer un paradis ici-bas, le bien terrestre le plus riche qui soit sorti de ses mains, la femme mérite d'être aimée, non adorée. Passez donc sans retard à des scènes plus actives, rassemblez les vérités éparses que glane l'étude; mêlez-vous au monde, mais à ce qu'il a de plus sage; ne donnez plus tout votre cœur à une idole, votre cœur ne lui appartient pas, il ne vous appartient pas à vous-même...»

Il décrit aussi, et pour l'avoir trop cruellement éprouvée, la manie maladive et la mélancolie funeste se cachant dans la solitude et y méritant toutes les tendres sympathies de la pitié; puis les délices d'une convalescence où l'on jouit avec attendrissement de chaque beauté de la nature comme à un réveil du monde.

L'illusion de l'homme politique qui se dégoûte des affaires et qui croit aimer la retraite, les périodes divers de son accès champètre sont déduits par Cowper avec une fine ironie. Le marchand qui va à deux pas de la capitale respirer la poussière de la grande route, et qui se croit dans une Tempé; les belles qui chaque année courent aux eaux, aux bains de mer, et y portent avec elles leur frivole tourbillon, passent et posent devant lui tour à tour. Ainsi il énumère tous les faux motifs, les vains essais de retraite, et montre en quoi ils dif-

fèrent de la véritable, de celle qui profite et qui dure. Il est particulièrement admirable sur les livres qu'il y conseille et qui peuvent être nourrissants. On voit qu'il est en garde contre le xviir siècle de la France et qu'il s'en méfie : « point de ces livres, scandale des tablettes, où d'impudents sensualistes se produisent eux-mêmes; » point de ces livres non plus où le théâtre offre de trop près le vice qu'il croit guérir; point de Voltaire, il le dit expressément, en le désignant comme « celui qui a bâti à Dieu une église et qui a raillé son nom. » Dans sa définition de ce qu'il veut qu'on évite et de ce qu'il conseille en fait de lecture, Cowper a des paroles qui sont encore à recueillir aujourd'hui :

« Une vie de déréglement et de mollesse, dit-il, donne à l'âme un moule puéril, et, en le polissant, pervertit le goût. Les habitudes d'attention forte, les têtes qui pensent deviennent plus rares à mesure que la dissipation se répand, jusqu'à ce que les auteurs entendent autour d'eux ce cri général: Amuse-nous, amuse-nous à tout prix, ou nous mouvons! Cette demande hautement répétée d'année en année appauvrit l'invention et rend l'imagination boiteuse. La farce elle-même, tristement à sec, a recours à l'assistance de la musique; les romans-nouvelles (témoin les Revues de chaque mois) mentent à leur nom et n'offrent plus rien de nouveau. L'esprit qui réclame un dive. tissement nécessaire devrait se tourner vers les écrivains d'une plus solide qualité, dont les traits bien ménagés et le style classique donnent à la vérité un lustre et font sourire la sagesse. »

Cette doctrine sévère, qui règle le bon emploi de la retraite, et qui peut étonner au premier abord, produira ensuite dans le détail des effets d'une fraîcheur et d'une sensibilité incomparables. Cowper, en terminant ce petit poème, indique tous les plaisirs innocents et encore bien nombreux qu'il permet à son solitaire et à son ami des champs, et il les résume par une image poétique, en disant que ce sont tous ceux « qui ne laissent aucune tache sur l'aile du Temps. » — Nous voilà loin de Saint-Lambert, de ses inspirations et de ses lectures, et c'est précisément cette distance que j'ai voulu faire mesurer aujourd'hui.

## WILLIAM COWPER,

οU

### DE LA POÉSIE DOMESTIQUE.

La vie de ce poëte original, à la fois grave et charmant, est des plus singulières, toute simple au dehors et semée au dedans d'écueils et de précipices ; il est arrivé à composer ses œuvres si morales et si attachantes par un chemin très-détourné, très-éloigné des voies communes, et qu'il n'eût conseillé à personne. On a aujourd'hui sur son compte tous les éclaircissements désirables. Southey, poëte et critique, avait publié en 1835 une ample Biographie de Cowper en tête d'une édition des Œuvres; on réimprime le tout aujourd'hui. Cette édition de Cowper et cette Biographie par Southey, et de plus l'édition donnée par le réverend Grimshawe (1850), fournissent les documents d'une étude complète, ou, pour mieux dire, cette étude est déjà faite par Southey lui-même : mais la Correspondance de Cowper, qui égale en mérite et en pensée ses œuvres poétiques, et qui est encore plus naturelle et surtout plus aisée, offre une lecture où chacun peut choisir sa matière de réflexion et ses coins d'agrément. Il est étonnant que personne n'ait songé à traduire, à extraire de là de quoi former deux volumes en français, qui seraient ce qu'il y aurait de plus neuf et de plus honnêtement récréant.

William Cowper naguit le 26 novembre 1731, d'une famille des plus honorables, et qui avait produit même des membres illustres. Son père était dans l'Église et recteur à Berkhamstead lorsque William v vint au monde. Sa mère Anne Donne, de noble naissance, mourut jeune en 1737, laissant deux fils: William n'avait alors que six ans, mais il garda des premiers temps de son enfance et des tendresses de sa mère un souvenir vif et profond, gravé plus avant en son cœur par le régime tout différent auquel il fut soumis le lendemain de cette mort; il a consacré ce souvenir, à plus de cinquante ans de distance, dans des vers composés par lui en recevant d'une cousine le portrait de sa mère (4790). En les lisant, on n'y retrouve pas seulement l'affectueuse émotion qui serait dans le cœur de bien des fils à la vue de ce qui ramène vers les années heureuses, mais on y reconnaît aussi ce qu'il y avait de particulièrement sensible, de tendrement sensitif et douloureux dans cette nature de Cowper, qui avait avant tout besoin de la tiédeur et de l'abri du nid domestique :

#### « EN RECEVANT LE PORTRAIT DE MA MÈRE.

« Oh! que ces lèvres n'ont-elles un langage! La vie ne s'est montrée pour moi que trop dure depuis que je t'ai entendue pour la dernière fois. Ces lèvres sont les tiennes; — c'est bien ton doux sourire que je vois, le mêmé qui me consola si souvent dans mon enfance: il ne leur manque que la parole; à cela près, comme elles semblent dire clairement: « Ne te chagrine point, mon enfant, chasse loin toutes tes frayeurs! » La calme intelligence de ton regard aimé (béni soit l'art qui a pu l'immortaliser et ravir au Temps le droit de l'éteindre!) brille ici sur moi toujours la même.

« Et toi qui fidèlement me retraces celle qui m'est si chère, hôte bienvenu quoique inattendu ici, qui m'ordonnes d'honorer d'un vers aimant et simple une mère depuis si longtemps perdue, j'obéirai non-seulement de bon gré, mais avec joie, comme si l'ordre me venait d'elle; et tandis que ces traits viennent renouveler ma filiale douleur, l'imagination ourdira un charme pour me consoler; elle me plongera dans une rêverie élyséenne: — songe d'un moment qui me fera croire que tu es elle.

« Ma mère, lorsque j'appris que tu étais morte, dis, est-ce que tu as eu conscience des pleurs que j'ai versés? Ton esprit, d'en haut, se pencha-t-il sur ton fils désolé, malheureux déjà dans ce voyage à peine commencé de la vie? Peut-être qu'alors tu me donnas un baiser que je ne sentis pas, peut-être une larme, si les âmes peuvent pleurer dans la béatitude. Ah! si j'en crois ce sourire maternel, il me répond: Oui!

— J'entendis la cloche sonner pour ton jour de funérailles; je vis le corbillard qui t'emportait lentement, et dans ma chambre d'enfant, me détournant de la fenêtre, je poussai un long, long soupir, et je pleurai un dernier adieu.... Mais est-ce bien le dernier? — Oui, c'est le dernier. — Là où tu es allée, les adieux sont des sons inconnus. Que je puisse seulement te retrouver sur ce pacifique rivage, et des paroles d'adieu ne sortiront plus de mes lèvres! Tes servantes, touchées ellesmêmes de ma douleur, me donnèrent plus d'une fois la promesse de ton prompt retour. Longtemps je crus à ce que je désirais ardemment, et, toujours déçu, je me laissais tromper toujours, leurré chaque matin d'une attente nouvelle, et dupe du lendemain, même dès l'enfance! Ainsi vinrent et passèrent bien des tristes lendemains jusqu'à ce qu'enfin, tout mon fonds de douleur d'enfant étant épuisé, j'appris à me soumettre à mon lot; mais tout en te pleurant moins, je ne t'oubliai jamais.

« La où nous avons habité autrefois, notre nom ne se prononce plus; des enfants, qui ne sont plus les tiens, ont foulé le parquet où j'appris à marcher, et là où le long de cette rue, le jardinier Robin me trainait chaque matin à l'école, enchanté de ma voiture d'enfant, enveloppé d'un chaud manteau écarlate et coiffé d'une toque de velours, c'est devenu maintenant une histoire peu connue qu'autrefois nous appe-

lions la maison pastorale la nôtre.

« Possession éphémère! mais le pieux registre que garde ma mémoire de toutes tes tendresses en ce lieu, survit toujours à bien des orages qui ont effacé mille autres sujets moins profondément gravés. Les visites de nuit que tu faisais dans ma chambre pour savoir si j'étais sain et sauf et chaudement couché; tes largesses du matin avant le départ pour l'école, le biscuit ou la prune confite: l'eau odorante que ta main prodiguait à mes joues jusqu'à ce qu'elles fussent brillantes de fraîcheur et luisantes, tout cela, et ce qui sait plus chérir que tout encore, ce courant continu d'amour que rien en toi n'interrompait, que ne troublèrent jamais ces débordements et ces sécheresses que crée une humeur inégale; tous ces souvenirs, toujours lisibles dans les pages de ma mémoire et qui le seront jusqu'à mon dernier âge, ajoutent le plaisir au devoir, me font une joie de te rendre de tels honneurs que le peuvent mes vers; un bien fragile témoignage peut-être, mais sincère, et qui ne sera point méprisé au Ciel, quand il passerait inapercu ici-bas...

«Si le Temps pouvait, retournant son vol, ramener les heures où jouant avec les sieurs brodées sur la robe, —violette, œillet et jasmin, — je les dessinais sur le papier avec des piqûres d'épingle (et toi pendant ce temps-là, tu étais encore plus heureuse que moi, tu me parlais d'une voix douce et tu me passais la main dans les cheveux et tu me souriais); si ces jours rares et fortunés pouvaient renaître, s'il suffisait d'un souhait pour les ramener, en souhaiterais-je le retour? Je n'oserais me sier à mon cœur; ce délicieux bonheur semble si désirable! peut-être j'y voudrais revenir! — Mais non, ce qu'ici nous nommons la vie est chose si peu digne d'être aimée, et toi, ma mère, tu

m'es si aimable que ce serait te payer bien mal que de contraindre ion esprit délivré à reprendre ses fers... »

La mort de sa mère livra le jeune enfant aux mains des étrangers; son père, homme estimable, n'eut point pour ce fils délicat et timide les attentions qu'il aurait fallu. Dans une pension où fut envoyé Cowper, il fut victime de la tyrannie d'un de ses camarades plus âgé qui, le voyant si craintif et si sensible, l'avait pris pour souffre-douleur. Un mal d'veux interrompit quelque temps ses études; il fut mis ensuite à l'École de Westminster, où il eut pour amis des condisciples distingués qui se firent connaître depuis; il y resta jusqu'à dix-huit ans. Comme il s'est, dans la suite, prononcé en toute occasion contre les inconvénients de l'éducation publique telle surtout qu'elle existait alors, on a cherché dans les circonstances de ses premières années à expliquer cette opinion qui s'accorde si bien d'ailleurs avec toute sa manière de sentir et de craindre. A le voir, cependant, tel qu'il était d'abord et qu'il dut être avant les accidents qui rembrunirent ses pensées, il paraît avoir eu bien des heures de gaieté, de joie, et de la plus gracieuse sociabilité; il excellait aux jeux de son âge, et particulièrement à la crosse et au ballon. Au sortir de l'École de Westminster, il entra dans une étude d'homme de loi, et y passa trois années; il dit n'y avoir jamais travaillé sérieusement et avoir perdu tout ce temps à rire et à faire des espiègleries de clerc, du matin au soir, avec son camarade d'étude, le futur lord chancelier Thurlow. Ce dernier, au milieu de ses folâtreries, ne laissait pas sans doute de se préparer à la carrière de travaux positifs où ses talents rencontrèrent bientôt leur utile et illustre emploi. Cowper se reprochait fort la perte de ces années décisives qu'il comparait, en langage des champs, au temps des semailles; on n'a plus tard des gerbes qu'à ce prix : « La couleur de toute notre vie, pensait-il, est généralement telle que la font les trois ou quatre premières années dans lesquelles nous sommes nos maîtres. C'est bien alors qu'on peut dire que nous formons de nos mains notre destinée, et que nous amassons pour nous-mêmes une suite de succès futurs ou de mécomptes. » Au sortir de l'éfude de M. Chapman (c'était le nom de l'homme de loi), il élut domicile au Temple, qui est le quartier des légistes de pro-

fession, et là, tandis qu'il vivait seul, il ressentit les premières atteintes de la maladie qui, sous une forme ou sous une autre, reparut et persista cruellement aux diverses époques de sa vie. C'était un état d'abattement, de désespoir et de terreur qui le laissait en proie aux plus sinistres pensées et aux images lugubres. Toutes études agréables lui étaient devenues impossibles, et ses plus chères lectures ne lui procuraient aucun soulagement. L'idée religieuse s'éveilla alors dans son Ame; il recourut à Dieu par la prière; se trouvant à Sou-thampton, où les médecins l'avaient envoyé pour changer d'air et se distraire, il y eut une heure, un moment, où dans une promenade qu'il faisait aux environs avec quelques amis, par une brillante matinée, s'étant assis sur une hauteur d'où la vue embrassait la mer et les coteaux boisés du rivage, il sentit tout d'un coup comme si un nouveau soleil s'était levé dans le ciel et lui éclaircissait l'horizon : « Je me sentis soulagé de tout le poids de ma misère; mon cœur devint léger et joyeux en un instant; j'aurais pleuré avec transport si j'avais été seul. » On a souvent noté, dans les conversions qui tardèrent longtemps à s'accomplir, ces signes avant-coureurs et comme ces premières atteintes, ces premières coups de soleil de la Grâce. Cowper, alors âgé de vingt-deux ans, ne tint pas compte de ce qu'il jugea plus tard avoir été un appel et un avertissement; il attribua bientôt l'amélioration de son état au simple changement d'air et aux divertissements du lieu, et il retourna à Londres reprendre sa vie, non pas licencieuse, mais gaiement dissipée et diversement légère.

Il devint avocat sans cause, se lia fort avec quelques gens de lettres de son âge, fut d'un club avec eux; il fit des vers, des Essais moraux satiriques qui parurent dans les Journaux et Revues du temps. On a recueilli avec soin ces premières productions de Cowper; on y distingue déjà un caractère de finesse, d'observation maligne et de tournure moralisante qu'il développera par la suite, mais il n'y avait encore aucun cachet propre, aucune originalité.

Les passions ne semblent pas l'avoir fortement agité; il aima une de ses cousines germaines qui le paya de retour, mais le père de la jeune fille s'opposa au mariage, et Cowper ne paraît pas en avoir beaucoup souffert. Il continuait de vivre ainsi de cette vie sans règle et sans excès apparent, lettré

amateur, agréable à sa société, badin, d'une espieglerie spirituelle et vive, semblant avoir pris pour devise ce mot d'un poète: Dilecto volo lascivire sodali, et, pour tout dire, le plus aimable des compagnons, lorsque arriva le grand événement qui l'arracha à la société, le plongea en d'inexprimables angoisses et l'amena graduellement, et par des épreuves douloureuses, à un état de rajeunissement et de maturité d'où sortirent des productions de génie.

Il avait perdu son père depuis plusieurs années, et il dissipait doucement son patrimoine, lorsque venant à sentir la nécessité de ce qu'on appelle une position, il eut recours à un ami, à un parent en crédit qui le fit nommer secrétaire à la Chambre des Lords. Il y avait dans le même moment deux de ces places de secrétaires vacantes, dont l'une obligeait plus que l'autre à paraître et à lire en public. Cowper, après de grandes perplexités, se détermina pour la place qui répond à celle de secrétaire archiviste, moins lucrative, mais où il iugeait qu'il n'aurait point à se produire en personne. Toutefois, une opposition s'étant élevée dans la Chambre au sujet de sa nomination, il vit qu'il aurait à comparaître à la barre et à v subir une espèce d'examen sur son degré d'aptitude et de capacité. Cette seule idée suffit à bouleverser toute sa machine; il eut beau faire effort pour se préparer et se mettre en mesure, il avait entrepris au-dessus de ses forces : « Ceux, dit-il, qui sont organisés comme moi, et à qui une exhibition publique d'eux-mêmes, en n'importe quelle occasion, est un poison mortel, peuvent seuls avoir quelque idée de l'horreur de ma situation; les autres ne sauraient se la figurer. » Des mois se passèrent dans cette lutte pénible et dans cette attente, qu'il a comparée à celle du condamné qui voit approcher le jour de son exécution. Il essaya dans cet intervalle de diverses formes de suicide, et, le matin même où on le vint chercher pour le conduire à son examen de Westminster. on le trouva qui avait tenté sur lui-même un acte désespéré de strangulation : il fallut le transporter dans une maison de santé. Il avait alors trente-deux ans.

Pendant plus de dix-huit mois de séjour en cette maison de santé du docteur Cotton à Saint-Alban (décembre 4763 — juin 4765), il eut à traverser bien des crises et des épreuves morales avant d'arriver à une sorte de guérison. Ses facultés

étaient revenues assez au complet dès le huitième mois, depuis une visite qu'il recut de son frère le révérend John Cowper, homme d'église, savant et régulier, et qui était venu de Cambridge pour le voir, en juillet 1764. Il était pourtant toujours sous une impression de terreur et d'effroi : cette impression accablante ne cessa soudainement qu'un jour que, lisant l'Écriture, son regard s'arrêta sur un verset de la troisième Épître de saint Paul aux Romains. Il en éprouva une telle consolation et une vue de foi si pleine et si lumineuse, que le médecin craignit que cette brusque transition du désespoir à la joie n'amenat à son tour une crise nouvelle. — « L'homme, a dit admirablement Cowper dans un de ses meilleurs poëmes, est une harpe dont les cordes échappent à la vue, chacune rendant son harmonie lorsqu'elles sont bien disposées; mais que la clef se retourne (ce que Dieu, s'il le veut, peut faire en un moment), dix mille milliers de cordes à la fois se relâchent, et jusqu'à ce qu'il les accorde de nouveau, elles ont perdu toute leur puissance et leur emploi. »

La convalescence se soutenant, Cowper résolut de changer tout son train de vie, et renonçant pour jamais à Londres qu'il appelait le théâtre de ses abominations et qui l'était plutôt de ses légèretés, il chargea son frère de lui trouver une retraite de campagne dans quelque petite ville, non éloignée de Cambridge. Son frère lui loua un logement à Huntingdon, et Cowper s'y rendit au mois de juin 1765 avec un domestique qui l'accompagnait. Il y vécut quelques mois à peu près seul, évitant les visites, éludant les relations de voisinage, et « ne voulant de commerce, disait-il, qu'avec son Dieu en Jésus-Christ. » Pauvre oiseau blessé, il cherchait à s'y blottir, à s'y refaire peu à peu, à s'y guérir en silence de sa plaie, et à y apaiser ses trop longues et trop poignantes épouvantes. Une vie si solitaire n'aurait sans doute pas tardé à produire une récidive de mélancolie, s'il n'avait eu l'idée, qu'il jugea une inspiration d'en haut, de se rapprocher d'une famille avec laquelle il avait fait connaissance quelques mois auparavant. Un matin, en sortant de l'église, le jeune Unwin, fils d'un ministre du lieu, aimable jeune homme de vingt et un ans, s'était approché de Cowper qui allait se promener mélancoliquement seul sous une rangée d'arbres; il lui avait fait des prévenances et s'était invité lui-même à prendre le thé avec lui pour l'après-midi. Cowper, en causant avec ce jeune homme, rencontra avec une joie inexprimable une àme nourrie des plus vives notions du Christianisme, tel qu'il le concevait luimème; il fut introduit bientôt dans la famille, et dès lors une amitié s'engagea qui décida de toute la vie, et, l'on peut dire, de toutes les facultés et des talents du poète.

La famille Unwin se composait du père, de M<sup>me</sup> Unwin, plus âgée que Cowper de sept ans, et qui devint pour lui comme une mère, du fils dont je viens de parler et d'une fille :

« Ce sont les plus aimables gens qu'on puisse imaginer, écrivait Cowper à un de ses amis dès les premiers temps de cette relation; ils sont tout à fait sociables, et en même temps aussi affranchis que possible de toutes ces civilités cérémonieuses, ordinaires au monde comme il faut de province. Ils me traitent plutôt comme un proche parent que comme un étranger, et leur maison est toujours ouverte pour moi. Le vieux monsieur me conduit à Cambridge dans sa voiture: c'est un homme de savoir, de bon sens, et aussi simple que le curé Adams (dans le roman de Joseph Andrews, de Fielding). Sa femme a une intelligence des plus distinguées; elle a beaucoup lu et à bonne fin, et est plus polie qu'une duchesse. Le fils, qui appartient à Cambridge, est le plus aimable jeune homme, et la fille aussi tout à fait en accord avec le reste de la famille. Ils voient peu de monde, ce qui me convient parfaitement; à quelque moment que j'y aille, je trouve une maison pleine de paix et de cordialité dans tout ce qui la compose, et je suis sûr de n'y entendre aucune médisance, mais, au lieu de cela, un sujet d'entretien qui nous rend meilleurs. » — « Cette femme, écrit-il encore de Mme Unwin, est une bénédiction pour moi, et je ne la vois pas de fois que je ne devienne meilleur dans sa compagnie. »

Timide et effarouché aisément comme il l'était, il avait toujours demandé au Ciel, en sortant de Saint-Alban, qu'il plût à la Providence de lui procurer un appui et une assistance de cette sorte, une mère enfin: « Qu'on est heureux, s'écriait-il, de pouvoir penser avec une ferme confiance que nos demandes sont entendues, au moment même où nous les faisons! » et il voyait dans cette rencontre l'accomplissement et comme le dernier coup de main que le Tout-Puissant voulait donner à sa guérison spirituelle et à sa conversion. Bientôt l'intimité se resserrant, et la suggestion intérieure devenant plus pressante, Cowper alla loger chez les Unwin, et du premier jour il y fut moins leur pensionnaire qu'un membre régulier de la famille. Il a décrit dans une lettre à une parente la manière

dont ses journées étaient ordonnées dans les premiers temps de cette réunion, et comment la vie s'y passait en commun presque ainsi que dans un couvent : le déjeuner entre huit et neuf heures; de là, jusqu'à onze, lecture de l'Écriture ou de quelque sermon; à onze heures, le service divin, qui se faisait deux fois chaque jour. De midi à trois heures, chacun allait de son côté et vaquait à ses goûts et à sa récréation; il employait cet intervalle soit à lire dans sa chambre, soit à se promener, même à monter à cheval, ou à travailler dans le jardin. Après le dîner qui avait lieu à trois heures, si le temps le permettait, on allait au jardin où, entre Mme Unwin et son fils, il s'entretenait jusqu'au thé de sujets sérieux et chrétiens. S'il pleuvait ou s'il faisait trop de vent pour sortir, la conversation se tenait au dedans, ou bien on chantait quelques Hymnes que Mme Unwin accompagnait sur le clavecin, et dans ce petit concert spirituel, c'était le cœur de chacun qui faisait le mieux sa partie. Après le thé, on sortait tout de bon pour faire une grande promenade. Mme Unwin était une excellente marcheuse, et Cowper et elle faisaient d'ordinaire quatre milles (plus d'une lieue) avant de rentrer au logis. Dans les jours courts, la promenade trouvait sa place entre l'heure de midi et celle du diner. Quant à la soirée, elle se passait, avant et après le souper, comme la matinée avait commencé, dans des conversations sérieuses, des lectures, et elle se terminait par une prière en commun. Cette vie à demi monastique s'accordait avec une joie intérieure et une allégresse véritable; elle était assurément des plus conformes à ce qu'exigeaient alors le raffermissement moral et la sensibilité si récemment ébranlée de Cowper.

Un malheur vint à la traverse au commencement de la seconde année. Le chef de famille, M. Unwin, fit une chute de
cheval et mourut. Sa veuve fut amenée à changer de résidence; elle se décida pour le joli pays d'Olney, où l'attirait
la présence du pasteur M. Newton, homme révéré par un
troupeau choisi. Cowper, dont la destinée n'était plus séparable de celle de M<sup>me</sup> Unwin, alla donc demeurer avec elle à
Olney dans l'automne de 4767. On s'est demandé s'il n'avait
eu à aucun temps l'idée d'épouser M<sup>me</sup> Unwin devenue veuve;
il ne paraît pas qu'une telle pensée se soit jamais présentée
à leur esprit ni à leur cœur à l'un ni à l'autre : il n'était pour

elle qu'un fils aîné et un malade, dont elle savait toutes les souffrantes délicatesses, et au service, à la surveillance duquel, en devenant plus seule, elle s'était tout entière consacrée; elle n'était pour lui que la plus tendre et la plus intelligente des mères.

La maladie de Cowper continuait encore sous une forme religieuse, et il ressentait souvent des terreurs que ses amis faisaient tout pour combattre et pour guérir, mais que pourtant leur doctrine rigide sur la Prédestination et sur la Grace n'était que trop propre à fomenter : « Il se présente à moi toujours formidable, disait-il de Dieu, excepté quand je le vois désarmé de son aiguillon pour l'avoir plongé comme en un fourreau dans le corps de Jésus-Christ. » Ces terribles images du Jugement et de la réprobation, même au moment où il croyait en avoir triomphé, le poursuivaient donc et dominaient encore sa pensée. Dans les premières années de ce séjour à Olney, M. Newton essaya d'occuper l'imagination de Cowper et de la détourner par une voie religieuse encore et déia poétique, en l'engageant à écrire de concert avec lui quelques Hymnes pour la petite communauté du lieu. Ces Hymnes, qui ne furent complétées et publiées qu'en 4779 et sans que Cowper distinguât les pièces de sa composition dans le recueil autrement que par une initiale, commencèrent à exercer ses loisirs dès 4774. Voici une traduction ou imitation en français d'une des plus citées, et dans laquelle on verra qu'il essaye de combattre et de réfuter sa propre terreur, de se rassurer contre ses craintes habituelles :

Dans un chemin mystérieux
L'Esprit de Dieu voyage,
Sur les flots, dans l'ombre des cieux,
Tout voilé par l'orage.
Relève-toi, Chrétien tremblant;
Le nuage qui gronde,
Gros de tendresse, en éclatant,
Rafraîchira le monde.
Ah! comment le jugerions-nous?
En lui l'amour respire:
Sous l'air imposant du courroux
Il cache son sourire.
Ses projets mûrissent toujours;

Sa graine germe et pousse:

Le bouton, amer quelques jours,
Donne une fleur plus douce.

En vain on veut lever les yeux
Aux desseins qu'on lui prête:
Il est son seul juge en tous lieux,
Et son seul interprête (4).

Une pensée se présente naturellement dans l'étude de cette maladie religieuse de Cowper: c'est qu'il eût été à souhaiter pour lui qu'entre un Dieu si puissant et si mystérieux jusque dans ses miséricordes et la créature si prosternée, il eût su voir encore et se donner quelques points d'appui rassurants, soit dans une Église visible ayant pour cela autorité et pouvoir, soit dans des intercesseurs amis comme le sont pour des âmes pieuses la Vierge et les saints; mais, lancé seul, comme il l'était, sur cet Océan insondable des tempêtes et des volontés divines, le vertige le prenait malgré lui, et il avait beau adorer l'arbre du salut, il ne pouvait croire, pilote tremblant et timide, qu'il ne fût point voué à un inévitable naufrage.

La guérison qui semblait en si bonne voie lors de son arrivée à Olney rétrograda tout à coup, et un nouveau trouble vint ébranler profondément cette vive et si pénétrante intelligence. L'année 4773 fut presque aussi funeste pour Cowper que l'avait été celle de 4763. M<sup>me</sup> Unwin veilla auprès de lui, l'arracha tant qu'elle put à lui-même, et entoura de soins angéliques sa longue et graduelle convalescence, qui demanda bien des saisons. En 4774, il était mieux, mais incapable de toute lecture et de toute distraction de société, et il avait toutefois besoin absolument de s'occuper à quelque chose, mais sans fatiguer son attention. C'est alors que, passant une grande partie de sa journée au jardin, il eut l'idée d'apprivoiser de jeunes lièvres. On lui en avait donné un auquel il avait pris plaisir, et, quand on le sut, il lui en vint de plusieurs côtés:

« J'entrepris, a-t-il raconté dans un agréable récit, d'élever trois des levrauts qu'on m'avait apportés, et pour les distinguer ici , je vous dirai

<sup>(1)</sup> Cette traduction est celle d'une jeune femme enlevée trop tôt à l'affection de sa famille et de ses amis, Mmo Langlais, épouse du député au Corps législatif et fille de notre célèbre poète Mmo Desbordes-Valmore, de qui elle tenait le don de poésie.

les noms que je leur avais donnés, Puss, Tiney et Bess. Malgré les deux appellations féminines, vous saurez que c'étaient trois mâles. Me faisant aussilôt charpentier, je leur construisis une maisonnette; chacun y avait une loge séparée, disposée de façon à y maintenir une exacte propreté... Pendant le jour, ils avaient la jouissance d'une salle commune, et, à la nuit, chacun se retirait dans son lit et sans jamais prendre celui d'un autre.

« Puss s'apprivoisa et devint aussitût familier : il ne demandait qu'à sauter sur mes genoux, il se dressait sur ses pieds de derrière et mordillait le bout de mes cheveux. Il se laissait volontiers prendre et emporter dans mes bras, et plus d'une fois il lui est arrivé de s'endormir sur moi. Il fut malade trois jours; durant ce temps, je le nourris moimême, je le tins séparé de ses compagnons pour qu'ils ne lui fissent point de mal (car les lièvres, comme plusieurs autres animaux sauvages, tourmentent l'individu de leur espèce qu'ils voient malade), et, grace à des soins constants et en le traitant avec des herbes variées, je lui rendis une parfaite santé. Nulle créature ne saurait se montrer plus reconnaissante que mon pauvre malade après sa guérison : il exprimait sa gratitude de la manière la plus significative en me léchant la main, le dos de la main d'abord, puis la paume, puis chaque doigt séparément, comme s'il s'était inquiété de ne laisser aucune partie sans remercîment; cérémonie qu'il ne renouvela jamais qu'une seule fois depuis et dans une occasion toute semblable. Le trouvant tout à fait doux et traitable, j'avais pris l'habitude de l'emporter toujours après déjeuner dans le jardin, où il se cachait ordinairement sous les feuilles d'un plant de concombres, y sommeillant ou y ruminant jusqu'au soir: les feuilles lui fournissaient aussi un régal favori. Je ne l'eus pas longtemps habitué à ce goût de liberté sans qu'il commençât à se montrer impatient de voir revenir l'heure d'en jouir. Il cherchait à m'inviter à aller au jardin en tambourinant des pattes sur mon genou, ou par un regard d'une telle expression qu'il n'était pas possible de s'y tromper. Si cette rhétorique ne lui réussissait pas assez vite, il se mettait à prendre le pan de mon habit entre ses dents et à le tirer de toute sa force. On peut donc dire de Puss qu'il s'était complétement apprivoisé, que la timidité, la sauvagerie de sa nature, avait tout à fait disparu, et, en un mot, il était visible, à mille signes qu'il serait superflu d'énumérer, qu'il était plus heureux dans la société de l'homme que lorsqu'il était enfermé avec ses compagnons naturels.

« Il n'en fut point ainsi de Tiney; sur lui les plus doux traitements n'eurent pas le moindre effet. Lui aussi, il fut malade, et dans sa maladie il eut également part à mes soins et à mon attention; mais si, après sa guérison, je prenais la liberté de le caresser de la main, il grognait, frappait des pieds de devant, s'élançait ou mordait. Cependant il était fort amusant à sa manière; ses maussaderies mêmes étaient un sujet de divertissement, et, dans ses jeux, il gardait un tel air de gravité et il s'acquittait de ses repas avec une telle solennité de manières qu'en lui aussi j'avais un agréable compagnon.

« Bess, qui mourut peu après avoir atteint sa pleine croissance, et

pour être rentré trop tôt dans sa loge qu'on venait de laver et qui était encore tout humide, Bess était un lièvre de l'humeur la plus gaie et la plus drôle. Puss avait été apprivoisé par de bons traitements; Tiney n'était point de nature à être apprivoisé du tout; et Bess avait une hardiesse et une confiance qui le rendirent familier dès le commencement. Je les admettais toujours au salon après le souper, là où le tapis offrant à leurs pieds plus de prise, ils pouvaient sautiller, bondir et se livrer à mille gambades dans lesquelles Bess, comme étant remarquablement fort et hardi, était toujours supérieur aux autres et se montrait le Vestris de la bande... »

De ces trois lièvres, *Puss* est celui que Cowper a pris le plus soin d'immortaliser. Il le garda pendant près de douze ans, le célébra dans un des livres du poeme de *la Tâche*, se félicitant d'avoir gagné toute sa confiance et d'avoir détruit en lui toute crainte: « Si je te survis, disait-il, je creuserai ta fosse et, en t'y plaçant, je dirai avec un soupir: *J'ai connu au moins un lièvre qui a eu un ami.* » — On trouva dans ses papiers un *memorandum* notant la date et les circonstances de la mort du pauvre *Puss*.

«Il n'est pas étonnant, remarque-t-il encore, que mon intime connaissance avec ces échantillons de l'espèce m'ait appris à avoir en horreur l'amusement du chasseur; celui-ci sait bien peu quelles aimables créatures il persécute, de quelle gratitude ils sont capables, combien ils sont folàtres et gais d'humeur, avec quel bonheur ils jouissent de la vie, et que s'ils sont pénétrés, comme on les voit, d'une crainte si particulière de l'homme, c'est uniquement parce que l'homme leur a donné trop de motifs pour cela. » Timide lui-mème et si sujet à la terreur, Cowper faisait de ces animaux à lui un rapprochement naturel: il leur appliquait le mot miséricordieux et humain du poëte: non ignara mali..., et il eut volontiers répété aussi avec un poëte de l'Orient: « Ne fais point de mal à une fourmi qui traîne un grain de blé, car elle a une vie, et cette douce vie lui est chère. »

Durant les six années suivantes (4774-4780), l'esprit de Cowper et ses facultés effrayées vont se recueillir et se relever peu à peu, jusqu'à ce qu'il arrive insensiblement à les posséder dans toute leur force et dans toute leur grâce, et à trouver pour la première fois (phénomène singulier!) tout son fruit et toute sa fleur poétique réunis sous un rayon inespéré, à l'àge de cinquante ans.

La lecture et la faculté de composition ne lui revinrent que peu à peu; les occupations manuelles eurent longtemps le dessus: « Rousseau aurait été content de moi, dit Cowper, en me voyant ainsi travailler, et il se serait écrié avec ravissement: J'ai trouvé mon Émile! » Le ciseau et la scie étaient ses principaux outils, et il fabriquait « des tables comme on en peut voir, et des escabeaux comme il n'y en eut jamais. » Plaisantant plus tard sur les occupations de divers genres qu'il s'était créées à cette époque où il lui fallait échapper à tout prix aux inconvénients et aux dangers du rien-faire, il disait encore:

« J'ai, dans cette vue unique, entrepris bien des métiers auxquels la nature ne m'avait pas destiné, quoique dans le nombre il y en ait où j'ai fait de remarquables progrès par la seule force d'une héroïque persévérance. Il n'y avait point de monsieur dans tout le pays qui pût se vanter d'avoir mieux fait que moi des loges d'écureuils, des niches de lapins ou des cages d'oiseaux; et en ce qui est de faire des illets (de pêche ou de chasse), je ne reconnaissais point de supérieur. J'eus même la hardiesse de prendre en main le crayon, et j'étudiai toute une année l'art du dessin. Bien des figures en sortirent, qui avaient au moins le mérite de n'avoir point leurs pareilles ni dans l'art ni dans la nature. Mais avant la fin de l'année, j'eus occasion de m'émerveiller du progrès qu'on peut faire en dépit de l'insuffisance naturelle et par la seule opiniâtreté de la pratique; car j'en vins à produire trois paysages qu'une dame jugea dignes d'être encadrés et mis sous verre. Alors je pensaj qu'il était grand temps de changer cette occupation pour une autre, de peur, dans mes productions suivantes, de compromettre l'honneur que je m'étais si heureusement acquis. Mais le jardinage fut de toutes mes occupations celle dans laquelle je réussis le mieux, quoique, même en cela, je n'aie point atteint du premier coup la perfection. Je commençai par des laitues et des chouxfleurs: de là je passai aux concombres, puis aux melons; alors j'achetai un oranger auguel, en temps opportun, j'ajoutai deux ou trois myrtes. Ils me procurèrent jour et nuit de l'occupation pendant tout un dur hiver; pour les désendre de la gelée dans une situation où ils v étaient fort exposés, il me fallut dépenser bien de l'habileté et bien des soins. Je m'arrangeai pour leur donner une chaleur de foyer, et i'ai, bien des nuits consécutives, trotté à travers la neige avec le soufflet sous mon bras au moment de m'aller coucher, pour aller donner le dernier coup de feu à la braise, de peur que la gelée ne les saisft avant le matin. De très-petits commencements ont quelquefois de grandes suites. Pour avoir élevé deux ou trois petits arbres verts, l'ambition me prit d'avoir une serre, et en conséquence je me mis à en bâtir une. Ce fut, si j'en excepte les vers, ce qui m'amusa le plus longtemps de tout ce que j'avais imaginé d'inventions et d'expédients de tout genre pour échapper au malheur de n'avoir rien à faire. »

La poésie commençait à le partager; il y recourait de temps en temps, mais seulement quand il avait quelque chose de particulier et de plus vif à exprimer, et qui lui eût paru excessif en prose : les vers alors lui semblaient « le seul véhicule convenable à la véhémence de l'expression. » Il ne se donnait que de courts sujets qui avaient trait aux choses du moment, quelquefois à la politique (car c'était le temps de la guerre d'Amérique, et Cowper était à bien des égards un s'agissait dans ses vers que des accidents de son jardin. Il faisait des vers latins non sans quelque recherche, et le plus souvent de petites fables morales en anglais. En voici une, par exemple:

#### LE ROSSIGNOL ET LE VER LUISANT.

« Un Rossignol qui, tout le long du jour, avait réjoui le village de son chant et n'avait suspendu ses notes ni au crépuscule ni même lorsque la soirée fut finie, commença à ressentir autant qu'il le pouvait les appels aigus de la faim; lorsque, regardant avidement à l'entour, il avisa tout à coup au loin sur la terre quelque chose qui brillait dans l'ombre, et il reconnut le Ver luisant à son étincelle. Aussitôt s'abattant du sommet de l'aubépine, il pensa à le mettre dans son gosier. Le Ver, ayant pris garde à son intention, le harangua ainsi très-éloquemment: « Si vous admiriez ma lampe, lui dit-il, autant que moi votre art, ô Ménestrel, vous auriez horreur de me faire du mal autant que moi d'attenter à votre chanson; car c'est la même Puissance divine qui nous a appris, vous à chanter et moi à briller, asin que vous avec votre musique, moi avec ma lumière, nous puissions embellir et réjouir la nuit. » Le Chanteur entendit cette courte harangue, et gazouillant son approbation, il le laissa, comme le dit mon histoire, et il alla trouver un souper quelque part ailleurs.

« De ceci les sectaires querelleurs peuvent apprendre à démêler leur véritable intérêt : que le frère ne devrait point guerroyer contre le frère, qu'il ne faut se déchirer ni se dévorer entre soi, mais plutôt chanter et briller par un doux accord, jusqu'à ce que cette pauvre nuit passagère de la vie soit écoulée; respectant ainsi l'un chez l'autre les

dons de la nature et de la Grâce.

«Ceux-là entre les Chrétiens méritent le mieux ce nom, qui ont à cœur de faire de la paix leur but; la paix, qui est à la fois le devoir et la récompense de celui qui rampe et de celui qui vole (4).»

(4) Cowper a en France depuis assez longtemps des admirateurs et des amis qui le lisent et le cultivent en silence : la traduction que je viens de donner est due à un poète bien connu, M. Lacaussade, qui, ainsi que M. William Hughes, s'est fort occupé de ce maître austère

D'abord il ne faisait des vers que par manière d'amusement, comme il faisait des cages, comme il soignait des fleurs, comme il dessinait le paysage, cependant avec feu touiours: il avait des veines pour chacun de ses goûts, et quand l'un le tenait, les autres devaient céder le pas pour quelque temps. Il ne goûtait rien médiocrement : « Je n'ai jamais recu, disaitil, un petit plaisir de quoi que ce soit dans ma vie: si i'ai une impression de joie, elle va à l'extrême. » Il commençait aussi à écrire à quelques amis de jolies lettres soignées, élégantes, ingénieuses dans leur naturel. Son esprit réveillé, et, à quelques égards, réparé par un si long repos, le tourmentait par accès, et il ne savait qu'en faire. Le physique pourtant n'était pas de force encore à supporter une longue attention; et il compare le réseau des fibres de son cerveau à une toile d'araignée : une seule pensée obstinée qui s'y loge ébranle et compromet toute la contexture. Cependant le génie devenait plus fort et sentait ses ailes: « Hélas! s'écriait-il, le iour où il envoyait à un ami cette fable du Rossignol et du Ver luisant, que puis-je faire de mon esprit? Je n'en ai point assez pour faire de grandes choses, et ces petites choses sont si fugitives, que lorsqu'on attrape un sujet, on ne fait que remplir sa main de fumée. Je dois en agir avec mon esprit comme je fais avec ma linotte : je la garde le plus habituellement en cage; mais de temps à autre je lui ouvre la porte, afin qu'elle puisse voleter un peu autour de la chambre, et puis je la renferme de nouveau. Mon esprit voletant a donc produit la petite pièce que voici... » Et c'était cette fable qu'il envoyait. Partout dans ses lettres, dans ses vers de cette époque (4780), perce du milieu des parties graves le plus gracieux enjouement. On se surprend à dire : Quelle nature vive, folatre. pleine de gentillesse, curieuse et ouverte à toute impression. quand elle n'est pas sombre! Comme le printemps lui cause une légère ivresse! il v a chez lui de l'écureuil dans cette gaieté qu'il lui inspire. Mais les grands et sérieux côtés reparaitront toujours : cette aimable créature a eu un côté frappé et foudrové.

et familier. — On peut comparer cette fable du Rossignol et du Ver luisant à une épigramme d'Evenus de Paros, traduite par André Chénier, et dans laquelle une Cigale est aux prises avec une Hirondelle: c'est la différence du sentiment grec au sontiment chrétien.

# WILLIAM COWPER,

OΠ

## DE LA POESIE DOMESTIQUE.

(Suite.)

Lorsque Cowper s'était senti mieux et plus fort d'esprit, il avait commencé une Correspondance avec un petit nombre d'amis, et il la suivit sans interruption pendant plusieurs années: c'est là surtout qu'on apprend à le connaître et à pénétrer dans les mystères de son esprit ou de sa sensibilité. Il écrit d'abord à M. Unwin, cet aimable fils de la maison, qui était devenu pasteur dans un autre lieu : il écrit à M. Newton qui, en 1779, avait quitté Olney pour devenir recteur de la paroisse de Saint-Mary Woolnoth à Londres. Il a aussi de temps en temps de petites lettres pour le seul de ses premiers amis et camarades d'école et de jeunesse qu'il ait conservé, Joseph Hill, à qui il rappelle le temps où celui-ci, dans leurs promenades, « couché tout de son long sur les ruines d'un vieux mur au bord de la mer, » s'amusait à lire la Jérusalem ou le Pastor Fido. Dans la vie retirée qu'il mène, il a peu à raconter; il parle de lui, de ses lectures qui sont d'abord rares, des petits accidents qui diversifient à peine cet intérieur tranquille. Il y avait des points douloureux et

1 Z

profonds et qui ne furent jamais entièrement guéris en lui; il évite de les toucher, et il se montre plutôt par le côté vif, ingénieux, affectueux et riant. Il y a telle lettre où il commence par dire qu'il n'a rien à dire, et, sous prétexte de cela, il se met à trouver de très-jolies choses et très-sensées: il y donne toute la théorie de la Correspondance familière entre amis: écrire toujours, un mot chassant l'autre, et laisser courir la plume sans y tant songer, comme va la langue quand on cause, comme va le pas quand on chemine.

Au milieu de mille grâces, il se rencontre quelques bizarreries dans ses lettres. Cowper a le goût plus hardi et plus original que sûr. C'est un délicat, mais un délicat qui a senti des choses si particulières et si aigues, qu'il osera infiniment, lorsqu'il s'agira d'exprimer au vif ses facons d'être et de penser. Il a des images qui étonnent, des comparaisons étranges et qu'il soutient et prolonge avec une finesse un peu pointilleuse ou compassée. Il ne se refuse aucune de celles qui lui viennent à la fantaisie : ainsi, dans une lettre à M. Newton. il comparera l'état de son esprit en lui écrivant à une planche sous le rabot; les premières pensées qui lui viennent, les pensées de dessus, ce sont les copeaux, etc... A ces endroitslà, il peut paraître subtil et recherché; mais le plus ordinairement, l'imprévu de ses images ne fait qu'ajouter un agrément de plus à leur exactitude. Il a de ces ironies pénétrantes comme en ont les natures douloureuses et timides, douées d'organes plus fins, et que choquent, sans s'en douter, les brusqueries ou les grossièretés d'alentour. Voici en son entier une petite lettre railleuse, et digne, par le tour, d'un Pline le Jeune:

### «AU RÉVÉREND JOHN NEWTON.

« Olney, 16 avril 1780.

« Depuis que je vous ai écrit la dernière fois, nous avons eu une visite de M\*\*\*. Je ne me suis point senti grandement disposé à l'accueillir avec cette prévenance d'où un étranger peut conclure qu'il est le bienvenu. A sa manière, qui est plutôt hardie qu'aisée, j'ai jugé que ce n'était point la peine ici, et que ce ne serait qu'un soin futile qui, en manquant, lui ferait peu de faute. Il a l'air d'un homme qui a vu du pays plutôt que d'un homme comme il faut qui a voyagé; il a tout à fait secoué cette réserve qui entre si ordinairement dans le caractère

anglais; et cependant il ne s'ouvre point doucement et par degrés comme font les gens de manières polies, mais il vous éclate au visage tout à la fois. Il parle très-haut, et quand nos deux pauvres petits rouges-gorges entendirent ce grand bruit, ils furent pris aussitôt d'une émulation de le surpasser. En élevant leur voix, ils le firent encore hausser la sienne; et cette voix grossie leur devenait, à son tour, un nouveau stimulant. Aucune des deux parties n'entendait abandonner la lutte, qui devint de plus en plus inquiétante pour nos oreilles dutoute la visite. Les oiseaux cependant y survécurent, et nous auss! Ils se flattent peut-être d'avoir remporté une complète victoire, mais je crois bien que le monsieur les aurait tués tous les deux s'il était resté encore une heure. »

On peut rapprocher de ce joli billet une autre lettre écrite quelques années après (mars 4784), dans laquelle Cowper raconte la visite, ou plutôt l'irruption d'un candidat à la députation, une après-dinée, dans sa paisible demeure d'Olnev. à l'heure même où le lièvre Puss prenait ses ébats au salon, et où lui-même, entre Mme Unwin et une autre amie qui toutes deux tricotaient ou faisaient du filet, il enroulait de la laine. Les candidats, en Angleterre, font bruvamment leurs visites, accompagnés d'amis et avant à leurs trousses une bande d'enfants et de peuple : la maison était donc envahie. Cette entrée tumultueuse, la sollicitation du candidat. l'assurance donnée à Cowper, qui s'en défend de son mieux. qu'il a de l'influence, beaucoup d'influence, l'espoir qu'il voudra bien en user en faveur de celui qui l'en remercie à tout hasard; les poignées de main et les embrassades à toute la maison, y compris la servante; tout ce petit tableau compose une page des plus piquantes, et qu'on cite ordinairement quand on a à parler de la Correspondance de Cowper (1). Mais le tissu habituel de ses lettres est plus uni et ne roule que sur de minces détails touchés avec complaisance et qui perdraient à être détachés; une partie du charme est dans la suite même et dans l'effet de l'ensemble. Tout à côté d'une lettre badine où il raconte à M. Newton une escapade et une fuite de son lièvre favori qui, un soir, pendant le souper.

<sup>(4)</sup> Cette lettre a été citée par Jeffrey dans l'article qu'il donna autresois dans la Revue d'Edimbourg (juin 1804), sur la Vie de Cowper par Hayley. Je la trouve citée aussi et traduite dans la Bibliothèque universelle de Genève, qui contient un travail bien fait sur Cowper (janvier et février 1854).

rompt son treillage, prend sa course à travers la ville, et qu'on ne parvient à rattraper qu'après toute une odyssée aventureuse, on lira une lettre très-grave, très-élevée, à une de ses nobles cousines qu'il n'avait pas vue depuis des années, qui avait été très-belle, et à qui les hautes et sérieuses pensées étaient devenues familières. Quelle impression le Temps a-t-il produit sur elle dans ce long intervalle? l'a-t-il marquée de sa griffe au visage, ou l'a-t-il épargnée et a-t-il fait patte de velours comme il se plaît à faire quelquefois?

«Je l'ignore, lui écrit Cowper, mais, du moins, s'il est un ennemi de la personne et de l'enveloppe, il est un ami de l'àme, et vous l'avez trouvé tel. A cet égard, le traitement que nous recevons du Temps dépend de l'accueil que nous lui faisons... Il est clément pour ceux qui, tels que vous, savent se tenir comme sur la pointe du pied au sommet de la colline de la vie, jetant un regard en bas avec plaisir sur la valléc qu'ils ont traversée, et de temps en temps étendant leurs ailes pour s'envoler avec espérance vers l'Éternité... »

Le charme de la Correspondance de Cowper est dans cette succession d'images, de pensées et de nuances qui se déroulent avec une vivacité variée, mais d'un cours égal et paisible. On saisit mieux dans ses lettres les sources véritables de sa poésie, de la vraie poésie domestique et de la vie privée : un badinage encore affectueux, une familiarité qui ne dédaigne rien de ce qui intéresse, comme étant trop humble et trop petit, mais tout à côté, de l'élévation, ou plutôt de la profondeur. N'oublions pas non plus l'ironie, la malice, une raillerie fine et douce comme elle paraît dans les lettres que j'ai citées.

Il vint un moment, je l'ai dit déjà, où Cowper sentit que de faire des cages, des serres ou des dessins ne lui suffisait plus : il se remit à la poésie, et à une poésie qui naissait de sa vie même et des circonstances qui l'environnaient. C'étaient des pièces courtes, d'ordinaire des fables, où ses rougesgorges, ses chardonnerets avaient leur rôle et amenaient leur morale toujours humaine et sensible, bien que puritaine. Il travaillait ces amusements de son loisir avec un soin particulier, et il n'était content que lorsqu'il les avait amenés à perfection : « Toucher et retoucher, dit-il quelque part, bien qu'il y ait des écrivains qui se targuent de négligence, et d'autres qui rougiraient de montrer leurs brouillons, est le

secret de presque tous bons écrits, particulièrement en vers. »

— « Tout ce qui est court, dit-il encore, doit être nerveux, mâle et concis. Tels sont les petits hommes, tels aussi doivent être les petits poëmes. » Mais évidemment il cherchait encore ses sujets, et la forme neuve et curieuse de ce talent en éveil ne savait où s'appliquer avec suite et vigueur. Ici nous trouvons un rapport (un seul rapport, il est vrai) de Cowper à La Fontaine : comme celui-ci, le génie de Cowper a besoin d'être excité, soutenu par l'amitié; il lui faut un guide, quelqu'un qui lui indique ses sujets, comme presque toujours quelque beauté, une Bouillon ou une La Sablière, les commandait à La Fontaine. Presque tout ce que fit Cowper eut ainsi son motif déterminant dans un vœu, dans un désir des personnes qui lui étaient chères : s'il prit part aux Hymnes d'Olney, ce fut à la prière de M. Newton; s'il écrivit son premier Recueil de poèmes, ce fut M™ Unwin qui l'y enhardit et l'y sollicita; s'il écrivit son chef-d'œuvre, la Tâche (comme le nom l'indique assez), ce fut parce que lady Austen, une nouvelle amie, la lui imposa et le voulut.

L'hiver de 4780-4784 marque le moment où Cowper se mit décidément au travail et devint auteur. Le printemps le dissipait trop pour qu'il pût beaucoup s'y recueillir; il aimait mieux en profiter avec l'abeille et avec l'oiseau : mais les soirs d'hiver, près de son intelligente et silencieuse amie, dans ce doux comfort domestique qu'il a si bien exprimé, ayant là près de lui la bouilloire qui chante, et la tasse pleine de cette liqueur « qui égaye et qui n'enivre pas, » il s'appliqua pour la première fois à traiter en vers d'assez longs sujets, tout sérieux d'abord et presque théologiques, qui montrent, à leur titre seul, le fond de ses pensées : le Progrès de l'Erreur, la Vérilé, l'Espérance, etc. Il y mêla et y fit entrer avec adresse quelques parties plus gaies et d'une satire assez amusante, qu'il tàcha d'accommoder au goût du monde. J'ai cité et analysé précédemment, de ce premier Recueil de Cowper, le poème de la Retraite, le meilleur et le plus beau : aussi n'en parlerai-je pas ici. Ces premières fleurs de poésie sont toutefois des fleurs d'hiver, cela s'y sent un peu trop à une teinte morale et austère qui est répandue sur le tout; mais il n'en sera pas ainsi de son second Recueil, de son grand et charmant poeme.

Le premier volume de Cowper parut vers le commencement de 1782 et eut peu de succès de vente, mais seulement un succès d'estime, Franklin, à qui un ami l'envoya à Passy. où il était alors, y trouva, dit-il, « quelque chose de si nouveau dans la manière, de si aisé et pourtant de si correct dans le langage, de si clair à la fois et de si concis dans l'expression, et de si juste dans les sentiments, » qu'il le lut d'un bout à l'autre avec plaisir (rare louange pour des vers, surtout de la part de quelqu'un qui n'en lisait plus), et il en relut même certaines pièces plus d'une fois. Un tel suffrage était fait pour consoler Cowper de n'en avoir pas obtenu de plus nombreux. Il avait voulu être utile et plaire en même temps pour mieux insinuer au monde sa morale et ses conseils : il n'avait réussi qu'à demi ; il se dit qu'une autre fois il réussirait mieux peut-être. Les journaux et Revues du temps n'avaient pas tous bien parlé de lui. Ce roi redouté ou ce tyran de la critique. Samuel Johnson, au terme de sa carrière, garda le silence, et Cowper s'en félicita. Cette poésie était trop neuve pour être bien comprise tout d'abord, et il n'y avait pas encore assez de fraîches éclaircies et de vifs tableaux pour enlever et séduire. Pourtant, dans ces suffrages des critiques, auxquels il n'était que médiocrement attentif et sensible, il en était un que le poète avait fort à cœur d'obtenir. c'était celui du Monthly Review, le plus répandu des recueils littéraires d'alors et qui tardait à se prononcer :

« Que dira de moi ce Rhadamanthe de la critique, écrivait Cowper à un ami (12 juin 1782), lorsque mon génie tout tremblant comparaîtra devant lui? Il me tient toujours sur le gril, et je dois attendre encore un mois avant d'avoir son arrêt. Hélas! quand je fais ainsi des souhaits pour obtenir de ce côté une sentence favorable (s'il faut vous confesser une faiblesse que je n'avouerais pas à tout le monde), c'est que je ne m'y sens pas peu intéressé par le soin que j'ai pour ma réputation ici même, parmi mes voisins d'Olney. Il y a ici des horlogers qui eux-mêmes sont de beaux-esprits, et qui à présent peut-être pensent que j'en suis un aussi; il y a un menuisier et un boulanger, et, sans parler des autres, il y a votre idole M. Teedon, dont un sourire fait la renommée. Tous ces gens-là lisent le Monthly Review, et tous me tiendront pour une bête si ces terribles critiques leur en montrent l'exemple. Oh! quand je devrais être réputé bête partout ailleurs, cher monsieur Griffith, laissez-moi passer pour un génie à Olney. »

Quelques saisons de joie et de soleil allaient luire enfin pour Cowper; un rayon brillant allait s'introduire dans sa vie. Ce n'est plus au coin du feu l'hiver, c'est l'été, dans son cabinet de verdure, dans son cadre de jasmin et de chèvrefeuille tant de fois décrit, dans sa serre où on le voit assis avec des myrtes pour persienne, qu'il va désormais composer des vers, sérieux toujours, mais frais, animés et éclairés d'une lumière imprévue. Une fée charmante avait alors traversé son ombre et s'était introduite un moment dans sa vie. Un jour qu'il était à la fenêtre de la rue, il vit entrer dans un magasin d'en face une femme de sa connaissance et de celle de M<sup>me</sup> Unwin, avec une étrangère qui n'était autre qu'une sœur, à elle, nouvellement arrivée dans le pays, et celle-ci avait je ne sais quoi de si attrayant et de si ravissant à la simple vue, que Cowper, tout timide qu'il était, désira aussitôt de la connaître. C'était lady Austen, veuve d'un baronnet. A peine admise dans cet intérieur discret, elle s'y plut autant qu'elle y charma; elle y apportait ce qui y avait man-qué jusque-là, de la nouveauté et de la fantaisie. Cette rare personne était douée des plus heureux dons; elle n'était plus très-jeune ni dans la fleur de beauté, elle avait ce qui est mieux, une puissance d'attraction et d'enchantement qui tenait à la transparence de l'âme, une faculté de reconnaissance, de sensibilité émue jusqu'aux larmes pour toute marque de bienveillance dont elle était l'objet. Tout en elle exprimait une vivacité pure, innocente et tendre. C'était une créature sympathique, et elle devait tout à fait justifier dans le cas présent ce mot de Bernardin de Saint-Pierre : « Il y a dans la femme une gaieté légère qui dissipe la tristesse de l'homme.»

Mais si lady Austen éclipse un moment M<sup>me</sup> Unwin, elle ne l'efface point et ne la diminue pas. Gardons-nous de méconnaître les qualités essentielles de celle-ci : amie de Cowper depuis seize années déjà à cette date (4784), elle avait été tous les jours la même pour les soins et la tendresse; elle avait sacrifié sa santé en le veillant aux heures sinistres et funèbres : aux moments meilleurs, elle lui avait donné des conseils de travail pleins de justesse et de bonne direction. Elle était la solidité et le jugement même. Littérairement, son goût était sain et sûr : « Elle est si bon critique, non par théorie, mais par nature, disait Cowper, et elle a un senti-

ment si net de ce qui est bon ou mauvais dans une composition, que lorsque dans le doute je lui soumets (ce qu'en pareil cas je ne manque jamais de faire) deux sortes d'expression qui semblent avoir également droit à ma préférence, elle se décide, sans que je l'aie jamais vue se tromper, pour la plus droite et la meilleure. » Tout le temps que Cowper fut entre ces deux femmes (car bientôt lady Austen devint leur proche voisine, et leur journée était en commun), il eut tout ce qu'il pouvait désirer pour son talent de poète, à savoir, l'impulsion et la critique. « Sans M<sup>me</sup> Unwin, il est probable qu'il ne fût jamais devenu auteur, et sans lady Austen, il ne fût jamais devenu un auteur populaire, » a dit trèsjudicieusement Southey.

Ajoutons vite (car ceci n'est point une biographie que nous prétendons esquisser, et nous ne voulons que faire connaître l'homme et le poëte par ses traits principaux) que dès que Cowper s'aperçut que la présence de lady Austen pouvait à la longue chagriner M<sup>me</sup> Unwin, et que l'aimable fée apportait dans le commerce habituel un principe trop vif de sensibilité ou de susceptibilité, propre à troubler leurs àmes unies, il n'hésita point une minute; et, sans effort solennel, sans coquetterie, par une simple lettre irrévocable, il sacrifia l'agréable et le charmant au nécessaire, et l'imagination tendre à l'immuable amitié.

Mais auparavant il y eut des heures uniques où, dans cette compagnie riante, excité et rassuré à la fois, il jouissait, à cet àge tardif, d'une jeunesse inattendue, et où son talent comme son cœur trouvait enfin son épanouissement. — Et aussi ne nous figurons point Cowper toujours affublé de cette espèce de bonnet de nuit bizarre sous lequel on nous le représente invariablement dans ses portraits. Il nous le dit luimème, à cet àge de cinquante ans passés, il paraissait un peu moins que son âge; il avait gardé de ses airs vifs de jeune homme; il avait moins grisonné encore qu'il n'était devenu chauve, mais une mèche (comme cela s'appelle), une mèche bien placée réparait le vide et faisait boucle à son oreille; l'après-midi, quand il était coiffé, avec sa bourse et son ruban noir, il pouvait paraître tout à fait galant. Or un jour, en été, qu'il avait plu, il se passa entre les dames et lui, au jardin,

la petite scène suivante (Marie, c'est Mme Unwin; Anna, c'est lady Austen):

### LA ROSE.

« La Rose avait été mouillée, à l'instant même mouillée par la pluie, cette Rose que Marie allait offrir à Anna. L'ondée abondante chargeait la fleur et faisait pencher sa tête si belle.

« La corolle était toute remplie, et les feuilles étaient tout humides; à la voir avec poésie, on aurait dit qu'elle versait des pleurs pour ses

boutons laissés à regret sur le riche buisson où elle avait fleuri.

« Je me hâtai de la saisir, la voyant peu faite pour un bouquet, ainsi mouillée et noyée, et, la secouant rudement, trop rudement, hélas! je la brisai : — elle tomba à terre.

« Et voilà pourtant, m'écriai-je, ce que font sans pitié quelques-uns auprès d'une ame délicate, s'inquiétant peu de froisser et de briser un

cœur déjà voué au chagrin.

«Cette Rose élégante, si je l'avais secouée moins brusquement, aurait pu fleurir un moment avec celle à qui on l'offrait : une larme qu'on essuie avec un peu d'adresse peut être bientôt suivie d'un sourire. »

Cette délicieuse petite pièce dit tout, la joie et l'émotion pure de Cowper entre ces deux femmes, leur union passagère et fragile, et la rose qui se brise par mégarde, avant que l'une ait achevé de l'offrir à l'autre.

Le charme de poésie posséda tout à fait Cowper en ces années (1782-1784). La composition et la publication de son premier Recueil n'avaient fait que le mettre en train et en verve; il sentait que ce n'était qu'en écrivant, et en écrivant des vers, qu'il pouvait échapper complétement à sa mélancolie: « Il y a, disait-il vers ce temps, il y a dans la peine et le travail poétique un plaisir que le poëte seul connaît : les tours et les détours, les expédients et les inventions de toute sorte auxquels a recours l'esprit, à la poursuite des termes les plus propres, mais qui se cachent et qui ne se laissent point prendre aisément; — savoir arrêter les fugitives images qui remplissent le miroir de l'àme, les retenir, les serrer de près, et les forcer de se fixer jusqu'à ce que le crayon en ait tiré dans toutes leurs parties une ressemblance fidèle; alors disposer ses tableaux avec un tel art que chacun soit vu dans son jour le plus propice, et qu'il brille presque autant par la place qui lui est faite, que par le travail et le talent qu'il nous a coûtés : ce sont là des occupations d'un esprit de poète, si chères, si ravissantes pour sa pensée, et de nature

à le distraire si adroitement des sujets de tristesse, que, perdu dans ses propres reveries, heureux homme! il sent les anxiétes de la vie, faute de leur aliment accoutumé, s'éloigner toutes et s'évanouir. » — A cette heure où, entrant dans une veine de composition nouvelle, il prenait véritablement possession de tout son talent, et où, comme il le disait d'un mot, le rejeton était devenu un arbre (fit surculus arbos), Cowper rappelait, avec l'orgueil d'un auteur ayant conscience de son originalité, qu'il y avait treize ans qu'il n'avait point lu de poëte anglais, et vingt ans qu'il n'en avait lu qu'un seul, et que, par là, il était naturellement à l'abri de cette pente à l'imitation que son goût vif et franc avait en horreur plus que toute chose : « L'imitation, même des meilleurs modèles, est mon aversion, disait-il; c'est quelque chose de servile et de mécanique, un vrai tour de passe-passe qui a permis à tant de gens d'usurper le titre d'auteur, lesquels n'auraient point écrit du tout s'ils n'avaient composé sur le patron de quelque véritable original. » C'est ainsi qu'en se créant tout à fait à lui-même un style selon ses pensées et une forme en accord avec le fond, ce solitaire sensible et maladif, ingénieux et pénétrant, a été l'un des pères du réveil de la poésie anglaise.

Il allait devenir populaire le jour et par le côté où il y songeait le moins. Une après-midi que lady Austen le voyait plus triste qu'à l'ordinaire et prêt à retomber dans ses humeurs sombres, elle imagina, pour le stimuler, de lui raconter une histoire de nourrice qu'elle savait d'enfance, très-drôle et très-gaie, l'Histoire divertissante de John Gilpin, où l'on voit comme quoi il alla plus loin qu'il n'eût voulu et s'en revint sain et sauf. Cowper écouta, rit beaucoup, y rêva toute la nuit, et le lendemain matin il avait fait sa ballade ou complainte (il avait un talent particulier pour les ballades), qui fit rire aux larmes la petite assistance au déjeuner. Il envoya cette bagatelle à son ami M. Unwin, qui la fit imprimer dans un journal; on ne savait pas d'abord le nom de l'auteur, et l'on s'en inquiétait peu. La pièce sommeilla deux ou trois ans. Mais voilà qu'un acteur célèbre Henderson, l'héritier de Garrick, qui faisait des lectures publiques pour le grand monde, ayant eu un numéro du iournal où était John Gilpin, s'avisa d'en faire une récitation comique dans une de ses séances. Dès lors la vogue s'en mêla, et avec fureur; il ne fut question pour quelque temps que de John Gilpin; on le réimprima à part, et on en vendit des milliers d'exemplaires; des caricatures à l'envi illustrèrent son aventure; et (ironie des choses!) Cowper, ce poëte moraliste et austère qui avait visé à réformer le monde, se trouva subitement à la mode et dans la faveur des salons pour une boutade qui, sauf plus d'innocence et une chasteté parfaite, aurait pu être aussi bien une des drôleries plaisantes et comme qui dirait un Cadet Buteux ou Monsieur et Madame Denis de Désaugiers.

John Gilpin est un bon citoyen, un brave drapier de Cheap-side qu'on estime à la ronde, de plus capitaine dans la garde bourgeoise de la bonne ville de Londres. Il est à la veille de l'anniversaire de son mariage, contracté il y a juste vingt ans. Il s'agit de faire une petite débauche, et Mme Gilpin, tout économe qu'elle est, propose la première d'aller dîner à Edmonton, à l'enseigne de la Cloche. Elle ira en chaise de poste, avec enfants, sœur, neveu ou nièce, six en tout; son mari suivra à cheval par derrière. A la proposition de sa femme, Gilpin répond : « De toutes les femmes, je n'en admire qu'une seule, et celle-là c'est toi, ma chérie bienaimée; fais donc comme tu l'entends. Je suis un brave drapier qu'on estime à la ronde : certainement, pour cette fête, mon ami le décatisseur me prêtera sa bête. » Il est convenu aussi qu'on emportera le vin du logis, car le vin cette annéelà est cher. « Le matin venu, la chaise s'avance, mais non jusqu'à la porte, afin qu'on ne puisse pas dire que Mme Gilpin est fière. » Surviennent les contre-temps du voyage : au moment où part la chaise de poste, Gilpin, prèt à la suivre et déjà en selle, voit arriver trois pratiques; on ne refuse jamais des pratiques, et il met pied à terre pour les servir. Puis on l'avertit que le vin est oublié, et il s'en charge, suspendant les cruchons par les anses au ceinturon de son sabre de parade : un beau manteau rouge couvre et cache le tout. Le voilà enfin parti et voulant rejoindre au galop la voiture. Ici les grands accidents commencent : le cheval va plus vite qu'il ne faudrait, les cruchons dansent, le cheval s'emporte; chapeau, perruque et manteau volent au vent. A voir un tel galop et les cruchons de loin ballotter, les péagers ou gar-

diens des routes croient qu'il s'agit d'une course et d'un pari, d'un jockey qui court avec des poids, et toutes les barrières du chemin (il y en a quantité en Angleterre) s'ouvrent en conséquence. Mais écoutons la ballade elle-même :

« Les chiens aboient, les enfants beuglent, les croisées s'ouvrent, les passants crient bravo! bravo! si haut qu'ils peuvent crier.

« Gilpin galope comme jamais personne n'a galopé. Sa renommée le précède... Il porte des poids!... C'est un jockey! — Il court pour mille livres.

« Et c'est chose curieuse de voir comme sur sa route les péagers s'empressent d'ouvrir chaque barrière.

« Tandis qu'il court portant bas sa tête inondée de sueur, les deux

cruchons derrière son dos sont fracassés d'un choc.

« Le vin, - spectacle pitoyable! - inondant la grand'route, fait fumer les flancs du coursier comme un gigot bien arrosé.

« Il n'en passe pas moins pour un jockey portant des poids à la ceinture, car on voit pendu de chaque côté un goulot de bouteille.

« De cette façon drôlatique il traverse tout Islington et vient enfin donner en plein dans la mare d'Edmonton.

« A Edmonton, sa femme aimante, qui du haut d'un balcon l'aper-

çoit, s'étonne fort de le voir chevaucher de la sorte :

« Arrête, Gilpin : te voilà arrivé! lui crie-t-elle tout d'une haleine; le dîner attend, et nous sommes fatigués, » — « Et moi aussi! » dit

« Par malheur le cheval ne songeait guère à s'arrêter déjà, et la raison, c'est que son maître, à dix bons milles de là, avait une maison. « Rapide comme une flèche décochée par un bras robuste, il vole...

Ce qui m'amène au milieu de mon chant... » (1).

Le retour n'est pas plus heureux que l'allée; de nouveaux accidents burlesques amènent une course nouvelle en sens opposé, et Gilpin, toujours à cheval et toujours emporté, gai pourtant et sans trop de choc, revient à Londres, mais sans diner, comme il était parti : ainsi s'est passé l'anniversaire de son jour de noces. Il faut voir ces choses dans l'original, avec l'humour qui y est propre, et être soi-même du cru pour les sentir.

Je n'ai voulu que donner idée de ce côté si imprévu pour nous et si anglais du génie de Cowper. Reprenons-le par ses côtés sérieux, les seuls par où nous puissions l'atteindre. On conçoit seulement que lorsque peu de mois après le succès fou de John Gilpin, on annonça la publication d'un poëme

<sup>(</sup>t) Traduction de M. William Hughes.

touchant et familier, naturel et élevé, la Tâche, par le même auteur (4784), chacun le voulut lire. Le fameux Cavulier malgré lui avait servi comme de courrier pour préparer l'entrée à l'œuvre délicate et sévère.

Celle-ci, c'était encore à lady Austen que Cowper en devait la première idée et le point de départ. Un jour qu'elle lui conseillait de faire des vers blancs, des vers sans rimes, ce qui est très-conforme au génie de l'idiome breton, il répondit qu'il n'attendait pour cela qu'un sujet : « Un sujet! lui ditelle. mais en voici un, ce Sopha sur lequel vous êtes assis. Je veux que vous le chantiez. » La fée avait parlé, et Cowper se mit à l'œuvie, intitulant son poème la Tache. Il n'est question du Sopha que dans le premier livre et pendant les cent premiers vers environ, après quoi l'auteur passe à ses thèmes de prédilection, la campagne, la nature, la religion et la morale. Durant six livres ou chants, il parcourt une série de sujets ou de vues les plus variés, sans une composition précise, mais avec l'unité d'un même esprit et d'un même souffle. Prenons tout simplement le poëme par le premier chant et au début. Ce début dont le Sopha est le texte n'est que très-ingénieux et d'un badinage élégant. L'auteur indique l'origine du poeme, si humble par son objet, si grand et auguste par l'occasion, « car c'est la Beauté qui l'a commandé. » Il rappelle le temps où les rudes ancêtres des Anglais, les Pictes et les Bretons, reposaient sur la dure, au bord des torrents, et la tête appuyée sur le rocher. Puis l'invention commenca, grossière en naissant et pesante : on eut l'escabeau à trois pieds, la table massive qui servait de siège : l'immortel Alfred n'avait point d'autre trône, et c'est de là que, sceptre en main, il rendait la justice à ses royaumes enfants. Le poëte suit les divers degrés de perfectionnement et montre à plaisir la tapisserie dont bientôt on revêtit le bois des siéges dans les anciens jours, tapisserie à l'étroit tissu, richement brodée, « où l'on pouvait voir s'étaler la large pivoine, la rose en fleur tout épanouie, le berger à côté de sa bergère, sans oublier le petit chien et le petit agneau avec leuis yeux noirs tout fixes et tout ronds, et des perroquets tenant une double cerise dans leur bec. » — Tous ces riens sont agréablement déduits et relevés de couleurs, comme le ferait au besoin l'abbé Delille ou comme un spiriparé à Thomson, il a plus que celui-ci l'art de noter les traits particuliers et le détail curieux des choses; il a l'exactitude presque minutieuse. A son point de vue religieux, on l'a remarqué, un petit détail lui semble, en effet, aussi important qu'un grand objet : tous s'égalisent par rapport à Dieu qui brille et se révèle aussi merveilleusement dans les uns que dans les autres. Mais il en résulte aussi que Thomson est un descriptif plus large et un peintre qui a le coup d'œil d'ensemble; il y a des masses chez Thomson. Cependant ici, dans cette description si parfaite qu'on vient de lire, Cowper a su concilier les deux ordres de qualités, la finesse et le relief de chaque détail (je dirai même le brillanté sur un ou deux points), et la gradation et la fuite aérienne de la perspective. On copierait ce paysage avec le pinceau.

J'ai encore à dire; je voudrais marquer les rapports de la mélancolie de Cowper avec celle de Pascal, ses ressemblances et ses oppositions de nature avec Rousseau, parler un peu de nous et de nos tentatives poétiques dans la même voie; en

un mot, rentrer en France.

# WILLIAM COWPER,

00

## DE LA POÉSIE DOMESTIQUE

(Fin.)

Encore une fois, je ne veux point déprécier l'abbé Delille : tous ceux qui l'ont connu l'ont trop aimé, l'ont trop goûté et applaudi pour qu'il ne dût pas y avoir en lui bien des grâces et une magie de talent : il y a certainement dans le poëme de l'Homme des Champs, dans celui de l'Imagination (plus que dans les Jardins), des morceaux qui méritaient tout leur succès quand ce gentil et vif esprit les soutenait de sa présence et de son débit, et quand il les récitait dans les cercles pour qui il les avait composés. Lus aujourd'hui, ils plaisent encore; ils montrent surtout combien le goût public a changé, et comment on demande moins souvent qu'autrefois aux auteurs de ces vers qu'on appelait spirituels. Laissons les comparaisons inutiles; je me contenterai de supposer qu'on a une idée générale et suffisante de la manière et de la veine de l'abbé Delille, et je choisirai rapidement, dans le poëme de la Tache, les endroits qui indiquent chez le poëte anglais d'autres sources et d'autres inspirations.

Cowper aime tendrement la campagne, il l'aime pour y

vivre, pour y habiter, pour ne s'en lasser à aucun âge ni à aucune saison. Dans son premier chant, après cette promenade avec Mme Unwin que j'ai citée, et cette description si parfaite du paysage, il ne s'en tient pas là : comme poëte, son morceau est fait; comme amant de la nature, que de choses il a à dire encore! Aussi, le tableau terminé, il recommence aussitôt. Ce n'est plus en compagnie de son amie, c'est seul, à une saison moins belle et quand un pied de femme ne se tirerait pas aisément des mauvais pas, qu'il fait ses excursions et qu'il va à la découverte du pays. Il nous le décrit à la ronde, semant sa course plus libre de mille impressions qui tiennent soit aux accidents agrestes du terrain, soit aux sons qu'il entend et auxquels il est des plus sensibles. soit à la couleur variée des arbres qu'il distingue et spécifie par toutes leurs nuances; la vie, l'intérêt, une passion tendre et profonde se fait sentir sous toutes ces descriptions desquelles on ne peut pas dire qu'il s'y amuse, mais bien plutôt qu'il en jouit. Dans le cours de ses longues excursions, après avoir gravi les hauteurs, descendu les pentes rapides, franchi les ruisseaux plus ou moins gonflés ou à sec selon les saisons, il arrive devant un parc seigneurial par où il peut abréger son chemin en le traversant; il ne fait point comme Rousseau qui éviterait sans doute d'y passer, et qui aimerait mieux faire le grand tour sous le soleil que de rien devoir au riche et au puissant. Le seigneur de ce domaine fermé a permis à Cowper de le traverser librement, ce qui veut dire qu'il lui a donné une clef une fois pour toutes. Cowper, au sortir de la rase campagne, entre donc dans ces hautes avenues et v trouve la fraicheur et l'ombre :

« Où donc est maintenant le soleil dévorant? Par une transition soudaine, nous avons échappé à son éclat éblouissant, et nous sommes entrés tout d'un coup dans un plus frais climat. O avenues tombées ! encore une fois je déplore votre chute imméritée; encore une fois je me réjouis qu'il y ait un restant de votre race encore debout. Qu'elle est aérienne et légère cette voûte gracieuse, et pourtant auguste et vénérable comme celle de la nef consacrée qui retentit de pieux cantiques; tandis qu'au-dessous la terre tachetée de lueurs changeantes semble mobile comme une onde ridée par le vent! Si folâtre est le rayon lancé à travers les branches, qu'il danse lorsqu'elles dansent elles-mêmes; ombre et lumière s'entremêlant dans un réseau rapide, et obscurcissant ou illuminant, au gré des feuilles qui se jouent, chaque point du sol, à chaque instant.

«Et maintenant les nerfs rafraîchis et remontés, et les esprits réjouis, nous foulons le désert, dont les sentiers bien ménagés, se déroulant d'une courbe facile et douce et d'une ligne trompeuse, simulent un grand espace dans d'étroites limites. Plus loin, le bosquet nous reçoit; à travers les troncs tout droits de ses grands ormes, nous pouvons distinguer le batteur en grange à l'ouvrage. Coup sur coup résonne le fléau régulier qui semble se balancer incertain, et qui pourtant tombe en plein sur l'épi destiné. La paille menue vole au loin; la tige broyée envoie dans l'air un fréquent brouillard d'atomes, qui étincelle dans le rayon de midi. Venez ici, vous qui pressez vos lits d'édredon et qui n'y dormez pas; voyez-le, l'homme de peine, suant au-dessus de son pain avant de le manger. C'est la malédiction première, mais désormais adoucie en miséricorde, et devenue le gage clément de jours meilleurs et de nuits sans gémissements. »

Ces hautes avenues, ces grandes ormes, et l'atome de loin qui luit dans le soleil! on a toute la variété et les contrastes du tableau: un Ancien eût fini peut-être par ce dernier trait et par cette image, mais Cowper ne s'y est pas tenu; il y a mêlé son idée de fils d'Adam sur le travail qui est une peine et un châtiment, mais qui est devenu un moyen ou un gage de rachat. Cowper est profondément chrétien; l'austérité domine même trop chez lui, au point de vue de la mesure et du goût. Il a un côté presque hébraïque par la rigidité, par l'effroi, et de son bosquet et cabinet de verdure, en même temps qu'il aperçoit de loin les batteurs en grange à travers le feuillage, il lui arrive quelquefois d'avoir tout à coup une vue, une vision sur le Sinaï.

Cowper est de plus un patriote et un excellent Anglais, jusqu'aux préjugés et aux préventions inclusivement. Pour le lire comme il faut et pour bien entendre toutes ses cordes, et aussi pour se bien rendre compte du grand succès de son poème dès qu'il parut, il convient de se rappeler les événements de ces années, la guerre d'Amérique dont l'issue humiliait l'Angleterre, les débats passionnés du Parlement, les triomphes et les crimes dans l'Inde, les premiers efforts de Wilberforce pour l'affranchissement des Noirs, les dilapidations et le désordre dans les plus hauts rangs et l'inconduite du jeune prince de Galles: Cowper, en ses moments lucides et tandis qu'il composait la Tâche, voyait tout cela de loin, en gros, mais avec bien de la curiosité et de l'ardeur: « Oh! qu'il est doux, disait-il quelque part, dans la retraite (d'un

soir d'hiver), à travers le trou de sa serrure, de guetter le monde tel qu'il est fait, de voir tout le remuement de cette Babel et de ne point sentir la foule. » Mais il avait trop de sensibilité, de patriotisme, de mouvements humains et chrétiens pour en rester à cet état de spectateur amusé, et il s'échappait à tout instant en élancements et en effusions douloureuses qui peuvent sembler aujourd'hui toucher à la déclamation, mais qui, à les bien prendre et à les saisir dans leur jet, étaient surtout des à-propos éloquents. C'est ainsi que son premier chant, que nous avons vu commencer par ces gentilesses et presque ces mièvreries ingénieuses sur le Sopha, se termine par cette tirade ou par ce couplet rural et patriotique tout ensemble:

« Dieu fit la campagne, et l'homme a fait la ville. Faut-il dès lors s'étonner que la santé et la vertu, ces dons qui peuvent seuls adoucir l'amer breuvage que présente la vie à chacun de nous, se trouvent plus en abondance et soient moins menacées dans les champs et dans les bois? Restez donc, vous qui, portés dans des chaises ou dans des chars, ne connaissez d'autre fatigue que celle de l'oisiveté et ne goûtez d'autres scènes que celles que l'art combine, restez toujours dans votre élément; là seulement vous pouvez briller; là seulement des esprits comme les vôtres peuvent ne pas nuire. Nos bois ont été plantés pour consoler à midi le promeneur pensif qui erre sous leurs ombres. Au soir, le rayon de la lune, glissant mollement entre les feuilles endormies, est toute la lumière qu'il désire; le gazouillement des oiseaux est toute sa musique. Nous pouvons épargner la splendeur de vos lampes; elles ne font qu'éclipser notre astre plus doux. Vos chansons troublent nos plus harmonieux concerts; la grive s'envole effravée, et le rossignol offensé se tait. Il y a un malheur public dans votre joje : elle est un fléau pour votre pays; une folie telle que la vôtre, parée d'une épée quand elle mériterait mieux un éventail, a sait, ce que jamais les ennemis n'eussent pu faire, que cette voûte de notre Empire, inébranlée jusqu'à vous, n'est plus qu'un édifice mutilé qui menace ruine.»

Qui ne sent ici la douleur du vieil Anglais au moment où se détache toute l'Amérique du nord, ce magnifique quartier de la patrie britannique?

Le second chant du poëme est tout entier consacré aux malheurs publics ou plutôt encore aux calamités physiques et naturelles qui éclatèrent alors (4784-4783) par d'affreux ouragans, par des tremblements de terre soit à la Jamaïque et dans les îles adjacentes, soit plus tard en Sicile et autres lieux. Cowper, avec son tour d'imagination frappée, y voyait non-seulement des avertissements divins et des châtiments infligés au monde, mais encore des signes précurseurs de la fin des temps et du Jugement dernier. Ordinairement il intitule ses chants d'après le morceau de aébut ou le tableau principal qui les décore : ainsi un des chants s'intitule le Jardin; un autre le Soir d'hiver, un autre Promenade d'un matin d'hiver, un autre Promenade d'hiver a midi; mais le second chant a pour titre le Cadran, quoiqu'il n'y soit point question d'une telle chose; c'est un titre mystique et symbolique, comme qui dirait les Signes des temps. On ne demande point au poëte une exactitude de physicien ni le raisonnement méthodique d'un philosophe. Le début de ce chant est admirable de mouvement et d'affection, le poëte y a des accents de David et de Jérémie:

« Oh! que j'aie un coin où m'abriter dans quelque vaste désert, dans le voisinage de quelque forêt illimitée, là où la rumeur de l'oppression et de l'imposture, de la guerre heureuse ou malheureuse, ne puisse jamais plus m'atteindre! Mon oreille est blessée, mon âme est malade de ce que j'apprends chaque jour des maux et des outrages dont la terre est remplie. Il n'est plus de chair qui palpite dans le cœur endurci de l'homme; il ne sent plus rien pour l'homme : le lien naturel de la fraternité est tombé, comme le chanvre qui tombe brin à brin au toucher du feu. L'homme trouve son compagnon coupable,—coupable d'une peau autrement colorée que la sienne, etc... »

Il continue d'énumérer toutes ses douleurs et ses blessures comme Anglais, comme chrétien, et comme homme. Tout ce livre, d'une teinte morale sombre, est comme une suite d'élancements mystiques, bibliques, patriotiques, humains et fraternels: il a l'inconvénient de ressembler plus d'une fois à de la prédication en vers; mais, par son esprit et par son ardeur, il suffirait à montrer combien Cowper s'élève au-dessus de l'ordre des poètes descriptifs et pittoresques proprement dits.

Le chant troisième, intitulé *le Jardin*, nous ramène à des scènes plus familières et plus douces. Dès les premières pages, on y lit une délicieuse invocation au bonheur domestique, dont Cowper ne jouissait qu'imparfaitement sans doute, mais qu'il appréciait avec une si pieuse et si chaste délicatesse:

"Félicité domestique, toi la seule bénédiction du Paradis qui ait survécu à la chute : quoi qu'il soit donné à bien peu maintenant de te goûter inaltérée et pure, ou, te goûtant, de jouir longtemps de tes dons, trop infirme ou trop imprudent qu'on est pour pouvoir préserver tes douceurs sans mélange de toutes gouttes amères que la négligence ou la brusquerie de nature laisse tomber dans ta coupe de cristal; tu es la nourrice de la vertu; c'est dans tes bras qu'elle sourit, paraissant, comme elle l'est en réalité, née dans les Cieux et destinée à y remonter de nouveau. Tu n'es point connue là où le Plaisir est adoré, cette chancelante déesse à la ceinture dénouée et aux yeux errants, toujours appuyée sur le bras de la Nouveauté, son volage et fragile soutien; car tu es tendrement patiente (meek) et constante, haïssant le changement, et trouvant dans le calme d'un amour éprouvé des joies que les orageux transports ne donnent jamais. En te délaissant, oh! quel naufrage nous avons fait, naufrage d'honneur, de dignité et de bonne renommée!... »

Ce chant, pour justifier son titre, traite des fleurs, des travaux du jardinage: « Qui aime un jardin aime aussi une serre. » Il y a des préceptes tout particuliers sur l'art d'élever les courges; le poëte y parle d'après sa propre expérience, et comme quelqu'un qui a mis la main à la bêche et à la terre. Un sentiment de bonheur circule dans ces descriptions aimables ou savantes, et montre Cowper sous son jour le plus riant: « Si j'avais le choix d'un bien terrestre, que pourrais-je souhaiter que je ne possède ici? santé, loisir, tous les moyens d'en profiter; amitié, paix, une rêverie errante et non relàchée et vagabonde, une occupation constante sans qu'il y ait souci. Ainsi béni du Ciel, je fais le tableau de mon bonheur. »

Mais c'est dans le chant du Soir d'hiver qu'il achève de se peindre à nous en son cadre favori, aux moments les plus heureux, et dans tout le charme d'un raffinement social innocent et accompli. Le début de ce chant est célèbre : c'est l'arrivée du facteur ou messager qui apporte les lettres : « Écoutez ! c'est le son du cor la-bas sur le pont... » Cet insouciant messager apporte dans son sac, qu'il jette négligemment, la joie ou la douleur, la mort ou la naissance, la fortune ou la ruine..., et il repart en sifflant. Ces jolis tableaux achevés, et qui trouveraient chez Delille plus d'un pendant bien spirituel aussi, quoique d'une exécution moins sûre, ne sont pas ce que j'aime le mieux chez Cowper, et je le préfère lorsqu'ayant achevé l'énumération de tout ce qui s'agite de nouvelles publiques et privées entassées pêle-mèle dans le sac du facteur, il ajoute : « Maintenant attisez le feu et fermez bien les volets; laissez tomber les rideaux, roulez et approchez le

sopha; et tandis que l'urne bouillonnante et sifflante fait monter sa colonne de vapeur, et que les coupes qui réjouissent, mais n'enivrent pas, sont là préparées pour chacun, donnons ainsi la bienvenue et l'accueil au soir paisible qui descend. » Dans l'emploi de la soirée qu'il va suivre en ses plus menus détails et dont il fait luire chaque instant à nos veux, il se souvient d'Horace : « O soirées et soupers dignes des dieux! O noctes cœnæque Deum!... » Mais il v met son originalité et v ajoute sa flamme, un sentiment moral et religieux qui ne l'abandonne jamais, un éclair de saint Paul et des Apôtres, avec l'appréciation toutefois d'un comfort et d'un bien-être que les Apôtres ne connurent jamais. Il est inépuisable dans le thème et le motif toujours renaissant de cette quiétude bénie du foyer, et il y joint une élégance toute moderne, tout anglaise, qui fait parfois que telle de ses demipages ressemble à une vignette de Westall dans tout son joli et son scintillant. Collins a une ode pleine d'imagination et de haute fantaisie adressée au Soir : Cowper, dans le passage suivant, rappelle Collins avec moins de lyrisme et quelque chose de plus arrangé, de plus familier, mais avec une touche d'imagination non moins vive:

« Viens encore une fois, ô Soir, saison de paix, reviens, doux Soir et continue longtemps. Il me semble que je te vois vers l'Occident rayé, avec ton pas lent et grave comme celui de la mère de famille, tandis que la Nuit te suit de près et marche déjà sur ta robe traînante: d'une main, tu laisses tomber le rideau du sommeil sur les oiseaux et les animaux divers, et ton autre main est remplie pour l'homme du doux oubli des soins de la journée. Tu n'as point de somptueux atours; tu n'as pas besoin, comme la Nuit, de relever des traits ordinaires par des grappes de diamants : une étoile ou deux luisant sur ton front te suffisent, sans compter que la lune t'appartient non moins qu'à elle, une lune modeste, non étalée d'en haut avec faste, mais attachée pourtant dans sa pleine rondeur à un pli de ta ceinture de pourpre. Viens donc, et tu trouveras ton pieux adorateur calme d'esprit et tranquille, ou tu me rendras tel aussitôt. L'apaisement est proprement ton bienfait; et soit que je consacre tes légères heures à la lecture, à la musique, ou au travail du poëte, ou à faire des filets pour préserver le fruit qui attire l'oiseau, ou que j'enroule le fil de soie autour de la bobine d'ivoire, selon que parfois l'ordonnent celles à qui l'hommesest né pour complaire, je ne te dédaigne jamais, et je te salue le bienvenu toujours! »

Il faut reconnaître les diverses familles d'esprits et de ta-

lents, et, pour ainsi dire, les différentes races. Cowper est le poète de la famille, quoiqu'il n'ait été ni époux, ni père; il est le poete du chez soi, de l'intérieur régulier, pur, doucement animé, du bosquet qu'on voit au fond du jardin, ou du coin du feu. Les poëtes orageux et hardis comme Byron, les natures mondaines et vives comme Thomas Moore ou Hazlitt devaient assez peu l'aimer. Byron, dans un moment d'humeur, a appelé Cowper un poëte mitonné (coddled). Thomas Moore posait en principe que génie et bonheur domestique sont deux éléments antipathiques et qui s'excluent. Un jour qu'on demandait en présence de Wordsworth s'il en était nécessairement ainsi, le grave poëte des Lacs répondit : « Ce n'est point parce qu'ils ont du génie qu'ils font leur intérieur malheureux, mais parce qu'ils ne possèdent point assez de génie : un ordre plus élevé d'esprit et de sentiments les rendrait capables de voir et de sentir toute la beauté des liens domestiques (4). »

l'ai le regret de rappeler que Montaigne n'était pas de cet avis et qu'il penchait du côté du déréglement : citant les Sonnets de son ami Étienne de La Boëtie, il estime que ceux qui ont été faits pour la maîtresse valent mieux que ceux qui furent faits pour la femme légitime, et qui sentent déjà je ne sais quelle froideur maritale : « Et moi, je suis de ceux, dit-il, qui tiennent que la poésie ne rit point ailleurs comme elle fait en un sujet folâtre et déréglé. » Nous neus sommes trop souvenus en France de cette parole de Montaigne, et nous nous sommes laissé aller à cette idée de folâtrerie.

Quelques-uns de ceux mêmes qui ont eu l'idée d'introduire chez nous des images de la poésie familière et domestique, et qui y ont réussi à certain degré, n'en ont pas eu assez la vertu pratique et l'habitude dans la teneur de la vie; ils en ont bientôt altéré le doux parfum en y mêlant des ingrédients étrangers et adultères, et l'on a trop mérité ce qu'un grand évêque (Bossuet) a dit : « On en voit qui passent leur vie à

<sup>(4)</sup> Le plus ancien et le plus sacré des poëtes, Homère, ne pensait pas autrement que Wordsworth, lorsqu'il a dit: « Il n'est rien de meilleur ni de plus beau que lorsqu'un homme et une famme habitent la maison, ne faisant qu'un par le cœur. » C'est Ulysse qui dit cela en adressant des vœux d'heureux mariage à Nausicaa et en songeant luimeme à sa Pénélope.

tourner un vers, à arrondir une période; en un mot, à rendre agréables des choses non-seulement inutiles, mais encore dangereuses, comme à chanter un amour feint ou véritable, et à remplir l'univers des folies de leur jeunesse égarée. » Revenons à Cowper, sans nous dissimuler toutefois qu'il

Revenons à Cowper, sans nous dissimuler toutefois qu'il n'eût point peut-être réussi à exprimer si au vif la poésie des situations tranquilles que l'habitude rend insensibles à la plupart, s'il n'avait eu, lui aussi, ses orages intérieurs étranges et ses bouleversements profonds. — Le livre sixième de la Tache débute par un morceau célèbre, et en effet délicieux:

"Il y a dans les âmes une sympathie avec les sons, et, selon que l'esprit est monté à un certain ton, l'oreille est flattée par des airs tendres ou guerriers, vifs ou graves. Quelque corde à l'unisson avec ce que nous entendons, est touchée au dedans de nous, et le cœur répond. Combien touchante est la musique de ces cloches de village qui, par intervalles, vient frapper l'oreille en douces cadences, tantôt mourant au loin, tantôt reprenant avec force et toujours plus haut, claire et sonore, selon que le vent arrive! avec une force insinuante elle ouvre toutes les cellules où dormait la Mémoire. Quel que soit le lieu où j'aie entendu une mélodie pareille, la scène m'en revient à l'instant, et avec elle tous ses plaisirs et toutes ses peines. Si vaste et rapide est le coup d'œil de l'esprit, qu'en peu de moments je me retrace (comme sur une carte le voyageur, les pays parcourus) tous les détours de mon chemin à travers maintes années...»

Il poursuit de la sorte, et, par une association insensible, il arrive à se retracer quelques circonstances émouvantes de son passé; une allusion directe nous ramène à la perte de son père, dont il se reproche de n'avoir pas assez apprécié l'amitié sous sa forme un peu sévère : « Un ami est parti, peut-ètre le meilleur ami de son fils, un père dont l'autorité, même quand elle se montrait en apparence le plus sévère et qu'elle rassemblait toute sa force, n'était que la contenance plus grave de la tendresse... » Puis tout d'un coup, et sans autre transition, il se met à tracer cet exquis et mémorable tableau qui a donné son titre au sixième livre, la Promenade d'hiver a midi. C'est la dernière citation que je veuille faire de Cowper; ne perdons rien de cette peinture perlée et finie, et toutefois si vivante et si naturelle. Les Flamands ont trouvé leur égal en poésie :

« La nuit, l'hiver s'était montré dans son humeur la plus rude ; le matin avait été piquant et clair : mais maintenant à midi, au sud des

collines en pente, et où les bois font un abri contre le vent du nord, la saison sourit, oubliant toutes ses colères, et elle a la tiédeur de mai. La voûte, là-haut, est bleue, sans un nuage; et au-dessous, blanche sans une tache est la splendeur éblouissante de la plaine. Voici qu'une harmonie (un son de cloche) revient passer sur le vallon, et à travers les arbres je vois la tour crénelée d'où m'arrive toute cette musique. De nouveau je ressens la calmante influence des mélodies qu'apporte la brise, et je m'oublie en douces rêveries tandis que je foule le sentier encore verdissant sous les chênes et les ormes dont les branches étendues font voûte au-dessus de la clairière. Le dôme, quoique mobile dans toute sa longueur quand le vent l'agite, a suffi pourtant jusqu'ici, et interceptant dans leur chute silencieuse les flocons pressés, a conservé un sentier pour moi. Nul bruit en ces lieux, aucun du moins qui empêche la pensée. Le rouge-gorge gazouille encore, mais il se contente de ses notes les plus ténues et plus qu'à demi supprimées. Satisfait de sa solitude et voltigeant léger de rameau en rameau, partout où il se pose il secoue de chaque petite branche les gouttes de glace suspendues qui tintent en tombant sur les feuilles séchées du chemin. Un calme accompagné de bruits si doux charme plus que le silence. lci, la méditation réduit les heures à n'être que des moments. Ici le cœur peut donner une utile leçon à la tête, et la Science devenir plus sage sans ses livres. Savoir et Sagesse, loin de ne faire qu'un, n'ont souvent aucune parenté. Le Savoir habite les têtes remplies des pensées d'autrui : la Sagesse, un esprit attentif aux siennes... Le Savoir est fler d'avoir tant appris; la Sagesse est humble de sentir qu'elle n'en sait pas davantage. Il n'est pas rare que les livres soient un talisman et comme un grimoire magique à l'aide desquels d'habiles esprits, subtils enchanteurs, tiennent asservie une foule sans pensée. Les uns, fascinés par l'éclat d'un nom, livrent leur jugement un bandeau sur les yeux. Le style ensorcelle quelques autres, et, à travers les labyrinthes et les déserts de l'erreur, les mène s'extasiant pour une harmonie; tandis que la paresse séduit la plupart, trop faibles pour soutenir l'insupportable fatigue de la pensée, et prêts à engloutir, sans réflexion et sans choix, le bon et le mauvais grain, le son et la fleur du froment. Mais les arbres et les ruisseaux dont le cours rapide défie la rigueur de l'hiver, les retraites des daims, les parcages des brebis tout peuplés d'agneaux bêlants, et les sentiers où la primevère, avant son heure, perce à travers la mousse qui revêt le pied de l'aubépine, ne trompent aucun de ceux qui les étudient. Là, la Sagesse et la Vérité, non effarouchées comme dans le monde, et non plus à conquérir parde lentes poursuites, se saisissent du premier coup de la pensée errante et la fixent uniquement (4). »

Cowper vécut encore quinze années après la publication de la Tache; il ne mourut que le 25 avril 4800. Mais, après ce

(4) Traduction de M. William Hughes, comme pour quelques-uns des autres morceaux. — Mes amis et moi, dans cette étude déjà ancienne

poème excellent, il n'entreprit plus rien d'original qui fût de longue haleine. Frappé de bonne heure des beautés d'Homère et mécontent des infidélités de Pope, il s'appliqua (lady Austen encore, à l'origine, l'y poussant) à faire en vers blancs une traduction complète et fidèle de l'Iliade et de l'Odyssée, ce qui lui prit de bien longues années. Une édition de Milton, avec traduction en anglais des ouvrages latins, l'occupa ensuite; il était peu propre à un tel rôle d'éditeur. Deux ans environ après la publication de la Tache, il quitta sa résidence d'Olney, qui lui était devenue moins agréable. Une aimable cousine, une compagne d'enfance, qu'il avait retrouvée avec bonheur et dont la fortune était considérable, lady Hesketh, lui fit arranger dans les environs d'Olney, à Weston, l'un des plus jolis villages d'Angleterre, une maison commode pour lui et M<sup>mo</sup> Unwin, et elle-même y venait passer chaque année plusieurs mois. Un assaut de la même maladie qui ne faisait que sommeiller, en quelque sorte, aux heures riantes, le reprit en 4787; il en sortit encore; mais l'abattement et la mélancolie devinrent son état habituel et constant depuis 1793. Le plus grand malheur qui pût l'atteindre l'avait frappé : M<sup>me</sup> Unwin, son ange domestique, attaquée de paralysie, se survivait à elle-même, et elle le précéda de quatre ans au tombeau. Cette fin de vie de Cowper est triste, humiliante pour l'esprit humain, et bien propre à faire rentrer en soi quiconque est tenté de s'enorgueillir. Il eut d'ailleurs jusqu'à la fin des amis, des parents affectueux qui se renouvelerent autour de lui et se disputèrent l'honneur . de soigner et d'abriter ses agonies et ses lentes souffrances.

L'éclair de la poésie et du génie ne cessait de briller de temps en temps à travers les éclipses et les ombres. Il répondait, quand on regrettait qu'il n'entreprit plus rien de son propre fonds: « L'esprit de l'homme n'est pas une fontaine, mais une citerne; et le mien, Dieu le sait, est une citerne brisée. » Mais il trouvait encore des inspirations courtes et vives, et des jaillissements du cœur. Tout le monde connaît en Angleterre sa pièce à M<sup>me</sup> Unwin, malade et infirme, intitulée A Marie, et quoique je vienne de dire que je ne citerai

de Cowper, à laquelle j'aurais pu donner bien plus de développement, nous avons cherché à lutter d'exactitude et de fidélité de lon en présence de l'original.

plus rien de Cowper, je ne puis m'empêcher de donner quelques strophes ou plutôt quelques versets de cette tendre et incomparable plainte, écrite avec des larmes. Cowper fait allusion dans les premiers vers à sa grande rechute de mélancolie en 4773, la première qu'il avait eue depuis qu'il demeurait avec M<sup>m</sup>• Unwin:

#### A MARIE.

- « La vingtième année est bien près d'être écoulée, depuis que pour la première fois notre ciel s'est obscurci; ah! puisse cette fois être la dernière, Ma Marie!
- «Tes esprits ont un cours moins rapide; je te vois chaque jour devenir plus faible; c'est ma détresse qui t'a ainsi réduite si bas, Ma Marie!
- « Tes aiguilles, toute une collection brillante, infatigables jusqu'à présent pour moi, maintenant se rouillent inutiles et ne brillent plus, Ma Marie!
  - «Tes paroles indistinctes semblent comme un langage murmuré dans un rêve; pourtant elles me charment, quel qu'en soit le sens. Ma Marie:
  - «Tes boucles argentées, autrefois d'un châtain luisant, sont encore plus belles à mes yeux que les rayons dorés du solcil levant, Ma Marie!
  - « Partageant ton triste déclin, tes mains perdent leur peu de force ; cependant, doucement pressées, elles pressent doucement les miennes, Ma Marie:
  - "Telle est la faiblesse que tu éprouves dans tes membres, que maintenant, à chaque pas que tu fais, il faut être deux à te soutenir, et pourtant tu aimes toujours, Ma Marie!
  - « Et toujours aimer, bien qu'accablée de maux, dans l'hiver des ans ne sentir aucun froid de cœur, pour moi c'est être la plus aimable toujours, Ma Marie!... (1) »

La pièce la plus considérable qu'il ait composée dans les dernières années, et qui est d'une imagination aussi forte

(4) En lisant ces vers à Marie, qui tournent sensiblement à la litanie pieuse, on ne peut s'empêcher de penser à cette autre Marie par excellence, la Vierge, celle dont il est dit dans la Divine Comédie de Dante, par la bouche de Béatrix: « Il est au ciel une noble Dame qui se plaint si fort de ces obstacles contre lesquels je t'envoie, qu'elle siéchit là-haut le jugement rigoureux. » C'est la consiance en cette Marie

qu'élevée, a pour titre le Chêne de Yardley; elle lui avait été inspirée par un chêne antique qu'il avait vu dans ses promenades autour de Weston, et qui était réputé contemporain de la conquête des Normands. Cette pièce est empreinte de sa manière la plus vigoureuse, avec ses qualités et ses défauts; elle a de l'inégalité de style, de la complication de pensée, mais de la grandeur, et elle décèle, dans ce poète qui ne passe que pour celui des régions moyennes, un disciple énergique de Milton.

La maladie morale de Cowper, dont j'ai parlé sans la définir, était d'une nature à part et d'un singularité extrême : il se croyait à jamais rejeté et réprouvé, et il le croyait avec une suite, une persistance et une opiniâtreté qui constituaient la manie. Sa maladie ne ressemble point à celle de Pascal : ce dernier, qui peut avoir eu à certains moments des visions et des hallucinations, dominait en général par l'intelligence son état nerveux. On a dit que, dans les dernières années, il croyait voir un abime ouvert à ses côtés; si cela est exact, c'était une pure sensation physique dont il n'était pas la dupe et qu'il repoussait. Quant à Cowper, il ne voyait pas l'abîme entr'ouvert, il se voyait lui-même et se sentait moralement tombé au fond de l'abime, sans espérance, sans recours. Il lui semblait, au milieu de toutes ses méditations et de ses soliloques spirituels, entendre toujours une voix fondamentale et profonde, qui lui criait : « C'en est fait de toi, tu es perdu! Actum est de te, periisti! » Rien n'était capable de le consoler sur ce point, rien ne le détrompait. Dans ses bons moments et ses plus heureuses saisons, la voix s'éloignait ou parlait plus bas, mais il ne parvenait jamais à l'étouffer entièrement, et aux heures de crise elle redevenait menacante et sans trève. Il se figurait avoir commis un péché, je ne sais lequel, le seul irrémissible, et qui avait rendu son âme déserte du côté de Dieu. A toutes les observations qui lui étaient faites par M. Newton, et aux exemples qu'on lui alléguait de

toute clémente et si puissante auprès de son Fils qui a manqué à Cowper. Cette dévotion de plus, si son cœur l'avait pu admettre, l'aurait secouru et peut-être préservé. — « O Dame! a dit encore Dante en un beau passage du Paradis, tu es si grande et tu es si puissante, que vouloir une grâce et ne point recourir à toi, c'est vouloir que le désir vole sans ailes. »

cas plus ou moins semblables au sien, et qui avaient été restaures et guéris, il répliquait : « Ce n'est point là exactement mon mal, et je suis une exception. » Dans cette désespérance entière de lui-même, voyant son nom définitivement rayé du Livre de vie, religieux et chrétien comme il était, on peut juger de son angoisse et de sa dépression mortelle. Ajoutez que, dans le fort de sa détresse et de son délaissement, il se jugeait incapable et indigne de prier. Il avait l'âme comme morte. C'est du sein de cette habitude intérieure désolée qu'il se portait si vivement, pour se fuir lui-même, à ces occupations littéraires et poétiques où il a trouvé le charme et où il nous a rendu de si vives images du bonheur. On n'a jamais lutté avec plus de constance et de suite qu'il ne l'a fait contre une folie aussi présente et persistante, « une des plus furieuses tempêtes, disait-il, qui ait été déchaînée sur une âme humaine, et qui ait jamais bouleversé la navigation d'un matelot chrétien. » Une de ses dernières pièces de vers. intitulée le Rejeté, est la peinture d'un matelot tombé en pleine mer pendant le voyage de l'amiral Anson, et s'efforcant de suivre à la nage le vaisseau d'où ses compagnons lui tendent en vain des câbles, et qu'emporte la tempête : il v voyait une image lugubre de sa destinée.

C'est plutôt avec le coin de manie et de folie qui s'était logé avant dans l'esprit de Rousseau pendant les dernières années, qu'il y aurait lieu de comparer la maladie de Cowper, si compatible avec d'admirables preuves de talent. Il se croyait voué à une réprobation irrévocable, de même que Rousseau se voyait l'objet d'une conspiration universelle. Cowper d'ailleurs, qui a encore de commun avec lui de s'être développé si tard, a parlé de Rousseau plus d'une fois, et en connaissance de cause; il l'avait lu, au moins dans ses premiers grands ouvrages, et, dès le temps où il était établi à Huntingdon auprès des Unwin, il écrivait à son ami Joseph Hill: « Vous vous souvenez de la peinture que fait Rousseau d'une matinée anglaise; telles sont celles que je passe ici avec ces braves gens. » Je ne sais de quelle matinée anglaise il s'agit, à moins que ce ne soit dans l'Émile le joli rêve de « la maison blanche avec des contrevents verts, » et de la vie qu'on y mène; Cowper et Hill, en le lisant d'abord ensemble. l'avaient peut-être qualifié ainsi. Il y a un autre endroit où

Cowper, sans le nommer, me paraît avoir évidemment pensé à Rousseau : c'est dans la Tache, au chant cinquième, lorsqu'il s'agit de combattre les raisonnements de l'épicurien endurci qui s'abandonne ouvertement aux appétits naturels, aux liens de la chair, et qui jouit tout haut de son sommeil de mort : « Hâte-toi maintenant, Philosophe, et délivre-le, si tu le peux, de sa chaîne. Viens lui parler de devoir, de conve-nance, lui dire combien la vérité morale est aimable, combien le sens moral infaillible... Ne t'épargne pas sur ce sujet... Déploie toutes tes facultés de déclamation et d'emphase à la louange de la vertu... Pousse ta prose éloquente jusqu'à surpasser l'éclat de la poésie... Il y manque toujours une toute petite parole à voix basse, que Celui-là seul peut prononcer de qui le verbe atteint d'un coup son plein effet, et qui dit aux choses qui ne sont pas d'être, et elles sont à l'instant. » Il me semble qu'en cet endroit Cowper a pensé à la Profession de foi du Vicaire savoyard et qu'il en touche l'endroit faible et défectueux, qui est aussi celui de tous les éloquents continuateurs de Rousseau: il v manque la toute petite parole qui change les cœurs.

Rousseau est certainement l'écrivain qui, en France, au xviiie siècle, a le premier senti et propagé avec passion cet amour de la campagne et de la nature que Cowper, de son côté, a si tendrement partagé : à cet égard, nous aurions peu à envier à nos voisins. Aussi, lorsque j'ai exprimé le regret que la France n'eût point, dès ce temps-là, une poésie pareille et comparable à celle des Anglais, je pensais moins encore à la peinture directe de la nature considérée en elle-même, peinture dont notre prose élevée présente de si belles et si magnifiques images, qu'à l'union de la poésie de la famille et du fover avec celle de la nature. C'est cette union qui manque essentiellement chez Rousseau, et par toutes sortes de raisons qui font peine à ses admirateurs : ce peintre aux larges et puissantes couleurs vit et habite dans un intérieur souillé. Il a de plus une indélicatesse naturelle ou acquise qui viole souvent cette première vertu protectrice du foyer, la pudeur. On trouverait encore de profondes différences morales entre Rousseau et Cowper, en ce que l'un aspire à se passer d'autrui, affecte de s'isoler et de se mettre en guerre ou en divorce avec le genre humain, et que l'autre, au con-

traire, aime à devoir aux autres, à ceux qu'il aime, et à se sentir leur obligé. Tout en maudissant Londres comme l'autre Paris, et jusqu'à travers ses ardents anathèmes, il est sociable et a des doctrines sociables. Sauf quelques rares mouvements de misanthropie, il veut que sa demeure ne soit point trop à l'écart ni hors de portée des ressources et des bienfaits de la so iété. Une fois il a découvert dans ses courses autour d'Olney, sur une colline assez escarpée, une toute petite cabane cachée dans un bouquet d'arbres, et il l'a appelée le Nid du paysan; il rêve de s'v établir, d'y vivre en ermite, y jouissant de son imagination de poete et d'une paix sans mélange; mais il ne tarde point à s'apercevoir que le site est incommode, qu'on y manque de tout, qu'il est dur d'être seul : tout bien considéré, il préférera son cabinet d'été et sa serre avec son simple et gracieux comfort, et il dira à la hutte sauvage et pittoresque: « Continue d'être un agréable point de vue à mes veux; sois mon but de promenade toujours, mais mon habitation, jamais! »

Bernardin de Saint-Pierre, chez nous, a fréquemment mèlé aux peintures naturelles de vives images de la vie et de la félicité domestique : mais la poésie en vers était restée en arrière, on ne sait pourquoi. De nos jours, des essais ont été tentés dans ce genre intime, familier, et pourtant relevé d'art, et qui a besoin d'un détail curieux et de fini. Ces essais, dont aucun n'a eu l'excellence ni la popularité de la Tâche, demanderaient un examen attentif et un chapitre développé. Je remarquerai seulement qu'en Angleterre, la vie privée est plus close, plus abritée, mieux encadrée dans son ensemble, plus conforme par son esprit aux mœurs générales de la race et de la nation : ainsi ornée et préservée, ainsi à demi enveloppée de son mystère comme le cottage l'est dans ses roses ou comme un nid dans le buisson, elle prête davantage à cette douce et poétique ferveur qu'elle inspire et dont on vient de voir tant de purs exemples. C'est tout ce que j'ai voulu dire ici, sans nier qu'avec des différences dont le talent saurait se faire une originalité, nous puissions, par une application heureuse, v réussir à notre tour (1).

<sup>(1)</sup> Cette Étude sur Cowper m'a valu trois gracieux sonnets en anglais qui me sont venus de la patrie du poète, et qui ont été écrits le

soir, autour de la table à thé, pendant qu'on lit en famille un livre ami et que l'on en cause. Ces sonnets, qui sont trop flatteurs pour que je les cite, m'en ont rappelé un du poëte Keats qui exprime bien ce même sentiment d'idéal, de vie intérieure et d'amitié, charme et honneur de la muse anglaise:

### SONNET IMITÉ DE KEATS.

#### EN S'EN REVENANT UN SOIR DE NOVEMBRE.

Piquante est la bouffée à travers la nuit claire, Dans les buissons séchés la bise va siffiant;
Les étoiles au clei font froid en scintillant,
Et j'ai, pour arriver, bien du chemin à faire.
Pourtant je n'ai souci ni de la bise amère,
Ni des lampes d'argent dans le blanc firmament
Ni de la feuille morte à l'affreux siffiement,
Ni même du bon gite où tu m'attends, mon frère!
Car je suis tout rempli de l'accueil de ce soir,
Sous un modeste toit où je viens de m'asseoir,
Devisant de Milton, l'aveugle au beau visage;
De son doux Lycidas par l'orage entraîné;
De Laure en robe verte, en l'avril de son âge,
Et du féal Pétrarque en pompe couronné.

# LA DIVINE COMÉDIE

## DE DANTE,

Traduite par M. MESNARD,

Premier vice-président du Sénat et président à la Cour de cassation (1).

L'auteur de la traduction nouvelle a exprimé dans sa préface avec beaucoup de vérité et de modestie l'occasion et l'inspiration naturelle de son travail. Lire Dante et le lire de près, c'est presque inévitablement désirer de le traduire, c'est entrer dans les rep!is de son génie, et après y avoir pénétre (ce qui demande tout un effort), c'est concevoir la pensée d'y introduire les autres. Cette lecture de Dante, comme l'objet même de son poëme, est un labyrinthe: il y faut un guide; on en trouve plus d'un au seuil, on en essaye, on s'en dégage bientôt; on aspire à en devenir un à son tour:

« Toute version, dit M. Mesnard, paraît incomplète, infidèle, et chacun porte en sol, selon sa manière de sentir, le besoin d'une traduction nouvelle. Il semble toujours que cette étrange et magnifique épopée, qui résume toutes les conceptions du Moyen-âge, où tout est mêlé, la fable et la théologie, les guerres civiles et la philosophie, le vieil Olympe et le Ciel chrétien, n'a pas encore trouvé d'interprète d'un esprit assez patient ou assez flexible pour se prêter aux formes si variées d'un drame qui touche à tout, d'une poésie qui chante sur tous les tons. On

<sup>(4)</sup> Le tome ler, contenant *l'Enfer*, est en vente chez Amyot, rue de la Paix, 8.

se persuade que faire autrement, c'est faire mieux, et on se laisse aller au plaisir de redire, dans une langue nouvelle, la pensée tour à tour si naïve et si raffinée, si gracieuse et si terrible, du poëte Gibelin.

« C'est à une pareille illusion qu'a cédé l'auteur de ce nouveau travail qui, assurément, laissera encore aux admirateurs du Dante le désir toujours renaissant d'une traduction meilleure. »

Pour moi, ma première pensée en recevant le livre de M. Mesnard et en voyant un magistrat éminent et un homme politique aussi distingué profiter de quelques moments de loisir pour traduire Dante comme autrefois l'on traduisait Horace, ma première pensée a été de me dire qu'il avait dû se passer en France toute une révolution littéraire, et qu'un grand travail s'était fait dans les portions les plus sérieuses de la culture intellectuelle et du goût.

Qu'on veuille songer à ce qu'était autrefois, et il n'y a pas longtemps encore, parmi nous la réputation de Dante et l'idée qu'on se formait de son poème. Il avait été traduit dès la fin du xvie siècle (1596), et traduit en vers, par Grangier; mais il n'en était pas devenu plus clair ni plus habituellement lu. Au xvie siècle en France comme en Italie au xve, c'était Pétrarque qui l'emportait absolument sur Dante; on pétrarquisait comme on pindarisait; on imitait à l'envi les Sonnets de l'amant de Laure, mais la Divine Comédie était reléguée parmi les merveilles restées obscures. Au commencement du xvii siècle, le Tasse et son poème eurent la vogue, et on lisait en France la Jérusalem presque autant que l'Astrée; mais, à partir de la seconde moitié du xvii siècle, le Tasse lui-même s'éclipsa pour nous; la France, si ornée de talents illustres et de grands poetes originaux, semblait vouloir se suffire à elle-même, et le goût sévère de Despréaux, avec ses exclusions, vint en aide à notre paresse qui se dispense si aisément de connaître ce qui est né ailleurs. Dante était demeuré une pure érudition, et n'occupait plus que Bayle. Au xviiie siècle, nous avons par Voltaire l'opinion de ceux qui daignaient avoir une opinion sur Dante; dans tout ce qu'il dit du grand Florentin, l'irrévérence perce par tous les pores:

<sup>«</sup> Vous voulez connaître Dante, dit-il dans le Dictionnaire philosophique. Les Italiens l'appellent divin; mais c'est une divinité cachée; peu de gens entendent ses oracles. Il a des commentateurs, c'est peut-

être encore une raison de plus pour n'être pas compris. Sa réputation s'affermira toujours, parce qu'on ne le lit guère. Il y a de lui une vingtaine de traits qu'on sait par cœur : cela suffit pour s'épargner la peine d'examiner le reste.

« Ce divin Dante fut, dit-on, un bomme assez malheureux. Ne croyez pas qu'il fut divin de son temps, ni qu'il fut prophète chez lui. Il est vrai qu'il fut prieur, non pas prieur de moines, mais prieur de Florence, c'est-à-dire l'un des sénateurs, etc. »

Et il continue son article sur ce ton épigrammatique, inexact et léger. Il avait déjà dit, dans ses Lettres sur les Anglais, qu'on ne lisait plus Dante en Europe « parce que tout y était allusion à des faits ignorés : il en est de même d'Hudibras. » Mais dans une lettre adressée au Père Bettinelli, auteur des Lettres l'irgiliennes, où Dante était traité assez lestement, Voltaire se découvrait encore davantage (mars 4764):

« Je fais grand cas, écrivait Voltaire à ce littérateur italien, du courage avec lequel vous avez osé dire que le Dante était un fou, et son ouvrage un monstre. J'aime encore mieux pourtant dans ce monstre une cinquantaine de vers supé.ieurs à son siècle, que tous les vermisseaux appelés sonetti, qui naissent et meurent à milliers aujourd'hui, dans l'Italie, de Milan jusqu'à Otrante.

« Algarotti a donc abandonné le triumvirat (1) comme Lepidus. Je

crois que dans le fond il pense comme vous sur le Dante. Il est plaisant que, même sur ces bagatelles, un homme qui pense n'ose dire son sentiment qu'à l'oreille de son ami. Ce monde-ci est une pauvre mascarade... Ce pauvre honme (il s'agit d'un abbé Marini, un admi-

mascarade... Ce pauvre homme (il s'agit d'un abbé Marini, un admirateur de Dante à Paris, et que pour cela Voltaire vient d'appeler un polisson), ce pauvre homme a beau dire, le Dante pourra entrer dans les bibliothèques des curieux, mais il ne sera jamais lu. On me vole toujours un tome de l'Arioste, on ne m'a jamais volé un Dante. »

Telle était alors l'opinion, en France, des gens de goût.

Ceux même qui connaissaient le mieux l'Italie, tels que de Brosses, et qui y mettaient plus d'application et de sérieux, n'étaient pas d'un sentiment très-différent. Celui-ci écrivait de Rome (4740), en parlant des lectures italiennes qu'il préférait:

« Ce n'est cependant pas l'Arioste que les beaux esprits d'Italie mettent au premier rang ; ils l'adjugent au Dante. C'est celui-ci, disent-ils,

(4) C'est-à-dire sa liaison avec Frugoni et Bettinelli, qui se rompit à propos de Dante.

qui a porté leur langue à son point de perfection, qui a surpassé tous les antres en force et en majesté... J'ai lu quelque chose du Dante à grande peine; il est difficile à entendre, tant par son style que par ses allégories.

. . . . . . . . . . . . . . Car un sublime dur S'y trouve enveloppé dans un langage obscur.

me paraît plein de gravité, d'énergie et d'images fortes, mais profondément tristes; aussi je n'en lis guère, car il me rend l'âme toute sombre. Cependant je sens que je commence à le goûter, et je l'admire romme un rare génie, surtout pour le temps où il a vécu...»

Mais cette lecture ne profite pas à de Brosses, qui continue de trouver Dante un poëte tout à fait sec et sans aménité:

« Je ne puis m'empêcher d'ajouter encore ici que plus je lis le Dante, plus je reste surpris de cette préférence que je lui ai vu donner sur l'Arioste par de bons connaisseurs: il me semble que c'est comme si on mettait le Roman de la Rose au-dessus de La Fontaine. J'avoue que le Dante ne me plaît qu'en peu d'endroits et me fatigue partout. »

De Brosses a beau faire, il est trop Français à sa date, il ne peut venir à bout d'admirer Dante.

Ce sont là les dispositions naturelles et sincères, c'est le point de départ d'où l'esprit français eut à s'élever graduellement pour arriver à la connaissance et à l'admiration sentie de Dante; mais par combien d'efforts! et que d'appareils, que de machines il fallut pour le remorquer en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il pût entrer librement et voguer, comme il paraît faire aujourd'hui, dans ce lac supérieur!

Honneur à Rivarol! On dira de sa traduction tout le mal qu'on voudra, on ne lui enlevera pas le mérite d'avoir le premier chez nous apprécié avec élévation la nature et la qualité du génie de Dante. Sans doute il le sentit plutôt en artiste qu'en philosophe ou en historien; il le prit plutôt par le style que par l'ordre de ses idées; il méconnut le théologien; il négligea le côté tendre, suave même et idéalement amoureux; il ne l'aborda que par l'Enjer, ne le suivit point audelà, et y la ssa ses lecteurs comme si ç'avait été le vrai but. Il vit surtout, dans l'étude qu'il en faisait, un thème d'innovation et d'audace pour sa propre manière de dire et pour l'expression française qu'il s'efforçait d'aiguiser et de renouveler. Quoi qu'il en soit, ce dilettante b illant et incrédule dut à quelque chose de fier et de hardi qu'il avait dans l'ima-

gination, et qui tenait sans doute à ses origines méridio nales, d'être le premier chez nous à parler dignement di Dante, et même de le juger très-finement sur des beautés de détail et d'exécution qui semblaient être du ressort des seuls Italiens:

« Il faut surtout varier ses inversions, disait-il en pensant au travail imposé aux traducteurs; le Dante dessine quelquefois l'attitude de ses personnages par la coupe de ses phrases; il a des brusquerles de style qui produisent de grands effets; et souvent, dans la peinture de ses supplices, il emploie une fatigue de mots qui rend merveilleusement celle des tourmentés. » — « Quand il est beau, disait-il encore, rien ne lui est comparable. Son vers se tient debout par la seule force du substantif et du verbe, sans le concours d'une seule épithèle. »

Rivarol a prononcé le nom de Pascal à propos de Dante. Si en effet une poésie eût pu convenir à Pascal, et non point à cause de la seule misanthropie et de l'effroi, c'est bien celle de Dante, là où il est beau, — cette poésie la plus contraire à tous vains oripeaux et à tout jargon, et où l'invisible même est rendu avec tant de géométrie et de réalité.

La Harpe, après Rivarol, rétrogradait et se repliait sur le jugement de Voltaire, lorsqu'en quelques lignes rapides de son Cours de Littérature il parlait de l'ouvrage de Dante comme « d'un poëme monstrueux et rempli d'extravagances, que la manie paradoxale de notre siècle, disait-il, a pu seule justifier et préconiser. » Il lui faisait d'ailleurs la grâce d'y reconnaître, sans doute sur parole, « une foule de beautés de style et d'expressions qui devaient être vivement senties par les compatriotes du poëte, et même quelques morceaux assez généralement beaux pour être admirés par toutes les nations. »

On en était la au commencement de ce siècle. M. de Chateaubriand, dans le Génie du Christianisme, rencontrait tout d'abord l'ouvrage de Dante au premier rang des poèmes chrétiens dont il devait désirer établir l'excellence, sinon la prééminence sur les poèmes anciens. Mais il ne le prit que rapidement, par les traits les plus connus, et en se portant bientôt de préférence sur Milton. La bizarrerie du poème continuait à être un obstacle et une sorte d'épouvantail : cette bizarrerie ne pouvait cesser d'être réputée telle que lorsqu'on aurait pénétré dans l'œuvre par la vraie voie, par la véritable

ntrée qui était encore peu expugnable, celle du Moyen-âge. Ce n'était point précisément l'aspect bizarre qui effrayait sépomucène Lemercier lorsqu'il appréciait, avec instinct et ens toutefois, le poème de Dante dans quelques pages de son Cours analytique de Littérature, et lorsqu'il faisait précéder plus tard son étrange drame de la Panhypocrisiade d'une Epitre dédicatoire à Dante Alighieri. Mais il fallait d'autres introducteurs encore que ceux-là pour apprivoiser à l'idée de Dante.

Ginguené le premier se distingue bien méritoirement dans les études critiques sérieuses et suivies, qui vont s'ouvrir pour ne plus cesser. Cet écrivain laborieux et instruit, ayant été ministre de France à Turin sous le Directoire, y apprit à fond la littérature italienne et y amassa les matériaux du Cours qu'il professa, et de l'ouvrage qu'il écrivit ensuite, sur ce sujet alors très-nouveau. Dante y tient une grande place; Ginguené l'analyse, l'explique, le loue ou le critique en toute connaissance de cause: et, sans rompre ouvertement en visière avec la façon légère et irrévérente du xviiiº siècle, il tend à la détruire par l'exposé même des faits, et à nous transporter peu à peu et comme par une montée unie dans l'intelligence de ce difficile poëte. Mais il est des courants de pensée qu'on ne peut établir qu'en combattant nettement les courants contraires: il est des révolutions dans le goût et dans les manières de voir qui ne peuvent réussir qu'en s'appelant de leur nom et se dessinant hardiment, et non par voie insensible et de transaction. Pour produire tout son effet et pour donner à ses jugements toute leur portée, il faut se dire et dire aux autres qu'on retourne les points de vue, si on les retourne en effet.

Sismondi, par son livre sur la *Littérature du Midi*, venait en aide, mais n'ajoutait pas à ce que disait Ginguené sur Dante, et d'ailleurs il n'avait qu'à demi un pied en France.

Un homme plus jeune, sorti comme Ginguené de la philosophie du xviiie siècle, et qui tenait par ses habitudes premières à la société d'Auteuil, Fauriel était destiné à opérer ce changement profond dans le goût, je ne dirai pas du public, mais de tous les littérateurs instruits et de la portion la plus éclairée de la jeunesse française. Esprit sagace, libre de préventions, adonné pendant des années aux investigations les plus actives et aux recherches silencieuses, particulièrement doué du génie des origines, il comprenait les choses par leur esprit même et les exprimait ensuite sans y rien ajouter d'étranger. Lié à l'Italie par des amitiés illustres, en commerce familier avec des hommes tels que Monti et Manzoni, il s'initia par eux aux beautés de Dante (car encore une fois il faut un initiateur quand on aborde Dante à première vue); mais il joignit à ces indications exquises du goût italien tout un lent accompagnement de preuves, de faits et d'inductions convergentes, qui remettaient Dante en action et debout au milieu de son siècle, non plus comme une singularité ni comme une bizarrerie, mais bien au contraire comme un résumé plein d'harmonie et comme un merveilleux couronnement.

Ces recherches de Fauriel, connues bien des années avant qu'il les écrivit et même avant qu'il les professât, transpirant hors du cercle intime où il vivait, communiquées par lui à tous ceux qui l'interrogeaient avec la libéralité du savant généreux et du galant homme, viennent seulement d'être réunies en volumes et de paraître dans leur ensemble (4): on peut dire qu'elles étaient depuis longtemps dans la circulation, et que le niveau du goût en France (je ne parle que de la classe instruite) s'en est ressenti.

Il ne serait pas juste de ne point compter parmi les puissants stimulants que reçut l'opinion française sur Dante, et dans un temps où Fauriel ne travaillait encore que dans l'ombre, les leçons éloquentes de M. Villemain dans son Cours de la Sorbonne. Les beautés de la Divine Comédie, les difficultés qu'elle continue d'offrir, les disparates qui nous y frappent, ses rapports avec l'histoire, ce qui est du temps et ce qui semble en avant du temps, tout cela était touché, parcouru, soulevé avec ce talent unique qui caractérisait le professeur en M. Villemain, et le tout s'animait d'un enthousiasme général qui laissait place pour les réserves que l'admiration ellemème ne saurait s'empécher de poser. Ces sortes de leçons de M. Villemain étaient comme un nuage électrique et coloré qui passait sur les têtes de la jeunesse.

(4) Dante et les Origines de la Langue et de la Littérature italienne, Cours fait à la Faculté des lettres de Paris par M. Fauriel; — 2 vol. in-80, chez Durand, rue des Grès, 5 (1854).

La moderne école poétique française, qui s'était plus d'une fois essayée sur Shakspeare, ne pouvait entièrement négliger Dante. Sincèrement épris de l'Italie, de sa musique, de son ciel et de ses grands auteurs, M. Antoni Deschamps donna en vers un extrait des plus beaux morceaux traduits de l'Enfer, du Purgatoire et du Paradis. Tout dernièrement un jeune et courageux émule, M. Louis Ratisbonne, en a tenté en vers une traduction complète qu'il poursuit : noble effort, en partie heureux, et qui est encore à saluer là même où il semble à peu près impraticable. M. Antoni Deschamps en 1829 avait cueilli, pour les répandre, un choix de fleurs sévères.—En ce même temps, un autre poète du groupe (1) essayait de rendre en vers quelques-uns des accents et un mémorable passage de cette Vita nuova de Dante, dont M. Delécluze a donné depuis la traduction complète en prose.

Cependant, ce que je demanderai la permission d'appeler l'école de Fauriel, poursuivait son œuvre d'érudition et d'analyse, appliquées méthodiquement et par tous les côtés à la Divine Comédie. M. Ampère, au milieu des diversités si riches de sa curieuse intelligence, revenait souvent à Dante avec une prédilection, ingénieuse toujours, et toujours munie de lumières nouvelles. Dans quelques routes qu'il se répandit, il en faisait un de ses points de vue préférés ; il en ornait et en perfectionnait comme à plaisir les accès et les moindres chemins. Mais celui qui a le plus fait dans cette voie ardue, et qui a le plus travaillé à l'aplanir, est un homme déja ravi par la mort, et qui jeune, dès l'entrée, avait fait quelques pas de plus dans la direction de Fauriel. M. Ozanam (contraste singulier!) était aussi différent de Fauriel par ses origines morales que deux esprits peuvent l'être; nourri du christianisme domestique le plus pur et le plus fervent, il abordait Dante comme le jeune lévite approche de l'autel et monte les degrés du « sanctuaire. Fauriel, l'ancien ami et l'admirateur de Cabanis, devint pourtant le maître et l'un des guides exacts d'Ozanam : c'est que l'amour de la science et d'une science vraie, cette autre religion sincère, les unissait et les rapprochait étroitement par l'inspiration comme dans les résultats.

<sup>(4)</sup> Moi-même, dans la pièce XVIIIe du Recueil de poésies intitulé les Consolations, qui parut en mars 1830.

M. Ozanam, doué d'enthousiasme, et les yeux dirigés vers un soleil qui l'éclairait plus vivement sur quelques points, et qui l'éblouissait peut-être sur quelques autres, a porté l'admiration plus loin qu'il n'est donné à de moins ardents de la concevoir et de la soutenir pour ces formes si compliquées de l'esprit humain au Moyen-âge: il a du moins rassemblé tout ce qui peut aider à faire mieux comprendre le monument poétique dans l'explication duquel il a gravé son nom. Aujourd'hui en France, l'étude critique de la Divine Comédie, inépuisable dans le détail, est fixée quant à l'ensemble et a comme donné son dernier mot.

Il est bien prouvé que de même qu'on a dit qu'un peu de philosophie et de science éloigne de la religion et que beaucoup de philosophie y ramène, de même il y a un degré de poésie qui éloigne de l'histoire et de la réalité, et un degré supérieur de poésie qui y ramène et qui l'embrasse. Le poëme de Dante, c'est l'expression de l'histoire de son temps prise au sens le plus étendu, l'expression non-seulement des passions, des haines politiques, des luttes, mais encore de la science, des croyances et des imaginations d'alors. Ce que Vico avait dit ingénieusement de Dante considéré par lui comme une sorte d'historien idéal, une étude critique et une élaboration attentive de chaque ordre de faits l'ont vérifié rigoureusement et confirmé.

Il n'est pas moins certain que l'inspiration première et principale de la Divine Comédie est une inspiration toute personnelle, et, si l'on peut dire, lyrique. Amoureux dès l'âge de neuf ans de la jeune Béatrix, qui n'en avait que huit, Dante conserva toute sa vie le culte inconcevable de cette ardeur qui semblerait fabuleuse si elle n'était d'accord avec les idées raffinées qui se professaient en cet âge chevaleresque. Cet amour, dont les principaux accidents et les aventures se bornèrent à quelques saluts, à quelques fegards échangés et à quelques sourires, tout au plus à de rares paroles, et qui ne devait empêcher aucune des deux personnes qui s'en entretenaient ainsi, de s'engager un peu plus tôt ou un peu plus tard dans les liens positifs du mariage; cet amour qui semblait d'ailleurs à jamais rompu par la mort prématurée de Béatrix vers l'âge de vingt-six ans, devint et continua d'être la pensée profonde, supérieure, le ressort le

plus élevé de la conduite et des entreprises de Dante. Il resta pour lui le signe ou, plus exactement, l'essence et la flamme de la plus haute vertu; ce fut son Étoile. Toutes les fois qu'il s'engagea dans des actes par lesquels il semblait y déroger, il lui arrivait bientôt de s'en repentir, d'en rougir à ses propres yeux dans le secret, et de désirer expier sa faute et la réparer. Ayant chanté ses premières amours d'enfant dans des poésies délicates et subtiles, il se dit que ce n'était point assez et qu'il fallait élever à la beauté et à la reine de son cœur un monument dont il fût à jamais parlé : la Divine Comédie naquit dans sa pensée, et il mit des années à la construire, à la creuser, à l'exhausser dans tous les sens, à y faire entrer tout ce qui pouvait la vivifier ou l'orner aux yeux de ses contemporains, afin de faire plus visible et plus brillant le trône d'où il voulait présenter Béatrix au monde.

La poésie en langue vulgaire, qui commençait à fleurir en Italie, n'y avait pas encore obtenu l'estime qui lui était due; goûtée des femmes et des jeunes gens, elle était peu prisée des théologiens et des doctes. Dante chercha à lui donner des accents nouveaux, plus énergiques, plus en rapport avec la précision du latin, à l'élever au-dessus des patois et des idiomes particuliers en en faisant une sorte de langue composite qui fût universelle par toute l'Italie; et en même temps il la chargea d'exprimer des vérités, des raisonnements ou spéculations si abstruses et si hardies qu'il obligea les savants eux-mêmes à respecter ce nouvel écrivain aussi érudit et aussi scientifique que pas un d'eux. Dans une langue qui ne savait guère encore, comme il le dit, que bégayer papa et maman, il trouva moyen d'exprimer le fond de l'univers et la cime des subtilités divines. — Pour nous il a fait plus : il a fait entrer dans le langage du genre humain nombre de ces paroles décisives qui marquent les grands moments de la vie et de la destinée, ou qui fixent la note inimitable de la passion, et qui se répéteront telles qu'il les a dites, tant qu'il v aura des hommes.

Il avait déjà commencé ce poème avant les événements politiques qui le mirent à la tête des affaires de son pays, et qui bientôt le firent bannir de Florence à l'âge de trente-sept ans (1302), pour errer près de vingt aus encore (1321) sans y rentrer jamais. Ses animosités, ses rancunes personnelles

et ses haines, ses indignations patriotiques et généreuses, ses tendres souvenirs des amis, des maîtres et des compagnons regrettés et pleurés, il y introduisit successivement tout cela par une suite d'épisodes coupés et courts, la plupart brusquement saillants avec des sous-entendus sombres, et il était permis à ceux qui restaient en chemin dans la lecture et qui ne la poussaient point au delà d'un certain terme, de ne pas apercevoir dans l'éloignement la figure rayonnante de Béatrix et de ne pas lui faire la part principale et souveraine qui lui revient. Longtemps on n'a connu Dante qu'incomplétement et par les chants de l'Enfer. Il serait temps, dit Fauriel, d'en finir une bonne fois avec ce préjugé. Dante fier, sombre, bizarre et dédaigneux dans cette partie de son poème, apparaît différent à mesure qu'on avance; son côté tendre, affectueux et touché, ses trésors de mélodie et de tendresse, les nombreuses comparaisons d'abeilles, de colombes et d'oiseaux qui lui échappent si souvent et qui s'envolent sous ses pas, toutes ces grâces plus fraîches à sentir dans un génie grandiose et sévère, appartiennent aux deux dernières parties de son poëme et s'y développent par degrés. C'est là que cette àme hautaine redevient presque enfantine et toute tremblante sous le regard enfin retrouvé de Béatrix. Le nœud de tout le poème est à la fin du *Purgatoire*, dans les chants où Béatrix lui apparaît triomphante, le force à rougir et à confesser ses torts, et les lui pardonne en le ravissant après elle jusque dans les Cieux. Elle n'avait jusque-là, dit-elle, trouvé d'autre moyen de salut pour lui que de lui faire voir l'Enfer et les damnés, afin de le ramener au bien par la crainte; mais désormais l'amour seul va y suffire. L'hymne d'amour dès ce moment a commencé, et l'on nage déjà dans l'allégresse. Ce sont là des scènes incomparables de pureté, d'émotion, et qui repoussent bien loin toutes les explications allégoriques qu'on a voulu en donner : leur commentaire est à jamais écrit dans tous les cœurs délicats et sensibles. Mais comme Dante est un génie compliqué et qui pense toujours à plus d'une chose à la fois, il n'est pas moins vrai qu'en même temps que l'apo-théose de Béatrix, de la femme aimée, est le but principal de la Divine Comédie, le poète, pour mieux parer et honorer cette àme céleste, lui a prêté bien des traits allégoriques par lesquels il tend à la transformer insensiblement et à la confondre dans la plus noble et la plus lumineuse des sciences selon le Moyen-âge, dans la Théologie elle-même. M. Ozanam a bien démèlé et démontré ce double caractère.

De sorte que si Dante avait écrit lui-même le Commentaire de son grand poëme, comme il l'a fait pour d'autres de ses poëmes moindres, il aurait pu soutenir doublement qu'en effet Béatrix était bien la Béatrix qu'il avait aimée, la fille de Folco de' Portinari de Florence, et qu'elle n'en était pas moins aussi, en définitive, la Théologie sublime, revêtue de rayons, et dirigeant l'œil humain, qui la considère et qui l'étudie, vers les plus hautes vérités.

Mais nous autres que la philosophie du Moyen-âge intéresse moins que ce qui y perce d'imagination gracieuse et d'éternelle sensibilité humaine, ce sera toujours à un point de vue plus réel et plus ému que nous nous plairons, au milieu de toutes les difficultés et des énigmes du voyage, à noter des endroits comme ceux-ci, où le poète, guidé par Béatrix dans les cercles du Ciel, et approchant de la dernière béatitude, se montre ingénûment suspendu à son regard, et nous la montre, elle, dans l'attitude de la vigilance et de la plus tendre maternité:

"Comme l'oiseau, au dedans de son feuillage chéri, posé sur le nid de ses doux nouveaux-nés, la nuit, quand toutes choses se dérobent; qui, pour voir l'aspect des lieux désirés, et pour trouver la nourriture qu'il y va chercher pour les siens et qui le payera de toutes ses peines, prévient le moment sur la branche entr'ouverte, et d'une ardente affection attend le soleil, regardant fixement jusqu'à ce que l'aube paraisse : ainsi ma Dame se tenait droite et attentive, tournée vers l'horizon, etc., etc. »

C'est dans de tels passages que Dante justifie complétement le mot de Manzoni, qui dit de lui que, pour la langue italienne, il n'a pas été seulement le maître de la colère, mais celui du sourire.

On sent la difficulté qu'il y a à rendre une telle langue dans la nôtre, et à traduire en étant clair et fidèle à la fois. Parmi les traductions de la Dirine Comédie les plus estimées et faites en toute intelligence du texte, on cite celle de M. Fiorentino, et aussi celle de M. Brizeux. Dans la nouvelle traduction qui nous occupe, je remarque et je loue le soin d'être, autant que possible, coulant et facile en français, d'u-

nir la fermeté du ton à l'aisance du tour et du nombre. Cette traduction peut se lire avec ou sans l'italien. Dans le calque trop complet et trop systématique qu'on veut faire d'un texte original, il arrive quelquefois qu'on reste plus voisin de l'idiome étranger que du nôtre, et que la traduction aurait besoin d'être traduite elle-même : c'est là un inconvénient que M. Mesnard a cherché à éviter, en infusant çà et là une nuance, je ne dirai pas de paraphrase, mais d'éclaircissement dans le texte, et il en résulte que la lecture continue de son Enfer est aussi agréable que peut l'être une lecture continue de Dante, Car, n'oublions jamais que Dante est moins à lire qu'à étudier sans cesse. S'il nous est donné aujourd'hui, grâce à tant de travaux dont il a été l'objet, de le mieux comprendre dans son esprit et de le révérer inviolablement dans son ensemble, nous ne saurions abjurer (je parle au moins avec la confiance de sentir comme une certaine classe d'esprits) notre goût intime, nos habitudes naturelles et primitives de raisonnement, de logique, et nos formes plus sobres et plus simples d'imagination; plus il est de son siècle, moins il est du nôtre. On est revenu de l'idée de trouver dans les œuvres du passé, fût-ce même dans les chefs-d'œuvre, des modèles parfaits d'idéal et de pure et facile beauté. Il y a une part à faire, en toute production plus ou moins ancienne. à ce qui est des mœurs, des coutumes, des particularités religieuses ou même de certaines conventions poétiques, et le beau immortel ne se dégage pour nous qu'après quelque effort et quand on s'est remis au point de vue. Toutefois, c'est encore dans les exemplaires grecs et latins, ou dans les productions chrétiennes appartenant à des âges plus doux, qu'on retrouve le genre de beautés le plus direct, le plus naturel et, pour nous, le plus aisé à sentir, le plus exempt de toutes les ligatures et de tous les embottements pédantesques qui, en le reconstituant, ont déformé à de certains siècles et mis à la gêne l'esprit humain. Les beautés chez Dante sont grandes. et elles sont d'un ordre si imprévu, si puissant et si élevé, qu'on ne regrette point, quand on les possède une fois, la peine qu'elles ont coûtée; elles ont pourtant coûté une grande peine, et il est de ceux qu'on admire, en étant obligé de les conquérir à chaque pas et à chaque instant. On a sans cesse à arracher le rameau d'or du milieu des épines qui le défen-

dent et qui renaissent. Mon respect en est d'autant plus grand pour ceux qui comme M. Mesnard s'engagent, par un motif désintéressé d'étude, dans un travail dont le charme même est déjà une preuve de mérite et un titre de noblesse pour l'esprit. Je voudrais être plus autorisé en ces matières pour mieux motiver mon éloge et pour engager l'honorable auteur à poursuivre. Pope, s'entretenant avec ses amis, racontait combien de cruels moments il avait passés dans les premiers temps qu'il avait entrepris de traduire Homère : il se sentait effrayé de son engagement; c'était une inquiétude qui le poursuivait partout, c'était pour lui un cauchemar dont il aurait désiré qu'on le délivrât, disait-il, même au prix de la vie. Il lui arrivait souvent d'en rêver et de voir Homère en songe. Mais, on l'a remarqué, c'était sans doute Homère vengeur qui lui apparaissait, et qui le voulait punir des infidélités élégantes et des trahisons toutes volontaires qu'il exerçait sur ce simple génie. Si Dante apparaît en songe à son nouveau traducteur, je suis bien sûr que ce sera sous un tout autre aspect, et seulement pour lui rendre plus faciles et plus clairs tels ou tels passages obscurs du pèlerinage entrepris (4).

(4) Sur quelques points pourtant, je crois que Dante demanderait à son nouvel interprète plus de scrupule encore et une plus grande religion d'exactitude. Ainsi dès l'entrée de l'Enfer (chant III):

Per me si va nella città dolente; Per me si va nell' eterno dolore; Per me si va tra la perduta gente...

"Toute oreille, a dit à ce sujet M. de Chateaubriand, sera frappée de la cadence monotone de ces rimes redoublées où semble retentir et expirer cet éternel cri de douleur-qui remonte du fond de l'abîme. Dans les trois l'er me si va, on croit entendre le glas de l'agonie du chrétien. »— Or, M. Mesnard a traduit : "Par moi l'on entre dans la cité des douleurs; par moi, dans la plainte éternelle; par moi, au milieu des races perdues. »Le si va a disparu; le tintement du glas est abrégé; l'écrivain français a craint d'être trop monotone. — On m'assure que M. Mesnard aurait désiré, sur sa traduction, un plus grand nombre de ces remarques de détail : c'est la convenance seule, et jc dirai, la politesse qui m'a empêché de les multiplier de peur de paraître déprécier un travail dont l'ensemble est satisfaisant et dont l'intention avant tout est recommandable.

## LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

Ses Mémoires écrits par lui-même,

Recueillis et mis en ordre par son arrière-neveu, M. le baron DE VIGAN (1).

Le président Hénault a été avant tout un homme de société. Heureux dès sa jeunesse, ayant reçu du Ciel la fortune, la bonne mine, le désir de plaire et l'art de jouir, il vécut de bonne heure dans le meilleur monde; il respira, sur la sin du règne de Louis XIV, cet air civilisé le plus doux et le plus tempéré pour lequel il était fait; il continua sa carrière fort avant dans le xviiie siècle sans en partager les licences ni les ardeurs, fut l'ami intime et le familier de tous les gens en place, le patron ou l'amphitryon des gens de lettres, parmi lesquels il prit un rang distingué que chacun s'empressa de lui offrir. Il n'eut d'autre malheur que de se survivre un peu dans les dernières années et de baisser en esprit avant de s'éteindre. Lorsqu'on a annoncé ses Mémoires, j'ai eu aussitôt une extrême envie de les lire, persuadé que nul n'était aussi à même que lui de nous introduire dans cette société du commencement du xviiie siècle, sur laquelle on a jusqu'ici assez peu de témoignages détaillés et de confidences originales. Je dirai plus tard jusqu'à quel point mon attente a été remplie : je veux commencer par présenter une

<sup>(1)</sup> Librairie de Dentu, Palais-Royal.

idée du genre d'existence, du genre d'esprit et de mérite qui caractérisent le président.

Le président tout court, c'est ainsi qu'on appela le président Hénault après que Montesquieu fut mort. « J'ai soupé hier chez le président. - Soupez-vous ce soir chez le président? » Tout le monde, dans la bonne société, vers 4760. entendait ce que cela voulait dire. Hénault naquit à Paris, le 8 février 4685, d'un père fermier général, homme riche, qui aimait les Lettres, et même assez particulièrement pour prendre le parti de Corneille contre Racine, et pour se mêler à cette petite guerre que soutinrent Thomas Corneille et Fontenelle. Le jeune Hénault fit ses études au collège des Jésuites, sous les meilleurs professeurs, et sa philosophie aux Quatre-Nations. Il se distingua dès l'abord par une grande facilité et du talent d'écrire. Il eut pour condisciples et pour amis de collège quantité de fils de famille qui devinrent depuis des personnages, et avec qui il resta lié. Hénault avait quinze ans au moment des débuts de Massillon à Paris et de son premier éclat dans les chaires : ce fut son premier enthousiasme : l'ambition de l'éloquence le saisit, et il voulut entrer à l'Oratoire. Il y entra en effet, y prit l'habit, et y resta deux ans. Puis il en sortit avec autant de facilité qu'il v était entré. Plusieurs de ses supérieurs le regrettèrent, et l'un d'eux même le pleura; Massillon, qui en avait mieux jugé, dit en riant : « Mon Père, est-ce que vous avez jamais cru qu'il nous resterait?»

Mais il demeura toujours quelque chose au président Hénault de ces années passées à l'Oratoire; il lui arriva plus d'une fois d'en regretter l'innocence et la paix; il a même célébré en vers ces agréables ombrages où se menaient de doux et sérieux entretiens; ces retraites riantes, disait-il, où le déstr est calme et la chaine légère. Il en conserva mieux qu'une impression sensible, il en sauva quelques principes qu'il retrouva en avançant dans la vie, et qui le rattachent au xvii° siècle : il y a en lui un coin par lequel il se séparera du xviii°.

En attendant, il entra dans le monde et se mit à vivre de la vie la plus répandue et la plus diversement amusée : il allait d'abord dans le monde de la finance, où se rencontraient toutes sortes de gens de qualité; il voyait beaucoup les corvohées de la littérature. La Motte, Rousseau, La Faye et bien d'autres. Devenu magistrat sans en avoir l'air, reçu président au Parlement avec dispense d'age (1706), il ne concourait pas moins pour les prix de l'Académie française, faisait des tragédies, qui tombaient comme de raison (c'est Collé qui le dit), mais sous un autre nom que le sien, des chansons, au contraire, qui avaient la vogue, et il prenait pied partout dans la meilleure société, et bientôt même en cour. Cependant il trouvait du temps pour des applications plus graves; son esprit juste cherchait à simplifier tout ce qu'il étudiait, et se dirigeait avec utilité vers l'histoire.

Ici, nous nous trouvons dans une sorte d'embarras à l'égard du président Hénault: les jugements sur son compte sont assez divers. Voltaire, qui l'a plus loué que personne, a retire, à la fin, tous ses éloges, lorsqu'il a vu le président mourir en reniant la philosophie. Grimm, Collé, ont parlé de lui avec esprit, mais avec quelque dédain et bien de la sévé ité. Celui qui me paraît l'avoir jugé à la fois avec indulgence et une mesure équitable, est le marquis d'Argenson, dans le Por-

trait qu'il a tracé de lui :

« Le président Hénault, dit-il, ne tiendra peut-être point au temple de Mémoire une place aussi distinguée que les deux autres (c'est-àdire que Fontenelle et que Montesquieu, qui n'était point encore, à cette date, l'auteur de l'Esprit des Lois). Il est moins vieux que Fontenelle et moins genant, parce qu'il exige moins de soins et de complaisances. Au contraire, il est très-complaisant lui-même, et de la manière la plus simple, et l'on peut dire la plus noble; les actes de cette vertu ont l'air de ne lui rien coûter. Aussi y a-t-il des gens assez injustes pour croire qu'il prodigue sans sentiment et sans distinction les politesses à tout le monde : mais ceux qui le connaissent bien et le suivent de près, savent qu'il sait les nuancer, et qu'un jugement sain et un grand usage du monde président à la distribution qu'il en fait. Son caractère, surtout quand il était jeune, paraissait fait pour réussir auprès des dames; car il avait de l'esprit, des grâces, de la délicatesse el de la finesse. Il cultivait avec succès la musique, la poésie et la littérature légère. Sa musique n'était point savante, mais agréable: sa poésie n'était point sublime ; il a pourtant essayé de faire une tragédie : elle est faible, mais sans être ni ridicule ni ennuyeuse. Du reste, ses vers sont dans le genre de ceux de Fontenelle; ils sont doux et spirituels; sa prose est coulante et facile; son éloquence n'est point male ni dans le grand genre, quoiqu'il ait remporté des prix à l'Académie française, il y a déjà plus de trente ans. Il n'est jamais ni fort, ni élevé; ni fade, ni plat. Il a été quelque temps Père de l'Oratoire; il a pris dans cette société le goût de l'étude, et y a acquis quelque érudition.

mais sans aucune pédanterie. On m'a assuré qu'au Palais il était bon juge, sans avoir une parsaite connaissance des lois, parce qu'il a l'esprit droit et le jugement bon. Il n'a jamais eu la morgue de la magistrature ni le mauvais ton des Robins. Il ne se pique ni de naissance ni de titres illustres; mais il est assez riche pour n'avoir besoin de personne...»

On trouve dans ce Portrait sorti d'une plume amie tout ce qui peut expliquer les succès et la réputation du président dans le monde et en son bon temps.

Les Recueils de l'Académie française nous ont conservé le Discours par lequel le président débuta dans les Lettres proprement dites. L'usage était alors, pour les prix d'éloquence, de composer de vé itables sermons en plusieurs points sur une pensée ou un texte de l'Écriture. Le président eut le prix en 1707, à l'âge de vingt-deux ans, pour un Discours sur ce sujet proposé par l'Académie, « qu'il ne peut y avoir de véritable bonheur pour l'homme que dans la pratique des vertus chrétiennes. » En 1709 il n'eut qu'un accessit sur cet autre sujet, « que rien ne rend l'homme plus véritablement grand que la crainte de Dieu. » Les approbateurs, qui sont le théologal de Paris et le curé de Saint-Eustache, ne peuvent contenir leur admiration pour ce Discours, « que la piété et l'éloquence, est-il dit, semblent avoir formé de concert. » En janvier 1713 le président donnait à la Comédie-Française, sous le nom de Fuselier, une tragédie, Cornélie vestale, qui n'eut que cinq représentations. Le sujet est une passion pour une vestale, et l'auteur, qui appelle cette pièce un accident de l'amour, avait dû y peindre quelque ardeur réelle qu'il éprouvait alors, et à travers peut-ètre une grille de couvent. Il écrivait des années après à Horace Walpole, qui lui avait fait la galanterie de lui demander cette tragédie pour l'imprimer à son château de Strawberry-Hill:

« Elle fut assez bien reçue (ou plusôt assez mal reçue), et j'eus du moins la sagesse de ne la pas faire imprimer: cependant j'y pensais souvent, comme on fait à une première passion. On me flattait sur les détails de cette pièce: en estet, c'était le première sosor d'une âme tout étonnée des sentiments qu'elle éprouve la première sois, la pure sleur du sentiment qui paraît exagéré quand on ne l'a pas connu, et qui est pourfant l'amour. On s'en moquera tant que l'on vougra; le reste de la vie n'est que de la galanterie, de la convenance, des traités, dont la rondition secrète est de songer à se quitter au moment que l'on se

choisit, comme l'on dit que l'on parle de mort dans les contrats de mariage. Je regrettais de temps en temps le sort de cette orpheline qui ne trouvait pas d'établissement... »

Mais ce qui procurait au président plus de réputation, que cette *Cornélie* aussitôt oubliée, c'étaient des couplets dans le genre de ceux qui commencent ainsi, et qui ont en effet moins de fadeur qu'ils n'en promettent:

Il faut, quand on s'aime une fois, S'aimer toute la vie, etc.

Une vraie romance. Ces couplets ou d'autres du même ton, chantés et applaudis aux soupers du président, faisaient bien-

tôt les délices des toilettes et des boudoirs.

Le président Hénault pourtant allait peu à peu devenir un homme sérieux; mais la encore, et lorsqu'il se trouvera mêlé aux choses plus importantes, il y entrera du jeu et de la représentation plus que du fond. Le moment de la majorité du roi approchait; le 22 février (4723), un lit de justice devait être tenu au Parlement pour cette déclaration solennelle; le roi v devait parler, le Régent aussi, le chancelier ou le garde des sceaux également, et enfin le premier président du Parlement y avait son rôle à part. Le cardinal Dubois cherchait quelqu'un qui fit convenablement, avec sureté et tact, tous ces discours officiels, moins celui du premier président, de qui on ne disposait pas. Il en parla à M. d'Argenson le cadet, alors lieutenant de police, et l'ami intime du président Hénault : M. d'Argenson indiqua celui-ci. Le cardinal Dubois d'abord se mit à rire; il ne connaissait jusque-là le président que par ses chansons ou ses galanteries. M. d'Argenson le rassura et lui dit qu'il pouvait se fier à lui et à sa plume, qui unissait le sens et la grâce à la facilité.

Mais voilà que de son côté le premier président M. de Mesme, qui avait de l'amitié pour Hénault, et qui passait sa vie avec lui dans les mêmes sociétés, lui parla de son discours prochain et des divers canevas ou projets qu'il en avait fait faire par de très-murs conseillers; il lui demanda de mettre tout cela en ordre et de lui rédiger un discours qui fût en situa-

tion : ce que fit volontiers notre président.

Le jour de la séance arriva, Le roi entra au Parlement :

« M. d'Argenson et moi, dit le président Hénault, nous nous étions mis à côté l'un de l'autre, fort curieux de savoir si le cardinal aurait fait usage de mon travail, si le garde des sceaux (d'Armenonville) aurait consenti à adopter un discours qu'il n'avait pas composé; enfin si M. le premier président (de Mesme) en aurait fait autant. Jamais, que l'on me pardonne ce petit mouvement de vanité! jamais je n'aurai eu un plaisir plus vif que de m'entendre réciter mot pour mot. Ce qui augmente le mérite de l'ensemble de ces discours, c'est la variété des tons qu'il a fallu prendre, » Et en effet, liton dans les Mémoires de Maurepas, a il fallait que le roi et le duc d'Orléans parlassent avec dignité de la Régence et des prérogatives du Gouvernement ; il fallait, d'un autre côté, que le premier président observât le ton accoutumé et les principes de sa Compagnie. Hénault imita tous les tons. » On remarqua même que le discours du garde des sceaux eut quelque chose d'impératif; et à un moment, le ton du premier président, en revanche, eut un accent qui se ressentait de l'opposition de la veille ou qui promettait celle du lendemain. Hénault, sur son siége, pouvait sourire et jouir à bon droit du succès de sa pièce : elle avait mieux réussi cette fois que Cornélie, et les acteurs étaient de première qualité.

Il fut assez coutumier du fait, et ce n'est pas la seule cérémonie dont il ait fait les frais et dont il ait écrit les doubles rôles. Il fut recu à l'Académie française cette même année (4723), et il v succéda au cardinal Dubois. Il fit un Discours tout à la louange de ce dernier, comme on le pense bien; mais il lui arriva un accident dans l'intervalle de l'élection à la réception : le Régent mourut subitement le 2 décembre ; il lui fallut donc faire une autre harangue (cela se voit quelquefois), « parce que, dit-il fort sensément, ce qu'il convenait de dire sous le Régent n'était plus de saison sous M. le Duc, qui lui succéda. » Tout cela n'est rien, et une harangue aussi courte qu'on les faisait alors se refait aisément en huit jours. Ce qui est plus piquant, c'est que M. de Morville, son ami intime et devenu ministre des Affaires étrangères à la place du cardinal Dubois, ayant été choisi par l'Académie française, dont il était membre, pour le recevoir, n'eut pas le temps d'écrire son Discours et demanda au récipiendaire de le lui composer; ce que fit volontiers Hénault, se donnant le plaisir de se célébrer lui-même par la bouche de son ami. En effet, dans le Discours de M. de Morville, nous lisons, et les assistants purent entendre ces paroles:

« Il y a longtemps, monsieur, que votre amour pour les Lettres est célèbre dans cette Compagnie; les applaudissements que vous y recevez aujourd'hui ne vous sont pas inconnus; vous y devez être accoutumé, et vous les avez obtenus dans un âge auquel on ferait un mérite d'en concevoir l'espérance. Tant de talents soutenus ou plutôt rendus utiles par des qualités plus précieuses encore, par la douceur de vos mœurs, par la sûreté de votre commerce, par la conciliation que vous apportez aux affaires, par la pénétration aussi vive que réfléchie dont vous les démêtez, par l'attention que vous avez et qui est si nécessaire, en persuadant les autres, de leur laisser croire que vous ne pensez que d'après eux; enfin par tout ce qui réconcilie les hommes de mérite avec ceux qui pourraient en être jaloux; voilà ce qui fait souhaiter de vous avoir pour confrère, et, si j'ose parler de moi, voilà ce qui rend votre amitié si désirable. »

Et ce qui ne laisse pas d'être assez joli, le Discours de M. de Morville eut beaucoup plus de succès que celui du président et l'effaça même dans l'opinion du jour. C'est ainsi qu'autrefois, étant au collége, Hénault avait fait une composition de vers latins pour son camarade et concurrent Chauvelin, qui se trouvait ce jour-la pris de migraine, et celui-ci avait été empereur, comme on disait, ou premier de la classe. Hénault raconte tous ces dessous de cartes en se jouant, et comme un homme qui tient plus à être dans le secret de la coulisse et à manier les ficelles qu'à obtenir le renom public et la gloire.

Nous avons vu de nos jours de ces hommes d'esprit, témoins de tout, consultés sur tout, qui faisaient au besoin les mots spirituels des grands jours et des circonstances d'apparat; qui écrivaient sous main les discours, les déclarations solennelles, et quelquefois rédigeaient des chartes: ces hommes-là ont trop vu, trop regardé la tapisserie par l'envers; ils ne prennent les choses ni les personnages bien au sérieux, et ne s'y prennent pas trop eux-mèmes; éclairés d'ailleurs, serviables, indulgents, d'un amour-propre aussi commode que d'autres l'ont ombrageux et cruel. Tel était un peu le président Hénault, dont la plume ainsi fut mainte fois employée par les ministres ses bons amis.

Son Nouvel Abrégé chronologique de l'Histoire de France parut pour la première fois en 1744, et, grâce à la position sociale de l'auteur, obtint à l'instant beaucoup de succès et un succès mérité:

Hénault, fameux par vos soupés Et par votre Chronologie, etc.,

a dit Voltaire par un mot qui résume tout, et qui insinue le correctif dans la louange; il a dit autre part du président en des termes tout flatteurs : « Il a été dans l'histoire ce que Fontenelle a été dans la philosophie; il l'a rendue familière.» Il faut bien . au reste . se garder de prendre à la lettre tous les éloges que Voltaire donne au président en ces années où il croyait avoir besoin de lui en cour, le président étant devenu surintendant de la maison de la reine; il ne l'appelle pas seulement un homme charmant, à qui il dit : « Vous êtes aimé comme Louis XV »; il le déclare son maître, « le seul homme qui ait appris aux Français leur histoire, » et qui y a trouvé encore le secret de plaire. Plus tard on a voulu faire payer ces excès d'éloges en refusant tout au président. On a dit que c'était l'abbé Boudot, de la Bibliothèque du roi, qui lui avait préparé cet ouvrage et qui en avait rassemblé les matériaux. Le président Hénault, qui prêtait volontiers aux autres, n'a jamais été homme à s'approprier le travail d'autrui; il s'est fait aider de l'abbé Boudot et l'en a bien récompensé sans doute : mais ce qui distingue son utile volume, c'est le cachet qu'il y a mis. On y cherche une date, qu'on y trouve, et on y trouve de plus une idée, un fait, un trait : en un mot, il ne se peut de table des matières en histoire dressée avec plus d'esprit et d'agrément, ni avec plus de lumières. Pour ne rien excéder, n'en disons pas un mot de plus.

La lecture du Théâtre de Shakspeare, qu'on traduisait alors, donna au président l'idée d'un Nouveau Théâtre français, et de pièces historiques où se retraceraient en dialogues animés les principaux événements de nos annales : c'était une idée, et le président n'en manquait pas. Ce qui lui manquait, c'était le travail qui creuse, l'attention qui concentre, c'était la puis-

sance de talent qui réalise :

"Tout rappelle à notre esprit, disait-il dans la préface de son Francols II, les objets où il se plait davantage; et comme je m'occupe assez volontiers de l'histoire, je n'ai presque vu que cela dans Shakspeare... En voyant la tragédie de Henri VI, j'eus de la curiosité de rapprendra dans cette pièce tout l'historique de la vie de ce prince, mêlée de révolutions si contraires l'une à l'autre et si subites qu'on les confond presque toujours, malgré qu'on en ait... Et tout à coup, oubliant que je lisais une tragédie, et Shakspeare lui-même aidant à mon erreur par l'extrême différence qu'il y a de sa pièce à une tragédie, je me suis cru avec un historien, et je me suis dit: Pourquoi notre histoire n'est-elle pas écrite ainsi? et comment cette pensée n'est-elle venue à personne? »

Mais, dans son François II, l'exécution manque, et l'on se dit avec Mod Deffand écrivant à Horace Walpole : « Vous avez dù recevoir le François II du président. La Préface m'en avait plu, j'ai voulu lire la pièce : le livre m'est tombé des mains. La curiosité m'a prise de lire votre Shakspeare : je lus hier Othello; je viens de lire Henri VI. Je ne puis vous exprimer quel effet m'ont fait ces pièces...» Voltaire eut toute une discussion avec le président au sujet de ce François II: « Je voudrais que, quand il se portera bien, disait-il, et qu'il n'aura rien à faire, il remaniat un peu cet ouvrage, qu'il pressat le dialogue, qu'il y jetat plus de terreur et de pitié, etc. » Bons conseils à suivre lorsque le démon intérieur s'en mêle. Movennant toutes ces conditions, et « un peu de cette hardiesse et de cette liberté anglaise qui nous manque, » Voltaire promettait au François II de valoir mieux que toutes les pièces de Shakspeare : c'était là une pure gaieté.

Le président Hénault n'était pas de force à remplir de tels cadres; il se plaisait pourtant à les concevoir, à les proposer aux autres, et on doit lui en savoir gré: « Il se plaît à démèler dans toutes sortes de genres, a dit M<sup>mo</sup> du Deffand, les beautés et les finesses qui échappent au commun du monde; la chaleur avec laquelle il les fait valoir fait quelquefois penser qu'il les préfère à ce qui est universellement trouvé beau; mais ce ne sont point des préférences qu'il accorde, ce sont des découvertes qu'il fait, qui flattent la délicatesse de son goût et qui exercent la finesse de son esprit. » En un mot, par une certaine liberté de goût et un dégagement de pensée, le président Hénault tenait à quelques égards de l'école littéraire de Fontenelle plus que de celle de Voltaire et de Despréaux : il y avait des commencements de novateur dans cet amateur.

Les Mémoires de sa façon, qu'on vient de publier, ont

l'inconvénient même de sa vie; ils sont épars et décousus. Il les a commencés tard, dans sa vieillesse, vers 4763; il y suit peu l'ordre chronologique, et, à propos de chaque personne qu'il rencontre, il se laisse aller volontiers à en tout dire, ce qui le force à revenir sans cesse sur ses pas. Il parle de lui, au début, en termes modestes, et qui sont faits pour être agréés:

« Jc n'ai point joué de rôle, dit-il, mais j'ai souvent été témoin. J'ai eu de bonne heure assez d'amis et beaucoup de connaissances; et le hasard a fait que ces amis et connaissances ont occupé dans la suite les plus grandes places : en sorte que, pour le dire en passant, je me suis toujours trouvé, par ce même hasard, dans l'intimité avec les hommes les plus considérables de mon temps, ce qui a pu faire dire et ce qui a fait dire en effet que je recherchais la faveur. On aurait pu se contenter de remarquer, si on avait voulu, que j'avais fait d'assez bons choix dans ma jeunesse. Ce que j'atteste, c'est que je n'ai jamais fait de mal à personne; que le peu de crédit que j'avais n'a jamais, par ma volonté, tourné à mon profit; que je ne l'ai employé qu'au profit de mes parents, de mes amis et de mes connaissances; et que je n'ai pas laissé de rendre de grands services, dont on s'est souvenu, - si l'on a voulu. J'ai beaucoup désiré de plaire, et l'on m'en a encore fait le reproche : c'était tout au plus un ridicule par le peu de succès; mais le principe n'en est peut-être pas criminel... »

Le ton est en général indulgent; il y revient avec complaisance sur les diverses sociétés où il a vécu, et il fait quelques portraits de femmes qui ne sont, en général, que des esquisses; mais il en est d'une touche agréable. Je recommande entre autres les pages sur M<sup>mc</sup> de Flamarens. Littérairement, il a parlé de Fontenelle avec étendue et prédilection; de La Motte, il a dit à merveille:

« Il a traité de presque tous les genres de belles lettres, tragédie, comédie, églogue, poème, fable, chanson, dissertation critique, etc. C'a été sans doute un bel esprit; de ses poésies, ses opèras resteront, et surtout ses ballets; de ses fables, l'invention plaira toujours à l'esprit; il a quelquefois attrapé le naturel, jamais le naïf. On ne saurait dire ce qui manque à sa prose: elle est pure, harmonieuse, exacte, mais elle n'invite point à continuer... »

Marié et veuf d'assez bonne heure, le président ne se remaria point; il donne à sa femme, M<sup>10</sup> de Montargis, des regrets qui peignent assez bien le mélange de ses sentiments : « Et

d'ailleurs, dit-il, où aurais-je jamais retrouvé une semme telle que celle que je venais de perdre? douce, simple, m'aimant uniquement, crédule sur ma conduite qui était un peu irrégulière, mais dont la crédulité était aidée par le soin extrême que je prenais à l'entretenir, et par l'amitié tendre et véritable que je lui portais. » M<sup>me</sup> du Dessand est très-bien traitée dans ces Mémoires, et s'y montre presque sans combre sous ses premières et charmantes couleurs; mais la personne évidemment que le président a le plus aimée est M<sup>me</sup> de Castelmoron, « qui a été pendant quarante ans, dit-il, l'objet principal de sa vie. » La page qui lui est consacrée est dictée par le cœur; il y règne un ton d'affection prosonde, et mème d'affection pure : « Tout est sini pour moi, écrit le vieillard après nous avoir sait assister à la mort de cette amie; il ne me reste plus qu'à mourir. »

On raconte que dans les derniers instants de la vie du président et lorsqu'il n'avait plus bien sa tête, Mme du Deffand. qui était dans sa chambre avec quelques amis, lui demanda. pour le tirer de son assoupissement, s'il se souvenait de More de Castelmoron : « Ce nom réveilla le président, qui répondit qu'il se la rappelait fort bien. Elle lui demanda ensuite s'il l'avait plus aimée que Mme du Desfand? Quelle différence! s'écria le pauvre moribond. Et puis il se mit à faire le panégyrique de Mme de Castelmoron, et toujours en comparant ses excellentes qualités aux vices de Mme du Deffand. Ce radotage dura une demi-heure en présence de tout le monde, sans qu'il fût possible à Mme du Deffand de faire taire son panézvriste ou de le faire changer de conversation. Ce fut le chant du cygne... » C'est Grimm qui vient de parler si méchamment. Ceux qui voudront ajouter foi à un récit qui fut sans doute inventé ou tout au moins brodé par la malignité, pourront y trouver une confirmation dans ces Mémoires, par la manière tout exaltée et tendre dont il est parlé de Mue de Castelmoron: cependant ils n'y trouveront que bien peu de chose sur les défauts de Mme du Dessand qui sont l'autre mois tié de la scène.

Vers l'âge de cinquante ans (4735) le président fit une maladie grave, et M<sup>mo</sup> de Castelmoron en profita pour déterminer sa conversion ou tout au moins sa résipiscence; il fit une confession générale et prit des lors le parti de la dévo-

tion qu'il soutint assez bien, et où il se fortifia dans les dernières années. De quelle nature fut, dans le principe, cette religion du président Hénault? Il ne faudrait peut-être pas trop l'approfondir. Je n'oserais répondre qu'un peu d'épicuréisme bien entendu ne s'y soit point glissé à l'origine. Je croirais volontiers qu'il a pu se dire tout bas que, chimère pour chimère, celle qui laisse l'espérance, et n'est point sujette à être détrompée, est encore la meilleure qu'on ait à choisir et à cultiver en vieillissant. Les malins et satiriques dirent dans ce temps-là, en faisant allusion à son goût pour la faveur: « Vous verrez qu'il a pris le bon Dieu pour un homme en place. » — Il aurait prêté à ce mot, si lui-même, comme on l'assure, il avait dit plus gaiement qu'il ne convient, en parlant de la confession générale qu'il fit alors et qui dura longtemps : « On n'est jamais plus riche que lorsqu'on déménage. » Toutefois, les impressions premières qu'il avait anciennement recues dans l'Cratoire, la compagnie de la pieuse reine Marie Leczinska dont il était devenu le surintendant et, on peut dire, l'amí, et qu'il comparait un peu magnifiquement à la grande reine Blanche, une certaine disposition affectueuse et plus sensible qu'on ne suppose, qui lui faisait rechercher les consolations au delà de la vie, tout contribua en définitive à lui donner, dans son retour, une sincérité selon sa nature et digne de respect. Un jour, âgé de quatre-vingts ans, il écrivit à Voltaire une lettre fort belle de sens et d'intention : il venait de lire une des facéties irréligieuses que ce versatile génie avait publiées sous le nom d'un abbé Bazin, et où il sapait à plaisir toutes sortes de choses respectables. Le président écrivit donc à Voltaire, et après avoir loué en lui avec effusion le talent sérieux, éloquent, le pathétique auteur d'Adélorde du Guesclin et de Tancrède, il ajoutait coci à l'adresse du soi-disant abbé Bazin :

<sup>&</sup>quot; Je ne suis point théologien, ainsi je ne m'aviserai pas de lui répondre (à cet abbé Bazin); mais je suis homme et je m'intéresse à l'humanité. Je trouve, je vous l'avoue, une barbarie insigne dans ces sortes d'ouvrages. Que lui a fait ce malheureux qui vient de perdre son bien, dont la femme vertueuse vient de mouvir, suivie d'un fils unique qui donnait les plus grandes espérances? Que va-t-il devenir? Il avait le secours de la religion, il pouvait se sauver dans les bras de l'espérance, et attendre de la Providence, qui avait permis ce concours de malheurs pour éprouver sa constance, de l'en dédommager par le

bonheur à venir. Point du tout, M. l'abbé Bazin lui ravit cette ressource, et lui ordonna d'aller se noyer; car il n'a pas d'autre chose à faire... Ah! du moins la religion des Païens avait-elle des ressources: Pandore leur avait laissé une boîte au fond de laquelle était l'espérance; elle était cachée sous tous les maux, comme si elle était réservée pour en être la réparation; et nous autres, plus barbares mille fois, nous anéantissons tout; nous n'avons conservé que les malheurs; nous détruisons toute spiritualité.... Adieu, mon cher confrère; Dieu vous fasse la grâce de couronner tous les dons dont il vous a comblé, par une véritable gloire qui n'aura point de fin!... »

Sans doute Voltaire data du jour où il avait reçu cette lettre l'affaiblissement de tête du président, et quand celui-ci fut mort (24 novembre 4770), il écrivit à M<sup>mo</sup> du Deffand. moins d'un mois après:

« Je m'en étais douté il y a trente ans, que son ame n'était que molle, et point du tout sensible; qu'il concentrait tout dans sa petite vanité; qu'il avait l'esprit faible et le cœur dur; qu'il était content pourvu que la reine trouvât son style meilleur que celui de Moncrif, et que deux femmes se le disputassent; mais je ne le disais à personne. Je ne disais pas même que ses Étrennes mignonnes (l'Abrégé chronologique) ont été commencées par Dumolard et faites par l'abbé Boudot. Je reprends toutes les louanges que je lui ai données:

Je chante la palinodie; Sage du Deffand, je renie Votre président et le mien. A tout le monde il voulait plaire; Mais ce charlatan u'simait rien; De plus, il disait son Brèviaire. »

Dans ce dernier mot est tout le secret de cette colère et de cette grande vengeance. Le président Hénault n'appartenait point au parti, et semblait même avoir donné des gages au parti contraire (1).

Les Mémoires du président nous le présentent sous un jour favorable avec ses meilleures qualités sociales, et quoi-qu'ils n'aient pas tout l'intérêt qu'on en aurait pu attendre, ils serviraient aujourd'hui sa réputation, ils la rajeuniraient aux yeux de tous, s'ils avaient été publiés comme ils auraient

(4) On trouve dans les Lettres d'Horace Walpole quelques traits qui peignent le président Hénault sous sa dernière forme et dans sa décrépitude. J'en ai cité quelque chose dans l'article sur Mmo du Dessand, au tome les de ces Causeries du Landi.

pu l'être. Ici, j'ai un devoir pénible et désagréable à remplir, mais je ne puis l'éluder. S'il n'y avait dans l'édition à laquelle est attaché le nom d'un arrière-neveu de l'auteur que des inexactitudes légères, en si grand nombre qu'elles fussent, i'aimerais à les passer sous silence : malheureusement toute la partie historique en est atteinte et compromise, ainsi qu'on va en juger. Dès l'abord je remarque que les noms propres sont défigurés étrangement. Tous les gens du métier savent que le livre intitulé Bolæana a été écrit par De Losme de Monchesnay; à la page 3 des Mémoires, ce Monchesnay s'appelle Moncheux. Que le janséniste Fouillou y soit appelé Fouillon (page 42); que le cardinal de Bonzi y soit appelé Bouzi (p. 48); que M. d'Ormesson, le célèbre rapporteur dans le procès de Fouquet, y soit changé en Darmesson (p. 272); qu'on lise, à côté du nom de Choiseul, Blainville pour Stainville (p. 214); que M. Klinglin, le préteur de Strasbourg, v devienne Glinglin (p. 457), etc., etc., ce sont des inexactitudes qu'à la rigueur un lecteur instruit peut rectifier: voici qui est plus grave. Strasbourg porte malheur à l'éditeur. On sait que le grand Frédéric, a peine monté sur le trône, voulut voir la France et fit une pointe incognito à Strasbourg, où il fut recu par le maréchal de Broglie. Ce maréchal si connu est devenu ici le maréchal du Bourgek (p. 476), ce qui est par trop méconnaissable.

Ce ne sont la encore que des bagatelles. On sait que dans les dernières années de Louis XIV, à l'instant le plus critique de la guerre de la Succession (4709), le duc d'Orléans noua en Espagne une intrigue politique restée assez obscure, et qu'un homme de sa confiance, Flotte, fut arrêté porteur de papiers. Dans les *Mémoires* actuels on fait dire au président Hénault voulant justifier le duc d'Orléans à ce sujet (p. 64.): « Qu'est-ce que cette affaire de *flotte arrêtée* en Espagne? » comme s'il s'agissait de vaisseaux et non d'un homme.

Le président Hénault ne fait pas autant de cas de M. de Machault qu'on le paraît faire volontiers depuis quelque temps; peu importe! il raconte que M. de Machault dut quitter à un certain moment les finances où il avait soulevé trop d'opposition, et qu'après lui le contrôle général fut donné... à qui?... ouvrez un livre d'histoire ou l'Almanach royal, et vous verrez qu'à cette date de 1754 celui qui succéda à M. de

Machault fut M. de Séchelles. Or, dans les Mémoires du président tels qu'on nous les donne il est dit (p. 203): « Le contrôle général fut donné à M. de Suselly, si connu par ses grands talents et par etc., etc.» Suit tout un portrait de ce nouveau personnage historique, M. de Suselly, auquel s'entremêle bizarrement et d'une manière inintellizible le nom de M. de Séchelles (p. 204) comme d'un personnage distinct, lorsque ce dernier nom est plus lisible sur le manuscrit.

Ce n'est pas tout. Le président Hénault, qui se répète assez souvent, recommence à un autre endroit cette histoire de M. de Séchelles: à ce second endroit, le nom est bien lu (p. 239), il s'agit bien de M. de Séchelles; mais en revanche le nom de M. de Machault devient sujet à bévue, et M. de Séchelles y est présenté comme ayant succédé à un controleur général qu'on appelle M. de Marchand. M. de Séchelles avait pour gendre M. de Moras qui fut ministre également : dans ces Mémoires on y ajoute ce détail singulier (p. 204), que M. de Suselly a pour gendre un M. de Maras. C'est à n'en plus finir. Avec des éditions semblables, on crée des ministres comme des maréchaux de France, à volonté.

Il est question (p. 254) d'un mémorable édit du chancelier d'Aguesseau, dont la date est mal donnée, et qui place son auteur « à côté de Gonnelieu, de L'Hôpital. » Probablement il faut lire, au lieu de ce Gonnelieu qui est encore un ministre d'une création toute nouvelle : « à côté du chancelier de l'Hôpital. »

Frédéric donne un grand développement à l'Académie de Berlin: Euler quitte Pétersbourg pour y venir; on lit dans les présents Mémoires (p. 216): « M. Jourriges, depuis grand chancelier, est secrétaire perpétuel de l'Académie, et M. Fermey (en est) l'historiographe. » Tout le monde connaît de nom M. Formey et non Fermey; nous connaissons moins, mais pourtant nous ne pouvons ignorer le jurisconsulte Des Jariges (et non Jourriges), qui fut d'ailleurs grand chancelier et célèbre dans son pays. — Encore un ministre créé par un caprice d'imprimeur.

Je laisse les noms propres, et j'en viens à des fautes d'un autre genre dont il est besoin d'être averti. En voici une qui saute aux yeux et qui n'est qu'embarrassante. Il est question (p. 24) du comte de Verdun « dont la fille, dit-on, avait

épousé la fille ainée du maréchal de Tallard.» Je serais dans une grande inquiétude et perplexité pour savoir, dans ce mariage, qui des deux était la fille ou le garçon, si Saint-Simon ne nous disait: « Le maréchal de Tallard s'en alla en Forez marier son fils aîné à la fille unique de Verdun, trèsriche héritière. »

Le cardinal de Bouillon, qui a mécontenté Louis XIV, reçoit l'ordre de quitter Rome et d'aller en exil dans une de ses abbayes; mais s'il quitte Rome, où le doyen des cardinaux se meurt, il court risque de ne pas devenir doyen du Sacré-Collége à son tour; car il faut être à Rome pour succéder: « On peut juger de l'embarras du cardinal de Bouillon, entre l'exil et le décanat. » Ici on lit (p. 47) la même phrase avec cette différence: « ...outre l'exil et le décanat, » ce qui n'a aucun sens. »

Rien n'est plus français que le vaudeville, c'est-à-dire la chanson gaie ou maligne. Le président Hénault, parlant du maréchal de Belle-Isle, son ami, remarque qu'il n'a pas échappé plus qu'un autre au vaudeville, à la chanson, et il ajoute quelques réflexions sur ce genre de raillerie à la française (p. 270): « Quand ce petit poeme, dit-il, est porté à la licence et peut déchirer les réputations, surtout par rapport aux mœurs, il ne saurait être trop détesté... Le vaudeville qui n'est que gai n'a pas grand danger; cependant, etc. » Cela paraît tout simple; mais il m'a fallu deviner, car dans les Mémoires, on lit: « Le vaudeville qui n'est que coi n'a pas grand danger. » Coi au lieu de gai!

C'est sans doute à une faute de ce genre qu'il faut attribuer cet étrange passage sur l'abbé de Bernis à ses débuts, « qui continuait, dit-on (p. 209), à faire des vers quelquefois obscènes, et toujours trop abondants...» Je suis persuadé, d'après le courant de la phrase et du sens, qu'au lieu de ce vilain mot, que ne justifient point les poésies légères de l'abbé de Bernis, il faut lire un tout autre mot plus simple, et par exemple : « Des vers quelquefois agréables, et toujours trop abondants.»

Dans l'histoire des troubles du Parlement, il y a un exil et un retour qui sont racontés par le président avec assez d'intérêt. On avait établi une Chambre royale pendant cet exil; mais cette Chambre royale, peu soutenue par le Gouvernement même, manqua son effet, et la considération, et par conséquent la prétention du Parlement, s'augmenta du discrédit même de la Chambre qu'on avait voulu lui substituer. Or, on lit (p. 207), au rebours du sens : «La modération du Parlement augmenta du discrédit de la Chambre royale. » C'est le contraire.

Je ne suis pas au bout de ma liste (1): c'en est plus qu'assez, ce me semble, pour prémunir le public, et aussi pour avertir l'éditeur de vouloir bien, après révision, après collation totale de l'imprimé avec le manuscrit, ajouter au plus vite un ample *Errata*, accompagné de quelques cartons, à un ouvrage qui, dans son état actuel, fourmille d'erreurs, et est certes le moins digne d'un homme comme le président Hénault, qui a consacré la meilleure part de ses loisirs à étudier l'histoire et à en répandre des notions exactes.

Lorsqu'on aura réparé de si incroyables négligences, ces Mémoires pourront réellement justifier ce qui est dit dans l'Avant-propos, être lus avec agrément et profit, et répondre au désir de l'arrière-neveu de l'auteur, qui a été, dit-il, « d'ajouter quelques feuillets aux diverses Collections qui enrichissent l'histoire de la société française (2). »

(4) Et encore (page 254), à l'endroit où le président se plaît à décrire le château des Ormes, magnifique résidence de son ami M. d'Argenson après sa disgràce: « Ce qui rend la position de ce château singulière, dit-il, c'est qu'il est entre le grand chemin et la rivière. Le grand chemin est celui de Bordeaux, qui, ainsi que la rivière, borde le parc. La porte est dans le château... » Ce n'est point seulement la porte (il en faut bien une), c'est la poste qui, étant dans le château, y amenait tout naturellement les visiteurs.

(2) Les amateurs de la bonne littérature historique apprendront avec plaisir que M. Monmerqué possède d'autres Mémoires du président Hénault, qui sont d'un intérêt sérieux en ce qu'ils traitent des affaires du Parlement dans lesquelles le président fut très-mêlé comme négociateur officieux pour le ministère et pour la Cour. Il est à désirer que M. Monmerqué, ce consciencieux éditeur, profite de l'espèce d'occasion qu'ont créée les Mémoires si mal donnés par M. de Vigan, pour publier les siens: l'injure faite à la réputation du président Hénault sera réparée.

## CHARRON.

Montaigne se présente volontiers à nous, donnant la main à son ami Étienne de La Boétie, suivi de sa fille d'alliance M<sup>11e</sup> de Gournay, et accompagné de son second et disciple Charron. On s'est, depuis quelque temps, fort occupé des autres, mais on a négligé ce dernier; on ne le lit plus du tout, lui qui a été si lu dans les premières années du xvire siècle, et qui était même estimé alors par de bons esprits (médiocres juges en cela) égal ou supérieur de Montaigne. C'était l'opinion de Gabriel Naudé. Au commencement du xviiie siècle, Bolingbroke, écrivant à l'abbé Alary et lui citant un passage de Charron qu'il trouvait admirable, disait encore : « Charron, qui avait autant d'esprit et plus de sens que son compatriote Montaigne. » Je voudrais, en parlant aujourd'hui de Charron, bien établir le caractère de son mérite et son exact rapport avec Montaigne. Le jugement que j'aurai à donner ne sera pas nouveau, mais il n'a pas été mis suffisamment en lumière jusqu'ici, et ce qui a été dit de vrai sur un ou deux points essentiels est demeuré trop épars et sans assez de développement.

Pierre Charron (ou le Charron) dont l'ouvrage le plus connu, le livre de la Sagesse, ne parut qu'en 4604, naquit en plein xvi° siècle, en 4544, à Paris, d'un père libraire, qui n'eut pas moins de vingt-cinq enfants. Né et nourri au milieu des livres, élevé dans le quartier latin, il témoigna de bonne heure des dispositions excellentes que ses parents mirent à

17.

profit. Il apprit tout ce qu'on apprenait à l'Université au xvie siècle, et alla ensuite étudier le droit à Orléans et à Bourges. Il se fit recevoir avocat, et fréquenta quelque temps. le Palais; mais prévoyant trop d'obstacle et d'ennui dans la pratique, par la dépendance où se trouvaient les avocats visà-vis des procureurs, il se tourna du côté de l'Église, et muni comme il était de toute sorte de doctrine, doué d'une faconde naturelle, et d'une parole abondante et démonstrative, il devint prêtre et prédicateur. Il réussit dans cet enseignement de la chaire : ce fut particulièrement sa condition. Les curés de Paris l'employèrent d'abord à l'envi dans leurs paroisses, et plus tard des évèques se le disputèrent et le voulurent avoir pour théologal dans leurs diocèses. Il semble qu'il v ait loin de là à être le disciple et, comme on l'a dit, le secrétaire de Montaigne. Charron ne le sut pas dans sa jeunesse. Ayant quitté Paris après ses premiers succès dans la chaire, il fut attaché successivement par ses fonctions à diverses églises du Midi, et ne resta pas moins de dix-sept ou dix-huit ans sans revenir dans la capitale; toutefois, après une si longue absence, il avait dessein d'y revenir, mais pour s'y ensevelir dans la retraite : il avait fait vœu de se faire Chartreux, et ce n'était point une ferveur de jeune homme, puisqu'alors Charron n'avait pas moins de quarante-sept à quarante-huit ans. A cette date de 1588 où la Ligue faisait sa levée de boucliers, et où les dissensions religieuses et civiles recommencaient avec fureur, Charron cherchait-il simplement un abri. un lieu d'isolement et d'asile, même au prix de sa liberté extérieure, et en l'achetant par des austérités rigoureuses? Il a écrit dans son livre de la Sagesse, en distinguant chez les hommes les divers genres de vie, soit tout à fait privée et intérieure, soit de famille, soit publique, que « de ces trois vies, interne, domestique, publique, qui n'en a qu'une à mener, comme les ermites, a bien meilleur marché de conduire et ordonner sa vie, que celui qui en a deux; et celui qui n'en a que deux, est de plus aisée condition, que celui qui a toutes les trois. » Serait-ce dans ce sens tout philosophique qu'il voulait devenir ermite ou religieux? Et pourtant, ayant été refusé pour son âge, qui le rendait impropre aux austérités, par le prieur de la Chartreuse de Paris d'abord, comme aussi par le provincial des Célestins vers qui ensuite il se

tourna, on le voit plein d'inquiétude et de scrupule jusqu'a ce que des docteurs autorisés l'aient rassuré et lui aient dit qu'il pouvait, en conscience, se regarder comme relevé de son vœu. En cette même année 4588, si enflammée pour tous, et où il paraît qu'il avait lui-même sa fièvre et ses ardeurs, il fut près d'entrer dans la Ligue, comme il en convint quelques mois après, en écrivant à un docteur de Sorbonne de ses amis:

« Un temps a été, disait-il, que je marchandais d'être de la Ligue et y ai mis un pied dedans : car, en vérité je n'en fus jamais du tout, ni résolument; voire feurs actions m'ont outrément offensé. Ce qui m'y avait poussé était principalément le fait de Blois (l'assassinat du duc et du cardinal de Guise) qui m'a fort affligé, non pour autre raison que pour le défaut que je trouvais en la manière et procédure de l'exécution. Or ce grand bouillon de colère et indignation étant aucunement refroidi, et là-dessus ayant ou' parler des gens de toute sorte, consultant à part moi souvent de ce qu'en conscience il en faut tenir et croire, enfin je me suis aperçu bien changé...»

Il est à remarquer que la date de cette lettre, qui est d'avril 4589, coincide avec les premiers temps de la connaissance que fit Charron de Montaigne : je n'irai pas jusqu'à conjecturer que, dès les premiers entretiens, Montaigne fut pour quelque chose dans ce changement de Charron. Il serait singulier que cette ardeur de retraite qui le poussait vers les Chartreux se fût, à un an seulement de distance, retournée en ferveur d'admiration et d'enthousiasme pour l'auteur des Essais: c'est ce qui semblerait cependant ressortir des faits. L'intérieur de cette vie nous échappe, et nous ne voyons que les résultats. Ce qui est certain, c'est qu'en 1589, après avoir prêché le carème à Angers, Charron retourna à Bordeaux, « où, dit-on, il prit connaissance et vécut fort familièrement avec messire Michel de Montaigne, chevalier de l'Ordre du roi, auteur du livre intitulé les Essais, duquel il faisait un merveilleux cas; et le sieur de Montaigne l'aimait d'une affection réciproque, et avant de mourir (ce qui eut lieu trois ans après), par son testament il lui permit de porter après son décès les pleines armes de sa noble famille, parce qu'il ne laissait aucun enfant male. » Charron ne s'en tint pas aux armes de noblesse, il prit la devise morale de son maître et de son ami; et dans la maison qu'il fit hatir à Condom, l'an 4600, il fit graver ces mots: Je ne sais,

Montaigne disait: Que sais-je? Dans la simple différence de ce petit mot on entrevoit assez bien, a remarqué M. Nisard, la différence qu'il y a entre les deux écrivains, l'un plus léger et jouant avec sa propre doctrine, l'autre affirmatif et méthodique jusque dans le doute, et de plus y mettant l'affiche.

En attendant, Charron continuait son office de théologal et d'homme d'Église et combattait avec sincérité les Protestants : il composait à Bordeaux, pendant ces années de troubles, et il publiait en 4594 son livre intitulé les Trois Vérités. C'était une réponse un peu tardive à un livre (le Traité de l'Église) que Du Plessis Mornay avait publié en 4578, et qu'il avait dédié à Henri IV, alors simple roi de Navarre et désenseur du parti calviniste. Au moment de la conversion de Henri IV, Charron pensa qu'il était bon et opportun de publier une réfutation de cet ancien Traité, et qui fût en même temps une exhortation claire et démonstrative, une sorte de manifeste résumant le vœu de tous les bons Français et leur désir de voir les principaux compagnons du roi de Navarre imiter l'exemple de leur roi. Ces trois Vérités qu'il veut établir sont: 1° qu'il y a un Dieu; 2° que de toutes les religions la Chrétienne est la seule vraie; 3° qu'entre les diverses créances ou communions dites chrétiennes, la Catholique romaine est la seule véritable. Il traite brièvement des deux premiers points et réserve tous ses développements pour la troisième Vérité qu'il dédie expressément à Henri IV; et dans cette Dédicace il exprime particulièrement sa joie comme Parisien « pour cette tant douce et gracieuse, et en toutes facons tant miraculeuse réduction de cette grande ville du monde à l'obéissance de son vrai et naturel roi, à son devoir et à son repos. »

C'était l'heure de la Satyre Ménippée, cette œuvre parisienne aussi et si décisive pour le triomphe de la bonne cause. Charron à sa manière, et sous sa forme grave, servait la même cause, celle de la restauration royale et de l'autorité rétablie.

Ce livre de controverse par un catholique royaliste eut du succès: l'évêque de Cahors, entr'autres, messire Antoine d'Ebrard de Saint-Sulpice, sur la seule lecture de la première édition, voulut en rapprocher de lui et en posséder l'auteur;

il n'eut point de cesse qu'il n'eût établi Charron dans sa maison épiscopale avec charge et fonction de prêcher en son église les dimanches et fêtes. C'est tout en vaquant à cette charge publique de prédication que l'auteur trouva le temps de répondre, dans une seconde édition (4595), aux critiques que les Protestants avaient faites de son livre. Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails de cette polémique; il nous suffira de marquer en traits généraux les caractères de la controverse et du Christianisme de Charron.

Quelques-uns de ces caractères ne laissent pas d'étonner au premier abord : en effet Charron s'y montre plus sceptique dans l'exposé de certaines vérités naturelles qu'on ne s'y attendrait d'après son rôle public de théologien, et il nous est possible, sans trop de difficulté, de retrouver le lien qui unit ses ouvrages de religion et d'apologétique à celui qu'il composera bientôt à un point de vue tout philosophique, comme disciple de Montaigne, et sous le titre humain de la Sagesse.

Bayle a déjà remarqué, en s'en réjouissant et en s'en emparant dans un sens quelque peu équivoque, que Charron n'affaiblit jamais et n'énerve point les objections qu'il expose. et il a l'air de croire que ce n'est pas sans dessein que les réponses ne sont pas toujours aussi fortes chez lui que les objections mêmes. C'est ainsi que dans la démonstration de la première Vérité, qui est l'existence de Dieu, avec les attributs principaux qui en achèvent l'idée, Charron, au lieu de s'appuyer sur le sens commun, sur le sentiment général humain si d'accord avec cette croyance, insiste bien plutôt d'abord sur les difficultés et les impossibilités de concevoir dans sa grandeur propre cette idée infinie; il dit avant Pascal, et en termes encore plus formels, qu'il y a une sorte de négation absolue non-seulement du Dieu-Providence, mais de la Cause première, qui ne se peut loger « que dans une âme extrèmement forte et hardie; » il est vrai qu'il ajoute aussitôt: en une âme « forcenée et maniaque. » Laissons ces discussions sujettes à piége, et exposons dans son ensemble le sens désormais évident et la direction incontestable, tant de la théologie que de la philosophie de Charron. Pascal, si bien connu aujourd'hui, nous servira au besoin de lumière pour le bien comprendre et l'éclairer.

Mème lorsqu'il traite des dogmes et qu'il se livre à un en-

seignement théologique, ainsi qu'il l'a fait dans son traité des Trois Vérités (1594), et dans ses Discours chrétiens (1600), Charron est sceptique de méthode, c'est-à-dire qu'il insiste avec un certain plaisir et une assez grande force de logique sur les preuves de la faiblesse et de l'incapacité humaine: douter, balancer, surseoir, tant qu'on n'a pas recu de lumières suffisantes, est l'état favori qu'il propose à quiconque veut devenir sage : et néanmoins son avis se distingue. à ce qu'il prétend, de celui des purs Pyrrhoniens, « bien qu'il en ait l'air et l'odeur, » en ce qu'il admet qu'on se soumette en attendant et que l'on consente à ce qui paraît meilleur et plus vraisemblable. Loin que cet apparent pyrrhonisme soit contraire à la religion et à la piété, c'est, selon lui, la chose qui y peut le plus aider et servir, comme faisant place nette au dedans et rendant la maison vide pour y recevoir un hôte nouveau. Il le dit quelque part très-ingénieusement (j'y rajeunis à peine quelques mots):

« Il semble que pour planter et installer le Christianisme en un peuple mécréant et infldèle comme maintenant est la Chine, ce serait une très-belle méthode de commencer par ces propositions et persuasions: Que tout le savoir du monde n'est que vanité et mensonge; -Que le monde est tout confit, déchiré et vilainé d'opinions fantasques, forgées en son propre cerveau ; - Que Dieu a bien créé l'homme pour connaître la vérité, mais qu'il ne la peut connaître de soi, ni par aucun moyen humain, et qu'il faut que Dieu même, au sein duquel elle réside, et qui en a fait venir l'envie à l'homme, la révèle comme il a fait, etc., etc. Ayant bien battu et gagné ce point et rendu les hommes comme Académiciens et Pyrrhoniens, il faut proposer les principes du Christianisme comme envoyés du Ciel et apportés par l'Ambassadeur et parfait confident de la Divinité, autorisé et confirmé en son temps par tant de preuves merveilleuses et témoignages trèsauthentiques. Ainsi cette innocente et blanche surséance et libre ouverture à tout est un grand préparatoire à la vraie piété, et à la recevoir comme je viens de dire, et à la conserver : car avec elle il n'y aura jamais d'héresies et d'opinions triées, particulières, extravagantes; jamais Pyrrhonien ni Académicien ne sera hérétique : ce sont choses opposites...»

On ne saurait voir plus à nu toute la méthode de Charron et de son école; et quant à l'objection qui se présente et qu'il se faisait lui-même, qu'il reste toujours à savoir si un tel homme ainsi façonné et rompu à l'habitude sceptique, et garanti, il est vrai, des hérésies et nouyeautés, sera jamais chrétien au fond et orthodoxe, Charron s'en remet pour cela à l'action directe et divine, sans trop s'expliquer. Ici il est faible, et c'est en le comparant avec Pascal que ce côté faible, et ce qui lui manque, va surtout éclater.

et ce qui lui manque, va surtout éclater.

Ce qui lui manque, c'est ce qui fait l'âme et l'honneur, je ne dirai pas de la méthode (elle peut paraître hasardeuse), mais de la doctrine et du génie de Pascal, ce qui en fait la puissance et l'attrait: c'est le désir et le tourment, c'est le cour. Chez Charron, on voit trop l'arrangement et l'art, et une sorte d'insouciance d'arriver. Après tout, assez peu lui importe qu'on atteigne à cette croyance vive qui est la source unique de la vérité et du bonheur, selon Pascal et les vrais croyants. A le bien écouter, même en ses Homélies, il semble qu'il ait toujours par-devers lui et en secret un autre refuge et comme une place de sûreté dans un certain système de sagesse philosophique. Charron fait consciencieusement son devoir comme controversiste, comme prédicateur; il amasse ses preuves, il fait servir sa philosophie comme une espèce de machine ou de tour pour battre en brèche la place ennemie; puis, quand il estime que la brèche est suffisante, il ordonne et fait avancer ses preuves directes; mais tout cela sans feu, sans flamme; on sent toujours l'homme qui a dit: « Au reste, il faut bien savoir distinguer et séparer nous-mêmes d'avec nos charges publiques : un chacun de nous joue deux rôles et deux personnages, l'un étranger et apparent, l'autre propre et essentiel. Il faut discerner la peau de la chemise: l'habile homme fera bien sa charge...; il l'exercera, car elle est en usage en son pays, elle est utile au public, et peut-être à soi; le monde vit ainsi, il ne faut rien gâter... » Voilà ce qu'on sent trop dans Charron, ce que les contemporains y voyaient peut-être moins distinctement que nous, et ce que son livre de la Sagesse nous a appris à discerner en lui. Il a le malheur, pour un chrétien et pour un homme né depuis l'Évangile, de croire à des étages différents d'esprits, à des séparations presque absolues entre le vulgaire ou le commun des hommes pour lequel il n'a que du mépris et du dédain, les esprits moyens et médiocres qui flottent un peu au-dessus sans pouvoir assez s'en détacher, et les sages qui jouissent de la douceur suprême dans un inviolable et inaccessible retranchement. Par vulgaire, il n'entend pas le peuple proprement dit, « mais les esprits populaires, de quelque robe, profession et condition qu'ils soient,» gens opiniâtres à ce qu'ils ont une fois pris à cœur, et qu'il y a péril à venir heurter dans leurs préjugés établis : « dont il a semblé à plusieurs, dit-il, qu'il n'y faut aucunement toucher, mais laisser le moutier où il est, laisser rouler le monde comme il a accoutumé, et se contenter d'en penser ce qui en est; et que ce n'est raison que les sages se mettent en peine pour les fols opiniàtres. Cette opinion, ajoute-t-il cependant, me semble trop rude et éloignée de charité, et il y a comme en toute chose une médiocrité plus douce, qui est de ne forcer ni presser, mais tout simplement montrer et proposer le meilleur; car il y a toujours en ce grand nombre quelques-uns capables et disposés à suivre en le leur montrant seulement au doigt. » Mais quoique Charron, dans son bon esprit, se fasse cette objection conforme à la charité, et qu'il y obtempère en quelque mesure, comme on sent bien que le raisonneur en prend ici à son aise! qu'on est loin de Pascal! comme il y a plus de a son aise! qu'on est foin de l'ascar! comme il y a pius de charité véritable et de tendresse dans la parole impérieuse en apparence et despotique de celui-ci! Pascal n'a point un double rôle; ce n'est point M. le théologal d'un côté, et le disciple de Sénèque ou de Montaigne de l'autre: en lui l'applogiste et l'homme ne font qu'un; il y est tout entier, corps et àme. Dans ce drame que nous dévoilent ses *Pensées*, l'acteur est le même que le héros, et l'un et l'autre ne sont que l'homme souffrant, cherchant, désirant, et, quand il a trouvé, criant aux autres: Suivez-moi! C'est le naufragé qui, réchappé à peine, veut sauver ses compagnons de naufrage; car lui, il n'a pas sa porte de derrière comme Charron, son belvéder philosophique, son rocher du sage. Pascal n'a rien de ces arrière-fonds de pensée; il sait bien qu'il se noie, s'il n'embrasse cette voie unique de salut; et c'est pourquoi il se jette à corps perdu dans la recherche, y associant tous les hommes ses frères. Tel est, le talent y aidant, le secret pour nous de sa puissance, de sa haute et religieuse beauté.

Et comment voulez-vous que Charron, dans sa controverse chrétienne et dans les Discours religieux qu'on a de lui, ait touché au vif la fibre humaine, lorsqu'au fond il a en tel mépris ceux qu'il appelle dogmatistes et qui affirment, c'est-à-dire qui n'osent se maintenir dans cet état de balance parfaite où

il place le bonheur et la sagesse? Il faut l'entendre [parler, quand il est chez lui et non plus dans la chaire, de ceux « à qui, par crainte et faiblesse, le cœur fait mal, étant sur une haute tour et regardant en bas. Peu de gens, remarque-t-il, ont la force et le courage de se tenir droits sur leurs pieds, il faut qu'ils s'appuient; ils ne peuvent vivre s'ils ne sont mariés et attachés; n'osent demeurer seuls de peur des lutins: craignent que le loup les mange: gens nés à la servitude! n Mais c'est Tibère (il le sait bien) qui a prononcé ce mot peu pitoyable (O homines ad servitutem nati!), que Charron ne craint pas de mettre dans la bouche du sage. Il y a quelque égoïsme et bien de la superbe dans ce portrait si méprisant du monde, mis en regard de cette sorte d'insensibilité mi-sceptique et mi-stoïque qu'il caresse et qui est son idéal secret.

Un noble esprit de notre temps (M. Joubert) a dit, pour donner à entendre ce qu'il y a de divin dans le Christianisme : « On ne peut ni parler contre le Christianisme sans colère, ni parler de lui sans amour. » C'est cet amour qu'on ne rencontre point dans les écrits religieux de Charron.

Je n'irai pas 'pourtant jusqu'à en conclure qu'il n'y avait point une part de Christianisme sincère en lui, même depuis qu'il eut connu Montaigne, et une part de Christianisme plus grande et plus profonde qu'il ne le soupçonnait lui-même en certains moments où il s'entêtait en artiste de son idée de sagesse. Qu'on veuille bien se reporter au temps : des membres du Parlement comme les Harlay, plus tard les Molé, les Lamoignon, étaient de bons et fidèles sujets, et à la fois ils étaient ou ils se croyaient un peu Romains : il y en avait qui étaient Pompeiens, c'est-à-dire pour Pompée et le parti de la république contre César, ce qui ne les empêchait pas d'être en réalité de bons royalistes; de même jusqu'à un certain point alors, quand on était homme d'étude et de cabinet, on était storcien ou sceptique en philosophie, on était partisan de Sénèque ou d'Épictète ou de Cicéron (selon son goût et son humeur), et on était cependant chrétien dans la pratique et l'habitude, dans le cœur même un peu. Le premier mouvement de Charron, frappé d'apoplexie foudroyante dans une rue de Paris où il tomba et où il mourut, fut de se jeter à genoux pour prier Dieu.

Ainsi donc, à les prendre pour ce qu'ils sont, les ouvrages de controverse et de théologie de Charron, antérieurs à sa Sagesse, et qui ne sont pas si en contradiction avec elle qu'ils le paraissent, purent obtenir dans leur temps un succès assez remarquable, et ils avaient leur à-propos. Ils venaient dans les premières années du règne de Henri IV pour rattacher à la religion de l'État et à celle du prince nombre d'esprits raisonneurs, sérieux, assez philosophiques, et surtout politiques. Au sortir des disputes et des guerres religieuses, Charron avait mille choses justes à dire, et dont la convenance était sentie par tous les hommes de bonne foi qu'un zèle extrême ne passionnait pas pour le parti contraire. Il ne niait point qu'il n'y eût certaines réformes possibles à apporter dans l'Église, mais il demandait que ces réformes fussent faites par qui de droit, et il observait judicieusement que, pour y aider, la première condition était de demeurer dans le giron et de n'en point sortir. Tout ce qu'il dit contre l'esprit d'opiniatreté et de nouveauté qui fait les sectes est encore excellent à lire; il disait, par exemple:

« Je voudrais que tous ces remueurs de ménage et troubleurs de l'ancienne religion, qui se disent chrétiens et tenir leur religion du Ciel, considérassent bien ce que dit Plutarque de la religion de son temps, vaine et humaine: Ceux, dit-il, qui mettent en doute les opinions de la religion me semblent toucher une grande, hardie et dangereuse question; car l'ancienne et continuelle foi et créance qui nous est témoignée par nos ancêres nous devrait suffire, étant cette tradition le fondement et base de toute religion; et si la fermeté de la créance veuu de main en main vient à être ébranlée ou remuée en un seul point, elle devient suspecte et douteuse en tous les autrès. — Voilà ce qu'un Païen très-sage a dit très-sagement... »

Ces raisons, en partie morales, en partie politiques, et dont les adversaires ne laissaient pas dans leurs Réponses et réfutations d'indiquer le point faible (4), étaient pourtant bien reçues au lendemain des révolutions et quand un souffle plus doux circulait déjà; elles aidaient auprès de beaucoup d'esprits à l'œuvre d'apaisement et de pacification, qui était celle de Henri IV.

Charron était agé de soixante ans et avait titre théologal

(4) Le point faible, c'est qu'avec cette manière de raisonner le monds serait resté éternellement Païen.

et chantre dans l'église cathédrale de Condom, lorsqu'il publia à Bordeaux, en 1601, son célèbre ouvrage intitulé de la Sagesse, qui n'est guère qu'une rédaction plus méthodique et une ordonnance régulière de tout ce qu'on trouve dans les Essais de Montaigne. Les trois livres dont se compose l'ouvrage roulent: 1° sur l'homme, sa misère, ses faiblesses, ses passions; sur la vie humaine, ses fluctuations et sa brièveté; sur les différents états, conditions et genres de vie qui distinguent les hommes; 2º sur la manière de s'affranchir des erreurs, de l'opinion ou des passions; 3° enfin, sur les quatre vertus de prudence, justice, force et tempérance. Qui prendrait la peine de lire plume en main Montaigne et d'y relever tout ce qui est dit sur les divers sujets et titres qui se rencontrent dans la Sagesse de Charron, trouverait non-seulement le fond et la substance de ses pensées, mais encore la forme même et le détail de son expression. Seulement, Charron abrége, coordonne et enchaîne. Il ne s'en est pas tenu à Montaigne : en ce qui est des passions et affections particulièrement, il avertit qu'il n'a vu personne « qui les dépeigne plus naïvement et richement que le sieur Du Vair en ses petits livrets moraux. » Il reconnaît donc qu'il s'en est fort servi. Un écrivain moderne, M. Sapey, dans un Essai sur la Vie et les Ouvrages de Guillaume Du Vair, publié en 1847, a relevé ces imitations ou plutôt ces copies qu'a faites Charron de certaines pages de Du Vair, et pour qu'on en pût mieux juger, il a rangé les unes et les autres sur deux colonnes parallèles, par exemple :

DU VAIR.
Philosophie morale
des Storques.

"... L'espérance allumant de son doux vent nos fols désirs, embrase en nos esprits un feu plein d'une épaisse fumée, qui nous éblouit l'entendement, et, emportant avec soi nos pensées, les tient pendues entre les nues, nous ôte tout jugement, et nous fait songer en veillant. Tant que nos espérances durent, nous ne voulons point quitter nos désirs, etc. "

CHARRON.

De la Sagesse (liv. I, chap. 26).

« Les désirs et cupidités s'échauffent et redoublent par l'espérance, laquelle allume de son doux vent nos fols désirs, embrase en nos esprits un feu d'une épaisse fumée, qui nous éblouit l'entendement, et, emportant avec soi nos pensées, les tient pendues entre les nues, nous fait songer en veillant. Tant que nos espérances durent, nous ne voulons point quitter nos désirs, etc. »

On pourrait faire pareil rapprochement de lui à Montaigne dans une quantité de pages; ce que le vieux Sorel avait déjà remarqué, et ce qui a fait dire à Balzac, je crois, que Charron n'était que le secrétaire de Montaigne et de Du Vair. Pour Montaigne, on a encore appelé Charron son ordonnateur judicieux ou son sergent de bataille. Plusieurs s'y sont trompés : Gabriel Naudé, plus docte en latin qu'en français, paraît décerner à Charron une préférence qui supposerait en lui ce dont il manque le plus, c'est-à-dire l'originalité. Un jésuite, homme de grand mérite, le Père Buffier, qui, dans son Cours de Sciences, a consacré tout un chapitre au livre de Charron, a dit : « Il n'est guère d'ouvrage de morale plus rempli que celui-ci, ni qui contienne plus de choses dans un moindre volume. L'auteur a possédé sa matière et l'a tirée de son propre fonds (c'est le contraire), y mettant beaucoup de réflexions particulières; donnant un tour singulier à celles qui sont communes, s'énonçant d'une manière propre à faire penser plus qu'il ne · dit, et réveillant l'attention par la vivacité de ses expressions, quelque usées qu'elles commencent d'être... » Mais ce ne sont pas seulement les pensées, ce sont le plus souvent les expressions mêmes de Charron qui sont prises de Montaigne. Ainsi, sur le sujet de la faiblesse et de l'inconstance de l'homme, on lit d'une part dans Montaigne, et de l'autre dans Charron:

### MONTAIGNE.

CHARBON.

Liv. Ier, chap. 4er.

Liv. Ier, chap. 5.

"Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme; il est malaisé d'y fonder jugement constant et uniforme. Voilà Pompeius qui pardonna, etc., etc. "

« L'homme est un sujet merveilleusement divers et ondoyant, sur lequel il est très-malaisé d'y asseoir jugement assuré, jugement, dis-je, universel et entier, etc., etc.»

Montaigne cite, à l'appui de son dire, l'exemple de Pompée pardonnant à la ville des Mamertins en considération d'un citoyen généreux, et il l'oppose à ce que fit Sylla devant Péruse (ou plutôt Préneste), où il avait un hôte à la considération de qui il n'accorda rien. Or cet exemple de Pompée se trouve précisément, dans Charron, à la page précédente ainsi que divers autres exemples de Scanderbeg, de l'empe-

eur Conrad, d'Alexandre le Grand, etc., lesquels se retrouvent ous chez Montaigne, mais plus développés et à quelque disance les uns des autres. Charron les a seulement rapprochés t condensés à son article de la *Présomption*. On lit enore:

#### DANS MONTAIGNE.

Liv. II, chap. 42.

« La plus calamiteuse et fragile de outes les créatures, c'est l'homme, t quant et quant la plus orgueileuse : elle se sent et se voit logée ci parmi la bourbe et le fient du nonde, attachée et clouée à la pire, clus morte et croupie parlie de univers, au dernier étage du logis et le plus éloigné de la voûte céeste. avec les animaux de la pire ondition des trois (espèces); et se lessus du cercle de la lune, et ranenant le ciel sous ses pieds...»

#### DANS CHARRON.

Liv. Ier, chap. 7.

« ... L'homme croit que le ciel, les étoiles, tout ce grand mouvement céleste et branle du monde, n'est fait que pour lui... Et le pauvre misérable est bien ridicule. Il est ici-bas logé au dernier et pire élage de ce monde, plus éloigné de la voûte céleste, en la cloaque et sentine de l'univers, avec la bourbe et la lie, avec les animaux de la pire condition..., et se fait croire qu'il est le maître commandant à tout, que toutes créatures, même ces grands corps lumineux, incorruptibles, desquels il ne peut savoir la moindre vertu, et est contraint tout transi les admirer, ne branlent que pour lui et son service... »

Ici Charron combine et resserre deux passages différents; l écourte Montaigne, mais il ne saurait faire oublier ni supprimer cette admirable interrogation que l'on dirait de Pascal d'adressant des objections à lui-même:

« Qui lui a persuadé que ce branle admirable de la voûte céleste, la umière éternelle de ces flambeaux roulant si flèrement sur sa tête, les nouvements épouvantables de cette mer infinie, soient établis et se continuent tant de siècles pour sa commodité et pour son service? Estl possible de rien imaginer si ridicule que cette misérable et chétive créature, etc., etc. »

De tout ce parallèle qui se pourrait continuer à l'infini, il ne faudrait point conclure à une lutte entre Montaigne et Charron, ni encore moins à une tricherie de ce dernier. Honnète homme, écrivain probe, et par-dessus tout admirateur passionné de Montaigne, Charron est aussi loin d'une telle ambition qu'incapable d'un pareil procédé; il ne vise qu'à mettre les pensées qu'il admire et qu'il accueille dans un plus beau jour et dans un ordre plus exact, pour les répandre et les faire réussir auprès d'un plus grand nombre d'esprits; il les range mieux pour les faire pénétrer. C'est là son but, et, à quelques égards, ce fut son succès. Ce n'est point de sa part une question d'amour-propre; il a gardé cela des érudits, que pour lui, en fait de bonnes pensées, citation vaut invention. Il ne songe pas plus à dérober Montaigne qu'il ne songe à dépouiller tous ces auteurs latins dont les mots et les sentences, en leur langue, nourrissent, soutiennent à chaque instant son discours, et qu'il fait entrer continuellement dans sa trame sans les citer. Cela dit, nous arrivons à l'examen de quelques parties de ce livre qui a de l'exagéré et du systematique, mais qui aussi a eu du bon et de l'utile. Nous aurons à voir en quoi Charron, à son moment, a été un des précepteurs de la raison publique.

# CHARRON.

(Fin.)

L'exagération ou, pour parler franc, le faux du livre de harron est de même nature que dans Montaigne : seulement n en est plus frappé et cela saute plus aux yeux, parce qu'il dégagé la doctrine de Montaigne de toute la partie badine ui déroute, mais aussi qui amuse; il a pressé et rapproché s conclusions, les propositions. Or, dans la peinture généale qu'il fait de l'homme, il commence par étaler, sans ompensation et sans contre-poids, toutes les causes de misère. 'incertitude et d'erreur; il humilie l'homme tant qu'il peut, t, à ne considérer même les choses qu'au point de vue purenent naturel, il ne tient point compte de cette force sacrée ui est en lui, de cette lumière d'invention qui lui est propre t qui éclate surtout dans certaines races, de ce coup d'œil oyal et conquérant qu'il lui est si aisé, à l'âge des espérances t dans l'essor du génie, de jeter hardiment sur l'univers. out cela est-il erreur? tout ce qui s'accorde si bien avec destinée terrestre et sociale de l'homme ne doit-il pas être onsidéré bien moins comme une illusion que comme une armonie? Charron n'entre en rien dans cette intelligence t cette explication vraiment philosophique de l'humanité, ui, pour la mieux comprendre, en suivrait d'abord les direcions générales et en reconnaîtrait les vastes courants : il rend l'homme au rebours et dans ses écarts ! il l'observe nalade, infirme, le voit toujours en faute, dans une sottise ontinuelle, dans une malveillance presque constante : « La

plupart des hommes avec lesquels il nous faut vivre dans le monde, dit-il quelque part, ne prennent plaisir qu'à mal faire, ne mesurent leur puissance que par le dédain et injure d'autrui. » De ce qu'il y a certains cas où les sens se trompent et ont besoin d'être redressés, il en conclut que ce qui nous arrive par leur canal n'est qu'une longue et absolue incertitude. Les sens trompent la raison, et en échange ils sont souvent trompés par elle : « Voyez quelle belle science et certitude, dit-il, l'homme peut avoir, quand le dedans et le dehors sont pleins de fausseté et de faiblesse, et que ces parties principales, outils essentiels de la science, se trompent l'une l'autre. » Il en résulte à ses yeux que les animaux, qui semblent aller plus à coup sûr, ont bien des avantages sur l'homme; peu s'en faut par moments qu'il ne leur accorde une entière préférence. Il tient fort du moins à ce qu'il v ait « un grand voisinage et cousinage entre l'homme et les autres animaux. Ils ont, pense-t-il, plusieurs choses pareilles et communes, et ont aussi des différences, mais non pas si fort éloignées et dispareilles qu'elles ne se tiennent : l'homme n'est du tout au-dessus, ni du tout au-dessous. » Il fait une cote mal taillée, et voilà une sorte d'égalité établie. En un mot, dans toute sa première partie, Charron taquine l'homme et lui fait échec sur tous les points, mais sans rire comme Montaigne, avec gravité, en s'appesantissant; et tout cela pour arriver à le relever ensuite et le restaurer movennant la construction de sa lente et artificielle sagesse.

Il doit cependant au commerce de son maître et ami, et à son propre sens, bien de bonnes pensées qu'il exprime heureusement: dès le début de son second livre, où il en vient à exposer les instructions et règles générales de sagesse, il remarque combien, telle qu'il l'entend et qu'il la conçoit, elle est chose rare dans le monde, et il le dit avec bien de la vivacité (je suppose que l'expression dans ce qui suit est de lui et non de Montaigne, car je n'ai pas tout vérifié, et l'on a toujours à prendre garde, quand on loue Charron, d'avoir affaire à Montaigne lui-même):

« Chacun, dit-il donc, se sent de l'air qu'il haleine et où il vit, suit le train de vivre suivi de tous : comment voulez-vous qu'il s'en avise d'un autre ? Nous nous suivons à la piste, voire nous nous pressons, échauffons; nous nous coiffons et investissons les vices et passions les uns aux autres; personne ne crie Holà! Nous faillons, nous mécomptons. Il faut une spéciale faveur du Ciel, et enemble une grande et généreuse force et fermeté de nature, pour emarquer l'erreur commune que personne ne sent, s'aviser de ce de quoi personne ne s'avise, et se résoudre à tout autrement que les utres.

« Il y en a bien aucuns et rares, je les vois, je les sens, je les fleure et es haleine avec plaisir et admiration : mais quoi? ils sont ou Démo-

rites ou Héraclites. »

C'est-à-dire que, de ces hommes plus sages, les uns rient, t les autres pleurent; les uns se moquent et prennent tout ar le ridicule, les autres penchent du côté de la plainte ou le la crainte, n'osent parler que bas et à demi-bouche; ils déguisent leur langage; ils mèlent et étouffent leur pensée; ils de parlent pas sec, distinctement, clairement:

"Je viens après eux et au-dessous d'eux, ajoute Charron; mais je dis le bonne foi ce que j'en pense et en crois, clairement et nettement, e ne doute pas que les malicieuses gens de moyen étage n'y morlent; eh! qui s'en peut garder? Mais je me fie que les simples et lébonnaires, et les Éthériens et sublimes en jugeront équitablenent...»

Il a l'air ici de vouloir s'appuver sur le double assentiment les sages et des simples, et de ne faire bon marché que de 'entre-deux; mais cela est dit pour la forme, et il se soucie rès-peu des simples et du peuple. Je sais qu'il a soin de définir le peuple ou vulgaire comme étant formé, à ses yeux, l'esprits de toutes classes, de même qu'il appelle du nom de pédants beaucoup de ceux qui ont des robes et beaucoup aussi qui n'en ont pas; malgré ces distinctions judicieuses, on peut lire toutefois qu'il est contre le vulgaire avec excès (1), et qu'il se met par là en contradiction avec son propre but, qui est want tout de vulgariser la sagesse. C'est un reste d'école chez ui : il ne devine pas assez qu'un moment approche où il y aura eccession ouverte et libre de tous les esprits sur quantité de juestions, et que le philosophe et le vrai sage sera tenu, lans ses solutions, de compter de plus en plus avec le sentinent de ce grand nombre dont on fait partie soi-même, et

<sup>(1)</sup> Yox populi, vox stultorum, dit-il crûment, en parodiant le Yox populi, vox Dei. C'est aussi l'inverse de cet autre mot connu: « Il y a puelqu'um qui a plus d'esprit que Voltaire, c'est tout le monde. »

avec cette philosophie irréfléchie, mais nécessaire, qui résulte de l'humaine et commune nature.

Un des mots qu'employait le plus habituellement le spirituel et naïf Joinville, s'entretenant avec son royal maître saint Louis, c'est le mot de prud'homie : ce mème mot dans un sens purement moral et philosophique est aussi celui de Charron. Prud'homie parfaite, selon lui, a pour fondement « un esprit universel, galant, libre, ouvert et généreux, un esprit voyant partout, s'égayant par toute l'étendue belle et universelle du monde et de la nature. » La vertu ou vraie prud'homie, que Charron veut édifier là-dessus, est à son tour « libre et franche, mâle et généreuse, riante et joyeuse. égale, uniforme et constante, marchant d'un pas ferme, fier et hautain, allant toujours son train, sans regarder de côté ni derrière, sans s'arrêter et altérer son pas et ses allures pour le vent, le temps, les occasions. » Le ressort de cette prud'homie, « c'est la loi de nature, c'est-à-dire, l'équité et raison universelle qui luit et éclaire en un chacun de nous. Oui agit par ce ressort, agit selon Dieu.... » Charron ici. comme en quelques autres endroits, se trouve en contradiction avec son premier scepticisme fondamental, et movennant cette lumière naturelle qui luit en chacun et qu'il semble reconnaître, il est plus voisin des Platoniciens qu'il ne croit. C'est ainsi qu'en d'autres passages, il présente la philosophie comme l'aînée de la théologie, de même que la nature est l'ainée de la grâce; ce qui ne peut être dit raisonnablement que d'une philosophie capable d'atteindre d'elle-même, et par une pleine vue, à des principes que la théologie viendrait ensuite confirmer ou couronner. Les sceptiques, s'ils n'y prennent garde, ont de ces contradictions-là.

Un endroit de Charron relatif à la prud'homie a été trèsremarqué et a été aussi sujet à objection. Il accorde beaucoup à la piété, à la véritable, qu'il distingue soigneusement et en traits vigoureux d'avec la superstition; puis il ajoute un avis nécessaire, dit-il, à celui qui prétend à la sagesse, qui est, d'une part, de ne point séparer la piété de la vraie prud'homie, et d'autre part, et encore moins, de ne les confondre et mêler ensemble: « Ce sont deux choses bien distinctes et qui ont leurs ressorts divers, que la piété et la probité, la religion et la prud'homie. la dévotion et là conscience: je les toutes deux jointes en celui que j'instruis ici,... mais pas confuses. » Le Père Buffier, d'ailleurs très-équitable ers Charron, a relevé ce passage en disant : « Une probité religion serait une probité sans rapport à la Divinité et pendante de la loi de Dieu. Or, quel fondement inébran-pourrait avoir cette probité? » On ne voit pas, en effet, quoi, dans une institution et formation parfaite de nme, la piété, comme l'entendait dans l'antiquité un e selon Virgile, un Plutarque ou un Xénophon, et à plus raison comme l'entendent les vrais chrétiens selon l'Évan-, ne contribuerait pas, tout en couronnant et faisant fleua probité en nous, à l'arroser de plus et à la vivifier dès rincipe et à la racine. Charron ici, dans sa définition tant a probité que de la religion, et du lien qui les unit, a été occupé d'éviter à son homme de bien la crainte des châents futurs pour unique principe d'action, et il a trop lié la charité et l'amour. Toutefois, sa pensée et sa recomdation, pour être appréciées comme il faut, ne doivent it se séparer des temps où il écrivait : qu'on se reporte, effet. à ce lendemain des guerres civiles et des fanatismes glants, à ces horreurs récentes exercées des deux parts nom de la relizion et d'une fausse piété, et l'on concevra t le sens et l'application de cet endroit ; il redoute la fusion si facile à faire quand un zèle excessif s'en mêle : il int à bon escient et par expérience que l'on ne traite ame malhonnètes gens et criminels tous ceux qui ne pensent nt en matière de foi comme nous-mêmes, et il cherche, émancipant moralement la probité, à bien établir qu'il y es vertus respectables qui peuvent subsister à côté et épendamment de la croyance. C'était là une des leçons de arron qui allaient droit à l'adresse de ses contemporains. On citerait de Charron quantité de beaux et judicieux pases pour la tolérance et contre les dogmatistes opiniâtres, veulent donner la loi au monde : « Où le moyen ordire fait défaut, l'on y ajoute le commandement, la force, fer, le feu. » Il parle avec bien de l'humanité et du bon sens ntre la question et la torture : avec bien du sens aussi conl'autorité en matière de science. Dans tout cet ordre moral pratique, Charron, à son heure, est un instituteur utile l'un des artisans éclairés qui préparent l'esprit de la société moderne. Dans l'analyse et la description qu'il donne des quatre vertus essentielles , à l'article de la Prudence , il traite de la prudence politique , de celle qui est requise dans le Souverain pour gouverner ses États. A cet endroit , Charron reconnait qu'il a puisé abondamment dans le traité de Politique de Juste Lipse , comme précédemment il l'avait reconnu pour Du Vair. Il ne fait que changer la méthode de Lipse, mais il a pris le fond : « La moëlle de son livre est ici, » dit-il. C'est de cette sorte que partout il ne se donne que pour l'économe , le distributeur public des bonnes et saines lectures qu'il a digérées et recueillies. En retraçant un portrait du parfait Souverain en ces belles années de Henri IV, il semble quelquefois dessiner d'après nature , mais il laisse aux lecteurs les

applications à faire, et il ne le dit pas.

Son chapitre sur l'Éducation, sur les devoirs des parents envers les enfants, vient bien après ceux de Rabelais et de Montaigne sur le même sujet et en est comme une rédaction complète et nouvelle. Il s'occupe de l'enfant dès avant la naissance, et donne là-dessus, comme ferait un médecin, des prescriptions qui sont de pure hygiène. L'enfant aussitôt né, il songe à la nourrice : « Selon la raison, dit-il, et tous les sages, ce doit être la mère; » et il cite à ce sujet ce que dit le philosophe Favorinus chez Aulu-Gelle et ce que répétera Rousseau. Il fait commencer l'instruction dès les plus tendres années de l'enfant; il montre la force des premières impressions, il développe le quo semel est imbuta recens...: « Cette Ame donc toute neuve et blanche, tendre et molle, reçoit fort aisément le pli et l'impression que l'on lui veut donner, et puis ne le perd aisément. » Cette jolie et fraiche expression (une ame toute neuve et blanche, mens novella) est-elle bien de lui? Il a beaucoup d'expressions de cette sorte, fraîches ou fortes, et presque toujours vives, dont il nourrit et anime sa diction; il dira, parlant des enfants : « Il faut leur grossir le cœur d'ingénuité, de franchise, d'amour, de vertu et d'honneur.» Il dira, parlant de la différence trop souvent profonde et de l'abime qu'il y a, — qu'il y avait alors, — entre le sage et le savant : « Oui est fort savant n'est guère sage, et qui est sage n'est pas savant. Il y a bien quelques exceptions en ceci. mais elles sont bien rares. Ce sont des grandes ames, riches. heureuses. Il v en a eu en l'Antiquité, mais il ne s'en trouve

presque plus. » Il dira de Scipion accusé et dédaignant de se léfendre : « Il avait le cœur trop gros de nature pour se avoir être criminel, etc. » Que ces expressions soient à lui ou rimitivement à Montaigne, il a le talent de les poursuivre et e les continuer; il est homme à en trouver à son tour de areilles, et qui ne déparent pas celles qu'il tient de l'original. harron, à force d'en user, en a fait son ordinaire. Il a le vocaulaire à la fois solide et coloré.

Quant au fond, il recommande tout ce que son maître a galement recommandé, de ne point laisser les valets ni serantes embabouiner cette tendre jeunesse de sots contes ni e fadaises; de ne pas croire que l'esprit des enfants ne se uisse appliquer aux bonnes choses aussi aisément qu'aux inuiles et vaines : « Il ne faut pas plus d'esprit à entendre les peaux exemples de Valère Maxime et toute l'Histoire grecque t romaine, qui est la plus belle science et leçon du monde, ju'à entendre Amadis de Gaule... Il ne se faut pas défier de a portée et suffisance de l'esprit, mais il le faut savoir bien conduire et manier. » Il s'élève contre la coutume, alors presque universelle, de battre et fouetter les enfants; c'est le noven de leur rendre l'esprit bas et servile, car alors « s'ils ont ce que l'on requiert d'eux, c'est parce qu'on les regarde, c'est par crainte et non gaiement et noblement, et ainsi non nonnétement. » Dans l'instruction proprement dite, il veut qu'en tout on vise bien plutôt au jugement et au développement du bon sens naturel qu'à l'art et à la science acquise ou à la mémoire; c'est à cette occasion qu'il établit tous les caractères qui séparent la raison et la sagesse d'avec la fausse science. Il ne s'agit pas de faire de son élève un clerc, et aussi, quand il sera dans le monde, il n'y fera point de pas de clerc:

<sup>«</sup> Venez à la pratique, prenez-moi un de ces savanteaux, menez-lemoi au Conseil de ville, en une assemblée en laquelle l'on délibère des
affaires d'État, ou de la police, ou de la ménagerie: vous ne vîtes
jamais homme plus étonné; il pâlira, rougira, blémira, toussera;
mais enfin il ne sait ce qu'il doit dire. S'il se mêle de parler, ce seront
de longs discours, des définitions, divisions d'Aristote: Ergo, etc.
Ecoutez en ce même Conseil un marchand, un bourgeois, qui n'a
jamais ouï parler d'Aristote; il opinera mieux, donnera de meilleurs
avis et expédients que les savants (4). »

<sup>(4)</sup> N'est-ce pas ici, au sérieux, la leçon pratique que Molière a mise partout en action dans ses comédies?

Le tout est de distinguer entre la bonne instruction et la fausse. La véritable est celle qui ne s'applique point extérieurement et machinalement à l'esprit, qui ne lui impose pas des formes une fois trouvées, et par lesquelles on se croit dispensé du ressort intérieur et de l'invention naturelle. Il ne s'agit pas enfin de s'informer du savoir et des opinions d'autrui pour en faire montre, il faut les rendre nôtres : a Il ne faut pas les loger en notre ame, mais les incorporer et transsubstancier. Il ne faut pas seulement en arroser l'ame, mais il la faut teindre et la rendre essentiellement meilleure, sage. forte, bonne, courageuse: autrement de quoi sert d'étudier? » Et ici vient l'exemple des mouches à miel « qui n'emportent point les fleurs comme les bouquetières (dont il vient de parler), mais s'asseyant sur elles comme si elles les couvaient. en tirent l'esprit, la force, la vertu, la quintessence, et s'en nourrissent, en font substance, et puis en font de très-bon et doux miel, qui est tout leur : ce n'est plus thum ni mariolaine. » Le jour où Charron a ainsi emprunté à Montaigne. et en propres termes, cette délicieuse et inoubliable image pour la mettre couramment au beau milieu de son texte, il a été bien modeste, et il a donné pour jamais, devant le monde et devant la postérité, sa mesure comme écrivain, sa démission comme auteur original.

Nous n'aurions qu'à continuer la lecture de ce chapitre pour avoir à renouveler les remarques du même genre, et aussi pour apprécier l'utilité dont Charron a pu être dans les progrès si lents de l'éducation publique dans notre pays. Il a tout à fait pressenti la méthode de Messieurs de Port-Royal . lorsdu'il a engagé le maître « à souvent interroger son écolier. à le faire perler et dire son avia sur tout ce qui se présente. — Il faut, dit-il, réveiller et échauffer leur esprit par demandes, les faire opiner les premiers et leur donner même liberté de demander, s'enquérir, et ouvrir le chemin quand ils voudront. Si, sans les faire parler, on leur parle tout seul, c'est chose presque perdue : l'enfant n'en fait en rien son profit, pour ce qu'il pense n'en être pas d'écot; il n'y prête que l'oreille. encore bien froidement; il ne s'en pique pas comme quand il est de la partie. » Mais cela est bien plus aisé à pratiquer lorsqu'on n'a qu'une élite et un choix d'élèves, comme c'était le cas pour les écoles de Port-Royal, que lorsqu'on en a toute

une armée comme dans les colléges; le très-grand nombre permet peu cette coopération de vive voix de tous à leur

ropre enseignement.

Sans entrer dans une analyse exacte et complète, j'ai à peu rès touché à tout ce qu'il nous importe le plus de noter en harron. A mesure qu'on avance d'ailleurs dans la lecture de on livre, on s'aperçoit qu'il a tout dit, et il s'en aperçoit di-même en procédant par de nombreux renvois. Le livre, el qu'il était, eut beaucoup de succès dès l'instant de la ublication (4604). Les esprits solides et qui ne haïssent pas la esanteur préférèrent même tout d'abord Charron à Montaigne. d'un jardin anglais ou du verger d'Alcinoüs il avait fait une ièce de terre labourable: il fut réputé excellent. D'autres sprits cependant prirent l'alarme; ce procédé didactique nettait trop en lumière le désaccord de quelques opinions de auteur avec sa condition de prêtre et de théologien; et omme l'a dit Voltaire:

Montaigne, cet auteur charmant, Tour à tour prefond et frivole, Dans son château paisiblement, Loin de tout frondeur malévole, Doutait de tout impunément, Et se moquait très-librement Des bavards fourrés de l'École; Mais quand son élève Charron, Plus retenu, plus méthodique, De Sagesse donna leçon, Il fut près de périr, dit-on, Par la hâine théologique.

Charron ne fut nullement près de périr, il dut cependant songer à se défendre : il le fit dans un Sommaire de son livre ou Petit Traité de la Sagesse, qui ne parut qu'après sa mort. Ce qui parlait surtout en sa faveur, c'était sa vie, la pureté de ses mœurs, l'égalité et la tranquillité de son àme : « C'est une science divine et bien ardue, disait-il, que de savoir jouir loyalement de son être, se conduire selon le modèle commun et naturel, selon ses propres conditions, sans en chercher d'autres étranges. » Cette science pratique, à laquelle,

sauf de rares et courts instants de passion, il avait toujours été disposé, il parait qu'il l'avait tout à fait acquise en vicillissant ; l'équilibre de son humeur et de son tempérament l'y aidait ; il avait pris pour sa devise: Paix et peu, et il la justifiait par toute sa vie. Des prélats distingués n'avaient pas cessé, depuis sa publication de la Sagesse, de l'estimer comme auparavant et de le vouloir attirer à eux. L'évêque de Boulogne-sur-Mer, qui était à la fois prieur de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs à Paris, offrit à Charron sa théologale, et celui-ci eut peut-ètre accepté s'il n'avait craint, à cet âge déjà avancé, l'air humide du rivage de la mer. Il vint pourtant à Paris pour remercier l'évêque de Boulogne, qui s'y trouvait, et de plus pour vaguer à la réimpression de son livre, auguel il avait apporté en quelques endroits des adoucissements et des précautions. C'est pendant ce séjour que, le dimanche 16 novembre 1603, il fut frappé d'apoplexie foudroyante dans la rue Saint-Jeande-Beauvais, au coin de celle des Noyers; il avait soixantedeux ans. La seconde édition de la Sagesse ne parut donc qu'après sa mort, et comme l'auteur n'était plus là pour la surveiller et se défendre, il s'éleva des difficultés dans lesquelles intervinrent utilement le premier président Achille de Harlay et le président Jeannin : ce dernier, dont la religion n'était pas suspecte, fut chargé par le chancelier d'examiner cette seconde édition (4604), dans laquelle il fit de petits retranchements et introduisit quelques corrections, y jetant cà et là quelques parenthèses explicatives; movennant quoi il l'approuva hautement.

La réputation de Charron se soutint pendant toute la première moitié du xvue siècle. Goûté et suivi par ces hommes de l'école érudite et libre, La Mothe Le Vayer, Gassendi, Naudé, il eut l'honneur d'être burlesquement insulté par le Père Garasse:

<sup>«</sup> Quant au sieur Charron, disait ce facétieux dénonciateur des beaux esprits de son temps, je suis contraint d'en dire un mot pour désabuser le monde et les faibles esprits qui avalent le venin couvert de quelques douces paroles et de pensées aucunement favorables, lesquelles il a tirées de Sénèque et naturalisées à la française, sans voir bonnement ce qu'il faisait; car c'était un franc ignorant, et semblable à ce pelit oiseau du Pérou, qui s'appelle le Tocan, et qui n'a rien que le bec et la plume. Il est vrai que quelques-uns lui ont fait cette charité de revoir

s écrits, et nommément sa Sagesse et sa Divinité (probablement ses scours chrétiens), pour en retrancher les plus apparentes impiétés; ais on peut dire que les OEuvres de ce Charron ressemblent à une eille roue toute rompue et démembrée, etc. »

Et Garasse continue de jouer sur ce nom de Charron et r le chariot qu'il n'a pas su mener. Parmi ceux pourtant i critiquèrent le livre de la Sagesse, il en est un qui mée d'être distingué, c'est l'auteur de l'écrit intitulé Consirations sur la Sagesse, publiées en 1643, et qu'on dit être médecin Chanet : il est modeste, il est modéré de ton, il se ontre plein d'égards pour l'auteur qu'il réfute. Cela est autant plus remarquable que ce livre fut composé par l'auur encore très-jeune et au sortir des écoles; après l'avoir issé dormir quelques années, il se décida à le faire imprimer à dire hautement son avis, qui était celui de beaucoup de ns, au risque seulement de déplaire à ceux (car il y en ait) « qui prenaient Charron pour Socrate et l'Apologie de aimond Sebond pour l'Évangile. » — A cela près, disait-il, je ne laisse pas d'estimer Charron, et de croire qu'il doit re estimé savant, et encore plus judicieux; que son livre e la Sagesse est fort bon en gros, et qu'il y a fort peu savants hommes en France qui n'aient profité de sa lecture. eux qui auront assez de loisir pour lire plus avant, verront le j'aime la réputation de cet auteur; que je fais valoir relques-unes de ses opinions, et que je respecte toutes les itres. » Chanet se met donc à réfuter Charron et Montaigne ans nommer ce dernier) sur les principes de leur sceptisme; il se sert de ses connaissances en médecine et en hisire naturelle pour rabattre de ce qu'ils ont dit des animaux pour maintenir l'homme à son rang légitime (1). Il montre

<sup>(1)</sup> La tactique de Montaigne, de Bayle et autres sceptiques, c'est ou en de rabaisser l'homme jusqu'au niveau des bêtes pour lui ôter le ivilége de l'immortalité, ou bien d'élever les bêtes quasi jusqu'au ng de l'homme pour forcer à conclure que, s'il a une âme immorle, elles en doivent avoir une également : or c'est là une conclusion i répugne et devant laquelle on recule volontiers. Chanet ne se laisse int envelopper dans ce dilemme : il observe et trace les limites, les stinctions spécifiques entre l'homme et les bêtes, et qui lui paraistis uffire pour motiver la différence des destinées.

qu'il y a une certitude suffisante dans les notions qui nous viennent par les sens. Dans le spectacle de ce monde et dans le rôle qui y est départi à l'homme, il plaide, par des raisons plausibles, les causes finales, et maintient pour vrai le but apparent des choses, en se tenant au point de vue de l'optique humaine. Il donne raison à plus d'un préjugé contre le paradoxe. Si j'osais traduire toute mon idée en des matières qui ne sont pas miennes, je dirais que le médecin Chanet défend le sens général et le sens commun en philosophie, l'opinion des demi-savants et du peuple, par des raisons qui, légèrement rajeunies un siècle plus tard, seront assez celles de l'École écossaise. Il a des pages très-ingénieuses, très-fines, sur l'instinct et la raison, sur les caractères qui les spécifient, perfection prompte, courte et immobile, d'un côté, perfectibilité de l'autre. C'est un naturaliste religieux, mais observateur, et qui suit la voie expérimentale. Enfin le meilleur éloge qu'on puisse faire de cette Réfutation trop peu connue, c'est que pour le ton comme pour le fond, elle eut été digne d'ètre estimée par Charron lui-même (4).

Des la seconde partie du xvii siècle Charron n'était plus guère qu'un nom, et on ne le lisait qu'assez peu, j'imagine, bien que les Elzevirs en eussent multiplié les exemplaires dans les bibliothèques. Le xviii siècle ne l'a pas ressuscité. Montaigne, de mieux en mieux lu et compris, et qui est autant un poète qu'un philosophe, a dispensé de Charron qui, à bien des égards, n'a fait autre chose que donner une édition didactique des Essais, une table bien raisonnée des matières, et qui n'avait point ce qui fait vivre. Pourtant, par

<sup>(4)</sup> Le peu qu'on sait sur l'auteur de ce livre est dû à Gui Patin, dans une de ses lettres à Spon (47 août 1643): « Des Considérations sur la Sagesse de Charron, dit-il, le vrai auteur, qui n'aime pas d'être connu, est M. Chanet, médecin de La Rochelle. J'ai eu le livre manuscrit entre les mains fort longtemps pour en avoir le Privilége. Les imprimeurs, au lieu de P. C. (au titre), qui serait bierre Chanet, ont failli en mettant P. G. Il est âgé d'environ to ans. Il est fort savant, sanguin, mélancolique, qui a fort voyagé. Il est fils d'un ministre de Marans, qui est encore vivant; il est de la religion de son père, (et) qui médite autre chose. Il est ici fort loué; on dit qu'il écrit presque aussi bien que Balzac. « Ce dernier éloge portait à faux; Chanet n'écrit point pour faire de belles phrases ni en rhétoricien, mais seulement pour exprimer sa pensée.

on jugement plein et sa ferme démarche d'esprit, par son yle sain, grave et scrupuleux, et qui eut même son éclat emprunt, il mérite estime et souvenir comme tout ancien écepteur qui a été utile en son temps; l'histoire littéraire i doit de le placer toujours à la suite de Montaigne, comme la suite de Pascal on met Nicole, — comme autrefois on ettait à côté de La Rochefoucauld M. Esprit qu'on fait bien en plus y mettre.

## INSTRUCTION GÉNÉRALE

SUR

### L'EXÉCUTION DU PLAN D'ÉTUDES DES LYCÉES,

ADRESSÉE A MM. LES RECTEURS

PAR M. FORTOUL, MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Cette Instruction, datée du 45 novembre dernier, et qui présente tout un Plan détaillé d'études, a pour objet de rendre de plus en plus faciles et praticables les règlements qui, depuis deux ans déjà, ont renouvelé les méthodes de l'enseignement dans les colléges ou lycées. Cette réforme, étant une des choses les plus considérables qu'on ait tentées depuis longtemps dans l'éducation de la jeunesse, et devant avoir l'influence la plus directe et la plus profonde sur l'avenir de la société, mérite d'ètre exposée dans son esprit, et je tâcherai de le faire en dégageant cet examen de tout ce qui pourrait le masquer ou l'embarrasser, et sans y rien mêler qui puisse paraître injuste envers personne.

Chacun sait et voit chaque jour plus nettement ce que c'est que la société moderne, et les devoirs laborieux qu'elle impose à chacun presque au sortir de l'enfance. Très-peu de jeunes gens, et cela est heureux, peuvent se passer d'un état, d'une profession; ceux mêmes qui le pourraient sentent de bonne heure (ou les familles le sentent pour eux) qu'ils doi-

t faire comme s'ils en avaient besoin. Mais quel état isir? Toutes les carrières sont ouvertes à tous, et une pition, louable dans son principe quand elle n'est pas trop disproportion avec les moyens et qu'elle s'appuie sur onnètes efforts, porte chacun à se pousser, à s'élever, ou moins à pousser les siens et à porter ses enfants là où n'a pas atteint soi-même : de là bientôt un concours de dans les mêmes voies d'études et vers un petit nombre professions plus particulièrement en estime; de là l'enbrement de quelques carrières. De longues années de avaient produit cet inconvénient au plus haut degré. Les mes éminents et zélés qui avaient présidé à l'Instruction lique pendant ces années, d'ailleurs florissantes, n'avaient été sans songer à l'inconvénient et sans prévoir le dan-On avait cherché à diminuer le nombre croissant des lidats aux carrières dites libérales, en n'admettant que seuls d'entre eux vraiment capables; les épreuves impoétaient devenues plus sérieuses, plus difficiles : on faila barrière plus haute, pour que tous indifféremment ne sent la franchir. Mais, d'une autre part, ce besoin d'un n'était pas distinct, chez un grand nombre, de la poure d'un emploi, d'une place; et de ce côté, la presse et combrement aussi se produisant, on avait dû établir des litions, des difficultés, une sorte de barrière : des certis d'études, des diplômes littéraires étaient exigés pour trée et pour les moindres emplois dans les administras; et ces diplômes, souvent en disproportion avec le but veau de la carrière, devenaient, dans bien des cas; un acle. L'Université, dirigée par des chefs illustres, peude maîtres habiles, ne laissait rien à désirer pour la soliet l'éclat des études littéraires classiques; les hautes nces trouvaient aussi toute satisfaction en elle. Pourtant, s une société où l'industrie, et les arts dont elle dispose, naient de plus en plus et pénétraient la vie ; où les nces physiques, dans leurs mille applications, se partaent le monde; où mille voies légitimes étaient offertes à ivité et à l'intelligence humaine, il était difficile (chose ulière!) et quelquefois pénible de faire un choix. En ice, le principe de l'émulation, ou, si l'on veut, l'aiguillon 'égalité, est puissant; on ne veut pas être moins prisé

qu'un autre, on n'aime à se donner à soi-même le certificat d'aucune infériorité. Avec une intelligence forte et un travail vigoureux, on pouvait sans doute tenir le grand chemin, parcourir la route entière des études classiques, et au plus vite, en toute hâte, se diriger encore à temps, si l'on en avait la volonté, vers les études spéciales, mathématiques et autres. qui ouvraient l'entrée des grandes écoles savantes : mais la question alors était Tout ou rien, et un faux pas au terme faisait échouer. Il était fâcheux, il le devenait de plus en plus, que, sans déroger, sans déchoir, on ne pût à un certain moment, et tout en participant dans une juste mesure à la culture réputée la plus noble et la plus délicate, se diriger vers les connaissances précises dont on devait faire le principal de son fonds social et son instrument de travail et de vie. Il fallait, pour devenir un homme utile dans les carrières du haut commerce et de l'industrie, être ouvertement un transfuge des écoles de Rome et de la Grèce. Bien des jeunes gens s'en fussent accommodés encore ; les familles, elles, ne s'en accommodalent pas autant, et l'on maintenait jusqu'au bout, dans une voie d'études trop souvent suivies à contrecœur, des intelligences sans vocation qui s'y trainaient et n'y marchaient pas.

Et ceux mêmes que des dispositions heureuses engageaient avec succès dans cette voie des belles études classiques, et plus tard des professions dites libérales, il n'était pas sans înconvenient pour eux (quand ils voulaient être avocats, par exemple, magistrats, et non médecins) qu'ils pussent à la rigueur ignorer, toute leur vie, tant de choses qui sont devenues d'une utilité journalière, d'une pratique si familière et si indispensable. Je sais bien que Socrate, en son temps, se détournait des sophistes, des prétendus sages qui raisonnaient à perte de vue sur le principe des choses, sur les vents, les eaux, les saisons; Socrate avait raison de se passer de la mauvaise physique de son temps, de ses hypothèses ambitieuses et prématurées, pour ne s'occuper que de l'homme intérieur et lui prêcher le fameux Connais-toi toi-même. « C'est une grande simplesse, a dit Montaigne tout socratique en ce point, d'apprendre à nos enfants Ouid moveant Pisces..., la science des astres et le mouvement de la huitième sphère, avant les leurs propres. » A cela le répondrai encore

Montaigne n'avait pas tort de préférer de beaucoup l'étude rale à celle d'une astronomie compliquée et en partie see. Mais aujourd'hui il ne s'agit de rien sacrifier, car une ence véritable est née, elle est désormais organisée avec méthodes évidentes et sûres, la science de Galilée, de Cal, de Descartes, de Newton, celle de Harvey, de Frand, de Lavoisier, de Cuvier. L'observation et l'expérience sont le point de départ et le contrôle permanent; l'inducte et le raisonnement s'y mêlent avec plus ou moins de caution ou de certitude, selon la nature des objets et dre des faits. C'est donc une autre étude à associer à ude de Socrate, et une étude qui ne la contrarie pas, mais plutôt conspire amicalement avec elle, dans des traces sines de sagesse et de lumière.

Qu'on veuille bien se rendre compte de l'état réel du monde du milieu de société où nous vivons. La science de tous és nous invite et nous entoure de ses spectacles ou de ses ets, qui ne peuvent plus être pour nous des mystères. us savons la géographie de notre globe. Regardons en haut : nment se fait-il que nous ignorions si aisément ce qu'on ut appeler la géographie des cieux? — Mais ceci est de tous les nps: ce qui est plus particulièrement du nôtre, c'est l'applican perpétuelle de la science à tout ce qui améliore et perfecnne la vie : l'éclairage, le chauffage de nos maisons, cette eau i d'elle-même monte à tous les étages, ces jeux de lumière et soleil où se peignent comme magiquement nos portraits, ces uvelles rapides que nous recevons d'une santé chérie avec vitesse de la foudre, cette vapeur furieuse et soumise qui us emporte presque au gré de la pensée, tout cela nous se à chaque instant des problèmes que la paresse seule de sprit pourrait ne pas agiter et ne pas s'inquiéter de résoue. Or, dans ces matières, pour ne point se payer de mots, faut savoir les éléments de la science, de plus d'une ience, et nous voilà bon gré mal gré embarqués. Quoi? à inze ans ou à dix-huit, vous comprendriez Virgile, Homère Tacite, et vous ne sauriez point ces choses qui de toutes rts viennent piquer votre curiosité et tenter vos yeux! Il y aurait qu'un sauvage qui serait plus indolent que vous. Mais vous préférez le monde moral, la pensée, l'expression

un sentiment. Il s'agit bien de vos goûts et de vos préfé-

rences! Jouissez-en, faites en jouir ceux qui vous entoure si vous excellez à les exprimer; mais ne les imposez point où ils sont hors de leur sphère, et lorsque surtout il n' point question de les étouffer, mais seulement d'y adjoine

ce qui est la loi du temps.

Combien de fois, dans ces luttes parlementaires où la qui tion de l'enseignement public moderne se débattait, les esprimpartiaux n'étaient-ils point partagés et ne souffraient pas? M. Arago soutenait une thèse, celle des sciences con les langues anciennes savantes: tant qu'il parlait science avait raison, et il ne devenait choquant que lorsqu'il attaqu à outrance ce qu'il eût suffi de circonscrire et de limit M. Saint-Marc-Girardin défendait les études classiques a l'autorité qu'il a et la grâce qu'il y savait mettre: notre co à nous qui sommes plutôt du vieux monde, était pour lui pourtant notre raison, notre bon sens reconnaissait qu'i avait du vrai dans les assertions positives du savant qui ve lait faire brèche, et qui représentait toute une race vig reuse d'esprits.

Il y avait danger, si la question était restée longten encore à l'état de conflit et de lutte. Une révolution politic survenant (en 1848), on avait pu craindre que l'enceinte ci sique du temple ne fût envahie et comme emportée d'assaut. ces sortes de moments on tient peu de compte des nuances on est plus tenté de supprimer que de concilier. Je voudr bien établir la difficulté telle qu'elle était réellement, en dégageant des accessoires, et en la posant dans ses term

les plus nets, et, s'il le faut, un peu grossis.

L'éducation en France devait-elle être maintenue la mê au fond, dans les mêmes principes et la même voie que

temps du bon Rollin?

Devait-elle être modifiée, et plus que modifiée, renouve de fond en comble et sur d'autres bases, comme l'exigeai des savants distingués, et (en laissant M. Arago de cot comme le demandait déjà en son temps Franklin?

Franklin, ce me semble, est un nom qui peut s'oppos avec avantage et sans défaveur à celui de Rollin ou de Qu tilien. Or, tout en s'occupant, il est vrai, de l'Amériqu mais en pensant aussi beaucoup à l'Europe, Franklin a po les jugements les plus irrévérencieux et les plus moquei

le système d'éducation qui continuait de prévaloir sous yeux. Il avait l'habitude de s'exprimer à ce sujet sous la me, à lui si familière, de l'apologue, et il disait :

Il y a dans l'humanité un inexplicable préjugé en faveur des annes coutumes et habitudes, qui dispose à les continuer même après les circonstances qui les avaient rendues utiles ont cessé d'exister. a pourrais citer mille exemples, mais un seul me suffira. Il y eut un ps où l'on pensa que les chapeaux étaient une partie utile du cose; ils tenaient chaud à la tête et la protégeaient contre les rayons soleil, contre la pluie, la neige, la grêle, etc. — Quoique, pour le en passant, ce ne soit pas le plus ancien usage; car parmi les es sans nombre de l'Antiquité, bustes, statues, bas-reliefs, méles, on ne voit jamais que la figure humaine soit représentée avec chapeau ni rien qui y ressemble, à moins que ce ne soit une tête soldat, laquelle alors a un casque; et ce n'est point, évidemment, une faisant partie du costume ordinaire, mais comme protection tre les chocs du combat.

Quoi qu'il en soit, nous ne savons pas, continue ironiquement nklin, à quelle époque les chapeaux furent, pour la première fois, oduits, mais dans le dernier siècle ils étaient généralement en usage toute l'Europe. Peu à peu cependant, à mesure que la mode des ruques et celle des coiffures élégantes prévalut, les gens comme il perdirent l'habitude de mettre leur chapeau pour ne point déran-l'édifice artificiel ou la poudre de leur chevelure; les parapluies imencèrent à faire l'office du chapeau; cependant on a continué considérer celui-ci comme une part si essentielle de la toilette, in homme du monde n'est point censé habillé sans en avoir un ou lque chose d'approchant, qu'il porte sous le bras; si bien qu'il y a ntité de gens polis dans toutes les Cours et les capitales d'Europe n'ont jamais, eux ni leurs pères, porté un chapeau autrement que se le bras, quoique l'utilité d'une telle mode ne soit aucunement tente, et que ce soit même très-gênant.

Or la coutume qui prévaut d'avoir des écoles où, de nos jours, l'on signe indistinctement à lous nos enfants les langues grecque et ne, je ne la considère pas sous un autre point de vue que comme hapeau sous le bras de la moderne littérature. »

a forme est assez fine, ainsi qu'on doit l'attendre de nklin; le fond est d'une crudité et d'un radicalisme qui le tout ce que nous avons pu entendre à ce sujet. Franklin ait tant à cette idée, qu'il l'exprimait toutes les fois que casion s'en présentait, en variant légèrement son apolo-(4). Jamais, je l'espère bien, une telle négation du passé

) C'est à propos de l'Académie de Philadelphie dont il était l'un principaux fondateurs , et qui avait dévié de sa destination pre-

20

XI.

n'eût pu prendre et réussir absolument en France, dans ce France où le génie littéraire a sa patrie, où la tradition talent a ses autels, où le sentiment de la beauté latine et la grandeur romaine a passé si profondément dans no veine nationale et dans nos propres origines. Toutefois, confesse ma crainte : si Franklin et son système s'étaie trouvés nettement en face de Rollin et de sa religion des ciens, s'il y avait eu guerre ouverte et déclarée entre eux, ne sais comment le bon recteur se serait défendu en défi tive : comment il aurait maintenu l'utilité sociale et per tuelle de sa méthode; comment il aurait fait pour persua qu'il avait suffisamment de quoi pourvoir à toutes les néc sités du monde réel et de la vie moderne. Certes le physic de Philadelphie, même en n'ayant pas raison sur tous points, aurait eu beau jeu à triompher en public de ce que toutes ses nobles études n'empêchèrent pas d'assis aux convulsions et de croire aux miracles du cimetière Saint-Médard.

Grâce à Dieu, l'alternative ne s'est jamais posée dans termes si impérieux, si pressants; et ce sera l'honneur

mière en admettant dans une trop forte proportion l'enseignement grec et du latin, que Franklin dans sa vieillesse exprimait de la s son opposition à l'envahissement prolongé des langues savantes et part disproportionnée qu'elles prenaient dans l'éducation de ceux devaient avoir, toute leur vie, autre chose à faire. Il disait encore « lorsque l'usage de porter de larges manches ou parements avec boutons avait commencé, il y avait à cela une raison : les pareme pouvaient être rabattus sur les mains, et les préserver ainsi de l'hu dité et du froid. Mais les gants devinrent de mode, et les larges p ments se trouvèrent inutiles : ce qui n'empêcha point qu'on ne conservât. Ainsi tout de même des chapeaux à cornes : le large bo quand il était rabattu, garantissait de la pluie et du soleil. On en à se servir des parapluies, et cependant l'usage prévalut de gar cette forme de chapeaux, quoiqu'elle fût plus incommode qu'utile. C justement ce qui était arrivé pour le latin. Lorsque presque tous livres en Europe étaient écrits en cette langue, l'étude en était ess tielle dans tout système d'éducation; mais maintenant on en a ra ment besoin si ce n'est comme luxe et agrément, puisqu'il a par cédé la place, comme véhicule de pensée et de connaissances, à qu qu'une des langues modernes.» - Franklin est un homme qui a tan perspicacité et qui est tellement doué de l'instinct et du sentiment temps modernes, que j'ai cru que son opinion, même paradoxale, m tait d'être rappelée avec toutes ses variantes et dans toute son étene ouvernement actuel et de son impartiale sagesse (1), c'est en rticulier le service éminent qu'aura rendu M. le ministre l'Instruction publique, d'avoir arrêté à temps le choc, avoir amené la conciliation avant que le duel s'envenimat. Innières antiques et lumières modernes, voilà ce qu'il importit plus que jamais d'assembler, de graduer selon une méthode nie, et d'enseigner ouvertement dans un juste concert. Le mps seul peut confirmer et louer dignement des réformes ce genre : je ne veux que reconnaître et signaler l'effort, tetention ingénieuse et vigilante, la compréhension étendue flexible, la sollicitude patiente qui témoigne d'une vérible piété pour toute connaissance humaine et divine, et un intérêt affectueux pour la jeunesse.

Il n'est personne qui, après avoir lu l'*Instruction* présente, sisse refuser ces qualités à M. Fortoul. Parcourant dans le us grand détail le cercle entier des études, depuis les asses les plus humbles jusqu'à celles de rhétorique et de gique, il s'attache à exposer dans quel esprit, dans quelle

(4) Au tome III (4848) des Œuvres de Louis - Napoléon Bonaparte, on l (page 13) une lettre du prince datée de décembre 1842 et adressée à . Thayer pourêtre communiquée à M. Arago. Après quelques idées et ouvenirs personnels relatifs aux études mathématiques de l'empereur apoléon : « Permettez-moi de terminer par un dernier apercu philophique, dit le prince. Les grands hommes ont toujours une grande issur les générations qui les suivent, quoique cette influence oit souvent niée et combattue. C'est ainsi que l'influence de Charlelagne s'est fait sentir pendant plusieurs siècles, et que même aujourhui l'éducation de la jeunesse obéit encore à l'impulsion donnée par grand homme. A l'époque où le Christianisme s'élevait avec les arbares au-dessus de l'Empire romain, l'Église était le flambeau de science, l'espoir de la civilisation. Par elle seule, il était possible 'adoucir les mœurs et de discipliner les hommes d'armes. Charlelagne se servit de son prestige, la rappela à la sévérité de ses prinipes et lui donna une grande prépondérance. Pour arriver à elle, qui égnait encore et à Constantinople et à Rome, il fallait savoir le grec t le latin ; ces deux langues étaient donc la base de toute science , le hemin obligatoire par où l'on devait passer pour arriver de l'ignoance au savoir, de la barbarie à la civilisation. Eh bien! quoique totre état social ait complétement changé depuis mille ans, quoique es portes de la science aient été enfoncées par les laïques, c'était ncore, il y a cinquante ans, la méthode ecclésiastique que l'on suivait lans l'éducation, et il fallait une révolution comme celle de 89 et un comme comme Napoléon pour élever au-dessus des langues mortes

mesure chaque ordre d'enseignement doit être dirigé et d tribué. Dans des matières si diverses et où les particularit en apparence les plus minutieuses ne sauraient être nég gées, le ministre a dù s'autoriser et s'aider (et il se plait à reconnaître) des rapports et des souvenirs de MM. les inspe teurs généraux; il a joint les fruits de leur pratique à sienne propre et à sa riche expérience universitaire. Par ces inspecteurs généraux dont le tribut s'est versé et fonsi utilement dans la nouvelle Instruction, il est impossible ne pas rappeler des hommes tels que MM. Dumas et Le Ve rier, Brongniart et Bérard dans l'ordre des sciences. M. Nisa a rendu témoignage pour les lettres, M. l'abbé Noirot pour philosophie. Les classes de grammaire ont eu pour explor teurs assidus et précis MM. Alexandre et Dutrey. M. Rava son, dont l'esprit métaphysique est si ami des arts, a appor des vues sur l'enseignement du dessin. Muni de tous ces é ments sûrs d'appréciation et les coordonnant dans un espa d'unité, avec intérêt et lumière, M. Fortoul a présenté a maîtres en chaque branche une idée nette du genre de so

les sciences physiques et mathématiques qui doivent être le but notre société actuelle, car elles forment des travailleurs au lieu créer des oisifs.

« En politique, comme en éducation, remplacer l'édifice de Charimagne, telle était la mission de l'Empereur; mais le temps lui a ma qué en cela comme en toute chose. Et n'est-ce pas inconcevable de ve encore aujourd'hui qu'on exige un examen de latin pour entrer a écoles Polytechnique et militaires? Du latin au dix-neuvième sièc pour apprendre à construire des navires de guerre ou des plat fortes! du latin pour apprendre à lancer des boulets, ou pour app quer dans les arts les sciences chimiques et mécaniques!

« C'est en faisant ces rapprochements qu'on acquiert la triste couv tion que des esprits même élevés sont souvent esclaves des préjugés de la routine. Les habitudes les plus futiles et les plus inutiles o d'immenses racines dans le passé, et, quoique de prime-abord semble qu'il suffise d'un souffle pour les détruire, elles résistent so veut et aux convulsions des sociétés, et aux efforts d'un grand homme

Cette opinion personnelle du prince, qu'on vient de voir si formell ment exprimée, étant telle et si en accord avec celle de Franklin, il e plus facile encore d'apprécier la haute impartialité que le même prin devenu empereur, et pouvant tout, a apportée dans la solution prat que, et combien il s'est montré l'homme de son nouveau rôle et de destinée publique, lorsque, dans l'œuvre de conciliation, il a lais faire une si large part à l'opinion opposée.

ices qu'on attend d'eux, et, qui plus est, comme un spéciment un modèle de la classe même qu'ils ont à faire, avec tout et qui doit y entrer. Des juges, d'ailleurs équitables, ont cru ouver trop de régularité et de mécanisme dans l'indication ricte des heures, des minutes consacrées à chaque portion es devoirs dans les classes; mais il semble qu'en se représentant avec une précision si parfaite les exercices de chaque roupe successivement, le ministre ait voulu ne pas s'en mir à une idée prise de loin et de haut, comme cela est op ordinaire; qu'il ait voulu communiquer aux maîtres le entiment de l'importance qu'il met à un parfait accord entre s'facultés diverses. Cette omniprésence de la pensée supéeure sur tous les points de l'organisation, à une époque de forme et de création récente, est bien plutôt propre à vidier les ressorts qu'à les ralentir et à les gèner.

Et puis, ne l'oublions pas, nous qui datons d'un autre âge, ous avons pu être élevés dans un esprit un peu différent, ans que cet esprit (qui nous a réussi, je le veux bien croire) oive être constamment appliqué dans sa forme première et oive faire loi. Les générations, en se succédant, ont leur ourant général tracé en plus d'un sens et leur souffle divers. ous le précédent Empire, il y a près de cinquante ans déjà, orsque l'Université eut sa fondation et sa renaissance, bien es débris vivaient encore, bien des germes fermentaient qu'il uffisait de rapprocher et de mettre en contact pour qu'il en ortit des productions variées et puissantes. Une longue et orte culture s'en est suivie, où tout n'a pas été parfaitement age et sain sans doute, mais où, avec quelque hasard, il y a u bien de la spontanéité féconde et du noble éclat. Ceux qui ont venus un peu plus tard ont encore hérité de ce mouvenent et de cette impulsion antérieure, et ils en aiment le ouvenir. Il faut toutefois reconnaître que le genre d'ardeur lui animait les générations de ce temps-là est depuis longemps épuisé, et que tout le bien ou même le mal qu'on en ouvait attendre en est sorti. Le monde a changé de tour et le manière de voir; il est devenu positif, comme on dit : je e répète sans idée de blâme : car, si par positif on entend lisposé à tenir compte avant tout des faits, y compris même es intérêts, — disposé à ne pas donner à la théorie le pas sur expérience, — disposé à l'étude patiente avant la générali-

sation empressée et brillante, — disposé au travail et mè à la discipline plutôt que tourné à la fougue sonore et rève : si par positif on entend toutes ces choses et d'auti qui peuvent devenir d'essentielles qualités, au milieu de to ce que laisserait de regrettable l'espèce des qualités et d défauts contraires il y aurait encore de quoi se raffermir se consoler. Mais, regret ou non, il en faut prendre s parti, et, comme l'a dit il y a longtemps Euripide (c'est bi lui en effet qui l'a dit, et non pas un autre): « Il n'y a p à se fâcher contre les choses, car cela ne leur fait rien tout (1). » L'esprit des générations a donc changé, c'est u fait; elles sont devenues peut-être plus capables d'une dire tion précise et appropriée; elles en ont plus besoin aussi, il me semble que la pensée qui a présidé à l'Instruction pr sente et qui s'y diversifie en nombreuses applications est nature à convenir à ces générations nouvelles, à soutenir, développer leur bon sens, leurs qualités intelligentes et solide à tirer le meilleur parti de leur faculté de travail, à les pr parer sans illusion, mais sans faiblesse, pour la société tel qu'elle est faite, pour le monde physique tel qu'elles ont à connaître et à le posséder : - et tout cela en respectant plus possible la partie délicate à côté de l'utile, et en laissa aussi debout que jamais ces antiques images du beau, imp rissables et toujours vivantes pour qui sait les adorer.

Et c'est ici que la reconnaissance des amis des lettres des études classiques est due à M. Fortoul pour le ménag ment habile et tout affectueux qu'il a su garder. Lui-même et sorti des lettres, il n'aurait pu leur faire la moindre injusans manquer à son passé; il a donc, dans une combinaise qui est son œuvre, concilié son culte pour elles, le culte cla tradition, avec la part légitime que réclamaient des sœurivales, et qui, si elles n'étaient admises, allaient devenir in périeuses. Il a fait taire la querelle, a mis l'union en pratique

Τοῖς πράγμασιν γάρ οὐχι θυμοῦσθαι χρεών. Μέλει γάρ αὐτοῖς οὐδέν.

<sup>(1)</sup> En rappelant ce mot dans un autre article (celui des Regrets, a tome VI de ces Causertes), je l'ai attribué à tort à Mme de Staël: il li ressemble en effet, il est spirituel, il avait cours dans son monde; ma il n'était ni d'elle ni de Turgot, à qui je vois qu'on l'a aussi attribué il est purement et simplement d'Euripide, cité par Stobée (titre 54

a confié les bienfaits au temps (et le temps de nos jours rapide): pour employer des noms déjà cités et qui nous ent à figurer le résultat, il a donné satisfaction à Franklin s faire réellement tort à Rollin.

serait difficile de rien extraire ici d'un travail qui s'adresse ticulièrement aux gens du métier; dont tous les articles, eloppés avec un soin égal, sont destinés à l'application, et rien n'est donné à l'effet. Cependant je regretterais de ne at citer quelque chose de la partie neuve et qui m'a le s intéressé, de celle qui traite de l'introduction régulière sciences (géométrie, cosmographie, chimie, physique) s les classes des lettres, dans la division supérieure, c'estire à partir de la troisième jusqu'à la rhétorique. Les pernes qui avaient pu s'effaroucher d'abord en craignant que études sérieuses trop multipliées ne vinssent peser sur prit de la jeunesse et l'accabler tristement, devrout se surer en voyant le sens et la proportion dans lesquels elles t enseignées. Je dirai qu'à les présenter comme on le fait, études sont bien plutôt propres à éclairer l'esprit et à le aplir de notions vives et d'agréables lumières. Apprendre , mais bien, c'est la règle. Ne pas pousser ces premiers rs au delà des notions désormais indispensables à tout nme éclairé, mais donner à ces notions foute leur netteté leur application usuelle, c'est la recommandation expresnent faite aux professeurs. Et pour la chimie, par exemple, e que doivent l'apprendre les élèves de la section littére, en seconde et en rhétorique, laissons parler le promme:

Après ces premiers pas (les premières définitions et notions dons en troisième), les études se spécialisent; mais qu'on se garde ller trop loin. Il est vrai que l'enseignement de la chimie devient s complet en seconde et en rhétorique, mais le programme serait interprété, si, abusant de son étendue, on en profitait pour entrer se des développements qui ne sont pas faits pour les classes de nos ées.

Avant Lavoisier, la chimie minérale, déjà explorée, offrait une lititude de sentiers et de labyrinthes dont son génie a saisi les raptes et tracé le plan. Bientôt l'accès en est devenu facile aux compants eux-mêmes, par la découverte de cette nomenclature précise nime l'algèbre, pure et sonore comme une langue antique, qu'on ne à entendre appeler la nomenclature française. Voilà le champ tudes assigné à l'enseignement des lycées.

« Conservons-lui sa prudente réserve; qu'il embrasse tout ce qui classique, mais qu'il s'y renferme! Qu'il ne se hâte pas de répud cette belle méthode, ce beau langage, qui ont fait de la chimie fraçaise une école de logique pratique, en même temps qu'elle est l'i terprète le plus sûr de la philosophie naturelle, le moyen d'analyse plus puissant dans la discussion des procédés des arts!...

«Si, en sortant du lycée, les jeunes gens ont conservé une noti précise et durable de la nature et des propriétés de quelques corps d' intérêt universel, comme l'air, l'eau, les métaux usuels, les acides, l alcalis et les seis les plus communs; si les phénomènes de la combu tion, ceux de la respiration et de la nutrition des plantes, ceux de respiration et de la nutrition des animaux, ont été soigneuseme étudiés devant eux, l'enseignement de la chimie aura atteint son b

« Mieux vaut restreindre ces études aux grands objets et y fa pénétrer d'une main sure la jeunesse de nos lycées, que de les étend hors de propos sur des détails qu'aucun lien logique ne rattache

plan général...

« Aussi, les professeurs des lycées, convaincus que leur missi n'est pas de former quelques chimistes, mais bien de faire circu dans la masse même de la nation les connaissances chimiques les pi générales et les plus utiles, ne s'étonneront pas d'avoir à revenir tr fois, en trois ans, sur l'exposition des principes.

« Ces principes, ces notions générales, tout homme bien élevé d les posséder, les conserver toute sa vie. Il faut donc les épurer, les sir plifler, les éclairer sous tous leurs aspects d'une lumière si vive, qu dans le jeune auditoire, aucune intelligence ne puisse rester rebe

au sentiment de ces grandes vérités.

« Rien de plus propre à conduire à ce but désirable que des exp

riences bien choisies, exécutées et discutées avec attention...

« On ne saurait trop le répéter aux professeurs : Bornez votre ense gnement ; loin de vous engager par delà le programme, restez en de plutôt. Mais quand vous faites une expérience fondamentale, analyst en les conditions essentielles avec soin ; faites-en bien ressortir conséquences immédiates. Quand vous exposez un sujet d'un intérgénéral , résumez-en l'histoire ; rendez ainsi familière la logique dinventeurs; apprenez à vos élèves à connaître et à vénérer les nor des hommes illustres qui ont créé la science. Défiez-vous des exposabstraits...

« Ce sont les faits qui ont servi de point de départ à toutes les déco vertes de la chimie; ce sont les faits qui la guideront encore dans l'av

nir. Sa logique est là, non pas ailleurs...

« Tout ce qui tend à confondre l'étude des sciences physiques avec l'observations et les notions de la vie commune, doit être saisie avempressement. L'élève s'accoutume par là à raisonner ses impression à classer ses remarques, à les préciser. Il acquiert pour toute la v l'habitude de raisonner en chimiste, au lieu de se borner à savoir paceur, pour quelques mois, le texte de son cours...

« Aussi, pour la parsaite exécution du nouveau plan d'études, l

esseurs trouveront-ils bien plus de profit à préparer leur leçon se le laboratoire même, au milieu des appareils, en prenant part à isposition matérielle des expériences, qu'à l'étudier dans leur net, abstraction faite des objets qu'ils vont avoir à manier et à passer sous les yeux des élèves. Car c'est dans la gature, bien plus dans les livres, qu'il faut chercher des inspirations pour un enseinent qui doit demeurer élémentaire, pratique et toujours approaux intelligences moyennes...

A mesure que l'enseignement se fortifie, on peut donner aux exers un caractère plus profitable; poser aux élèves des problèmes lériques et en faire contrôler la solution de temps en temps... Par ques exercices de ce genre, les jeunes gens apprennent bientôt à uler, à peser, à mesurer, et on leur inspire le goût de l'expérience

la confiance dans ses enseignements.

Le professeur ne négligera pas de résoudre devant eux les petits plèmes d'analyse que la leçon comporte, surtout lorsqu'il s'agit de dances d'un emploi commun. Mises à leur place, ces notions entrent s fatigue dans l'esprit des élèves, trouvent plus tard dans la vie s applications, et contribuent au plus haut degré à donner à l'enmement de la chimie son véritable caractère.

Enfin, dans chaque lycée, on mettra à profit les ressources de la dité pour fournir aux élèves des occasions d'étude dans les ateliers manufactures de l'industrie. Il est rare qu'on ne puisse pas organibuit à dix promenades par an dans ce but. Le professeur doit duire lui-même les élèves. Il doit leur fournir les explications dont pour besoin, mais les abandonner pourtant à leur curiosité propre, es accoutumer à recueillir directement des ouvriers les informa-

is dont ils ont besoin.

Ces promenades sont, de tous les sujets de composition à donner élèves, les meilleurs... »

I me semble qu'il n'y a dans de telles études, entremèlées à leçons les plus élevées des lettres, rien d'accablant, rien d'émousse le sentiment de l'admiration ni qui jure avec ée du beau. Si j'osais faire un rapprochement qui n'est exact, c'est ainsi, dans un livre célèbre, que Ponocrates, ançant le progrès des temps, en agissait avec son élève, qu'il l'exerçait aux notions pratiques de la vie, tout en le intenant d'ailleurs en commerce étroit et familier avec les unds auteurs de l'Antiquité, avec Hippocrate comme avec mère. La lecture de ces pages de l'Instruction serait faite, vérité, pour donner à quelques-uns des disciples purs de intilien le regret de n'avoir point été élevés ainsi. Mais core une fois, il ne s'agit plus d'avoir à opter exclusive-tent ni de rien sacrifier, et Quintilien, à côté de Lavoisier

et des autres maîtres, garde encore sa belle et bonne p Pour moi, simple rapporteur et jusqu'ici très-peu jug ces matières, j'ai été amené naturellement à m'en occu au moment où des devoirs nouveaux m'appellent à un et gnement imprévu (1). C'est l'heure aussi où j'ai à me cueillir pour me rendre digne, à mon tour, d'entretenir le sacré sur ces hauteurs religieuses de l'Antiquité. Il n'en point des Anciens comme des Modernes : les Anciens des vieillards; on ne les aborde qu'avec révérence et lent il ne convient pas de les brusquer. En remerciant donc lecteurs qui m'ont suivi jusqu'ici avec tant de bienveilla dans mes excursions toutes modernes, j'ai besoin de leur mander de me laisser pour quelque temps interrompre communications habituelles: le jour où je me sentirais mesure de les reprendre, serait, on peut le croire, un heureux pour moi.

(4) Je voulais parler de la chaire de Poésie latine au Collége France à laquelle je venais d'être nommé, sur la présentation pre unanime du Collége même et de l'Académie des Inscriptions. It quand je ne songeais qu'à bien faire dans cette carrière nouvelle, c tres ne songeaient qu'à m'entraver dès le seuil et à m'ôter la pat comme ils eussent fait dès longtemps de ma plume, s'ils l'avaient Le travail critique de ces cinq années, qui se trouve recueilli dans onze volumes, et dans lequel je crois avoir fait preuve quelquefois fermeté véridique, n'a pas été étranger à ces démonstrations malv lantes et à cette légère avanie. Il n'est que juste, et c'est mon di presque mon orgueil, en terminant ces volumes, d'y rattacher ce en a été le remerciement public et la récompense.—J'avais choisi p sujet du cours Virgile et l'Enétde.

<sup>—</sup> C'est ici la fin des Causeries du Lundi, et le dernier article de c série que j'aie donné au Moniteur. — Le morceau suivant, sur Werti a été inséré dans la Revue Contemporaine en juin 1855, et les au l'ont été dans l'Athenœum.

## WERTHER.

### CORRESPONDANCE DE GOETHE ET DE KESTNER,

Traduite par M. L. POLEY (4).

Werther est un des livres qui ont eu le plus d'influence et ui ont le plus excité la curiosité publique en tout pays. On sait maintenant l'histoire, et l'on démêle la double part de érité et d'invention dont il se compose, presque aussi bien ue l'auteur lui-même. Il est vrai que c'est par l'auteur qu'on sait et de plus par ceux des principaux intéressés qu'il v fait entrer tout vifs. Ils se sont plaints, ils ont réclamé, on leurs lettres; l'auteur seul n'aurait pas tout dit : « Préparé tout ce que l'on pourrait alléguer contre Werther, a dit oethe en ses Mémoires, je ne me fâchai pas de toutes les ntradictions; mais je n'avais pas pensé qu'une souffrance supportable me serait réservée par des âmes bienveillantes sympathiques: car au lieu de me dire d'abord sur mon tit livre quelque chose de non désobligeant, on voulait sair avant tout ce qu'il y avait de réel dans les faits; ce que ne me souciais pas du tout de dire, et je m'en expliquai utement d'une manière très-peu aimable : car pour répondre

<sup>(4)</sup> A la librairie de Glaeser, rue Jacob, 9.—M. Poley, anciennement aché à la légation de Prusse, qui appartient à l'Allemagne par la ague et à la France par un long séjour, a traduit cette Corresponnce comme il est à souhaiter qu'on fasse toujours pour ces sortes puvrages: ce qui importe en effet, c'est bien moins d'éviter quelques corrections de style que de conserver la parfaite exactitude et le ractère de l'original: et c'est à quoi M. Poley a réussi.

cule auquel j'avais si longtemps pensé pour donner à

nombreux éléments une unité poétique, et j'aurais du détruire la forme de telle sorte que les véritables éléme constitutifs eux-mêmes, là où ils n'auraient pas été complé ment anéantis, eussent été au moins défaits et dissous. » Il se compare encore à l'artiste grec qui composa sa Vénus traits divers empruntés à diverses beautés; et c'est ainsi qu a fait dans Werther, dit-il, tout en y laissant à sa Ch lotte le caractère dominant du principal modèle. Quant nous, aujourd'hui, qui venons de lire la Correspondance Goethe avec la vraie Charlotte et avec Kestner son époux, qui avons en même temps relu Werther, il nous semi (pour emprunter aussi une image à la Grèce) que nous pou rions dessiner la ligne sinueuse qui unit l'épaule d'ivoire Pélops au reste du corps vivant, c'est-à-dire séparer les parti artificielles et factices d'avec celles qui étaient la vérité mên Nous serions étonné si de ce simple exposé il ne ressorta

Goethe, agé de vingt-trois ans, dans la plénitude et le vag d'un génie qui est à la veille de produire, mais qui hési encore, le front chargé de nuages et de pensées qui vont tous sens, le cœur gonflé de sentiments et ne sachant qu'e faire (sera-ce une passion? sera-ce un poëme?), Goethe do teur en droit, beau, noble, aimable, après de fortes et libr études commencées à Leipzig, continuées à Strasbourg, avant su résister dans cette dernière ville à l'attraction ve la France, est rappelé à Francfort sa cité natale, et de là est envoyé par son père à Wetzlar en Hesse pour se perfe tionner dans le droit et y étudier la procédure du tribun de l'Empire; mais en réalité, et sans négliger absolumer cette application secondaire, il est surtout occupé de li Homère, Shakspeare, ou de se porter vers tout autre suje « selon que son imagination et son cœur le lui inspireront.

pas pour tous une lecon d'art et de goût. Essayons un peu

Et en effet, dans cette période d'entreprise encore confus et de méditation ardente où il se trouvait, il s'était dit, pou un temps, de s'affranchir par l'esprit de tout élément e ascendant étranger, de donner un libre cours à sa faculté in térieure, à ses impulsions et à ses impressions, de se laisse faire naïvement à tous les êtres de la nature à commence r l'homme, et d'entrer par là dans une sorte d'harmonie et ntimité avec tout ce qui vit. En parlant de Goethe, il faut us défaire de quelques-unes de nos idées françaises par p simples, et consentir à nous mettre avec lui dans cet t, pour ainsi dire, d'enthousiasme prémédité, qui resnble un peu dans l'ordre de la poésie à ce que Descartes ait dans la sphère philosophique. La préméditation, d'ailrs, n'était pas aussi nette pour lui dans le moment même 'elle lui a paru depuis et qu'il nous l'a exprimé lorsqu'il y revenu avec la supériorité du critique contemplateur dans Mémoires. Quoi qu'il en soit, il se fit Werther, ou, si us aimez mieux, il se laissa être Werther pendant queles saisons, sans l'être au fond véritablement. Ce n'était 'une forme de la vie, la forme la plus exaltée et la plus ugueusement expansive qu'il avait à traverser avant d'arrir à l'équilibre définitif et à cette activité sereine qui comendra tout.

Goethe était donc à Wetzlar dans l'été de 1772. Après les emiers ennuis de l'installation et un premier coup d'œil peu vorable donné à la ville, il cherche à se distraire par des comenades solitaires dans la charmante vallée de la Lahn; il nporte avec lui son Homère, l'Odyssée qu'il lisait beaucoup ors, tout occupé de revenir à la nature, et il croit voir des bleaux approchants et des idylles dans ce qu'il observe à naque pas. Les premières lettres de son Werther expriment ette disposition enivrée et enchantée avec un feu, une vie, n débordement d'expression que rien n'égale et que luinême, vieilli, se reconnaissait impuissant à ressaisir: « En érite, disait-il en écrivant ses Mémoires, le poète invoqueait vainement aujourd'hui une imagination presque éteinte; ainement il lui demanderait de décrire en vives couleurs ces elations charmantes qui autrefois lui firent de la vallée u'arrose la Lahn un séjour si cher. Mais, par bonheur, un Pénie ami a depuis longtemps pris ce soin, et l'a excité, dans oute la force de la jeunesse, à fixer un passé tout récent, à e retracer et à le livrer hardiment au public dans le monent opportun : chacun devine qu'il s'agit ici de Werther. » Observation bien juste et sentie! il est des fruits (et ce sont œux de l'imagination et de la fleur de l'âme), qui ne se cueilent bien qu'à l'heure unique et désirée. Attendez, laissez passer la saison, allez vous figurer qu'ainsi, selon le vier précepte, vous les laisserez mieux mûrir et que vous saur les perfectionner en les retardant : erreur et oubli de la fui rapide des Heures, de ces Heures qui s'appellent aussi l'Grâces! Vous aurez peut-être d'autres fruits, mais vous n'a rez plus les mêmes, et si ce sont ceux d'autrefois que vo voulez après coup cueillir, ils n'auront jamais plus pour vo ni pour d'autres leur duvet, leur saveur et leur parfum.

Werther est le livre et le poème de sa saison. L'aute d'abord place exactement son héros dans la disposition où était lui-mème. Werther est artiste; au milieu de toutes s'expansions et ses abandons, il a souci de son talent: en fa de cette belle vallée, par une matinée du printemps, il songe pas seulement à en jouir, il songe à en tirer quelq parti comme peintre, et, s'il reste inactif, il a du regret:

« Je suis si heureux, mon ami, dit-il (1), si abimé dans le sentime de ma tranquille existence que mon talent en souffre. Je ne pourr pas dessiner un trait, et cependant je ne fus jamais plus grand peint Quand les vapeurs de la vallée s'élèvent devant moi, qu'au-dessus ma tête le soleil lance d'aplomb ses feux sur l'impénétrable voûte l'obscure forêt, et que seulement quelques rayons épars se glissent fond du sanctuaire; que couché sur la terre dans les hautes herb près d'un ruisseau, je découvre dans l'épaisseur du gazon mille peti plantes inconnues; que mon cœur sent de plus près l'existence de petit monde qui fourmille parmi les herbes, de cette multitude inno brable de vermisseaux et d'insectes de toutes les formes, que je sens présence du Tout-Puissant qui nous a créés à son image, et le sout du Tout-Aimant qui nous porte et nous soutient flottants sur une n d'éternelles délices; mon ami, quand le monde infini commence air à poindre devant mes yeux et que je réfléchis le ciel dans mon cœ comme l'image d'une bien-aimée, alors je soupire et m'écrie en me même : » Ah! si tu pouvais exprimer ce que tu éprouves! si tu pouvai exhaler et fixer sur le papier cette vie qui coule en toi avec tant d' bondance et de chaleur, en sorte que le papier devienne le miroir ton ame, comme ton ame est le miroir d'un Dieu infini!... » M ami... Mais je sens que je succombe sous la puissance et la majesté ces apparitions, »

On a entendu la plainte profonde du talent; et lorsque talent réussit à se faire jour et à trouver des sujets tout pr

<sup>(4)</sup> Je me sers, pour ces citations de Werther, de la traduction M. P. Leroux.

rés qui se détachent au milieu de ces exubérantes images, resse est complète, et il semble qu'il ne manque rien à la issance du promeneur. Lire Homère, s'asseoir sous les euls d'une cour d'auberge rurale, y dessiner le pêle-mêle in devant de grange et l'enfant de quatre ans qui, pendant e la mère est absente, tient entre ses jambes son petit re agé de six mois qu'il appuie doucement contre sa poine, — voilà une journée délicieuse : « Et au bout d'une ire je me trouvai avoir fait un dessin bien composé, vraint intéressant, sans y avoir rien mis du mien. Cela me firme dans ma résolution de m'en tenir désormais uniquent à la nature : elle seule est d'une richesse inépuisable ; seule fait les grands artistes. » Ce que Werther dit là de peinture, il l'entend également de la poésie : « Il ne s'agit e de reconnaître le beau et d'oser l'exprimer : c'est, à la ité, demander beaucoup en peu de mots. » Et il cite en emple une rencontre qu'il a faite, le jeune garçon de ferme oureux de la fermière veuve, et amoureux tendre, timide, sionné: « Il faudrait te répéter ses paroles mot pour mot, e voulais te peindre la pure inclination, l'amour et la fidéde cet homme. Il faudrait posséder le talent du plus grand ete pour rendre l'expression de ses gestes, l'harmonie de voix et le feu de ses regards. Non, aucun langage ne resenterait la tendresse qui animait ses yeux et son mainn; je ne ferais rien que de gauche et de lourd. » Dans ites ces premières pages de Werther, on se sent dans le ii, on est avec Goethe tel qu'il était alors; et toute la preère partie de la relation avec Charlotte ou Lotte (comme e s'appelle familièrement) produit le même effet.

Goethe, après quelque temps de séjour à Wetzlar, avait tennaissance avec la famille de M. Buff, bailli de l'Ordre emand, et il avait été frappé tout d'abord de la beauté, de dignité virginale, de l'esprit de sa fille Lotte, agée de près vingt ans, qui, sans être l'ainée de la maison, servait de re depuis près de deux ans à ses frères et sœurs, et n'en uit pas moins aimable dans la société, où elle déployait une ieté vive et naturelle. Ce fut le 9 juin 1772 qu'il la renconapour la première fois à un bal champètre à Wolpertshaun; et peu suparavant, tout près de là, au village de Gaunheim, il avait fait la connaissance de Kestner, sans savoir

sa liaison avec Charlotte. Les circonstances de la rencondu bal, telles qu'elles sont consacrées dans Werther, différent du vrai que par de légères variantes. Ainsi le villa de Gaubenheim est devenu Wahlheim. Il n'est pas exact q durant le bal, entendant prononcer le nom d'Albert, c'est dire de Kestner, Goethe ait demandé qui il était, et q Charlotte ait répondu : « Pourquoi vous le cacherais-je ? c' un galant homme auguel je suis promise. » Le lien gui un sait alors Charlotte et Kestner était tout moral et tacite, Charlotte n'en aurait point parlé ainsi à première vue. Il n' pas exact non plus que, dans le jeu innocent, improvisé p dant l'orage, Charlotte ait donné si lestement des soufflet ceux qui ne devinaient pas juste; ces soufflets sont un en livement et un ressouvenir de quelque autre scène arri ailleurs et avec une autre, et ils ne s'accordent point avec caractère de gaieté sans doute, mais non de folâtrerie, de véritable Charlotte.

Comment savons-nous si bien tout cela? C'est que Kestn l'Albert du roman, a écrit et donné tous les éclaircisseme désirables sur Werther. Kestner, né à Hanôvre, âgé en 4" de trente et un ans, résidait depuis quelques années, en qua de secrétaire d'ambassade, à Wetzlar; il y avait été introd de bonne heure dans la famille de M. Buff, et il avait ce tracté avec Charlotte un de ces liens de cœur purs, resp tueux, patients, que le mariage devait couronner. Il y dev l'ami de Goethe, qu'il eut le mérite d'apprécier du prem jour à sa valeur; et ce qui est vrai encore, c'est que pend toute cette belle saison de 1772, Goethe, accueilli par l adopté par Charlotte et par toute la famille, mena une d'exaltation, de tendresse, d'intelligence passionnée par sentiment, d'amour naissant et confus, d'amitié encore inv lable, une vie d'idylle et de paradis terrestre impossible prolonger sans péril, mais délicieuse une fois à saisir. Il e en un mot, une saison morale toute poétique et divine, qua mois célestes et fugitifs qui suffisent à illuminer tout un pas Voilà ce qu'il a peint admirablement dans son Werther, qui en fait l'âme, et qui en reste vrai pour nous encore travers toutes les vicissitudes de la mode et des genres.

L'orage toutefois était imminent et s'amassait-en lui, orage qui n'éclata point. L'idylle resta pure. Goethe, sage

ort jusque dans ses oublis, s'éloigna à temps. Il avait fait la onnaissance de Charlotte le 9 juin 4772, et il partit brusuement de Wetzlar le 11 septembre. Sauf une courte visite e trois jours qu'il revint y faire du 6 au 10 novembre de ette même année, il ne revit plus Charlotte que bien tard, rsqu'il avait soixante-dix ans, et elle plus de soixante, et u'elle était la respectable mère de douze enfants.

Goethe ne songea point à faire tout aussitôt un roman et n livre de cette liaison qui n'avait rien pour lui d'une avenre. Ses Mémoires sont un peu vagues sur ce point et ne livent pas les événements d'assez près. On y voit qu'il fit, u printemps de l'année suivante probablement (car les dates récises n'y sont point marquées), un voyage près de Colentz pour s'y distraire, et qu'il y devint légèrement amoueux d'une des filles de Mme de La Roche : « Rien n'est lus agréable, dit-il à ce sujet, que de sentir une nouvelle assion s'élever en nous lorsque la flamme dont on brûlait uparavant n'est pas tout à fait éteinte : ainsi à l'heure où le oleil se couche, nous voyons avec plaisir l'astre des nuits se ever du côté opposé de l'horizon : on jouit alors du double clat des deux flambeaux célestes. » Cela nous apprend du noins que l'amour qu'il pouvait avoir gardé pour Charlotte 'avait rien de furieux ni d'égaré.

Les lettres qu'on a de Goethe, adressées à Kestner pendant es mois qui suivent l'instant de la séparation, nous le prouent aussi, tout en nous donnant assez bien la mesure de ette espèce de culte d'imagination et de tendresse idéale, nystique, pourtant domestique et familière, mêlée de détails u coin du feu. Il a beau souffrir, il ne regrette point l'emloi qu'il a fait de ses derniers mois : non, ce n'est pas un nauvais Génie qui l'a conduit à ce bal où il a fait la connaisance de Lotte : « Non, c'était un bon Génie, s'écrie-t-il, je aurais pas voulu passer mes jours à Wetzlar autrement que e ne l'ai fait; et pourtant les Dieux ne m'accordent plus de els jours, ils savent me punir et me Tantaliser. » A Francort, où il est revenu vivre près de sa famille, il a dans sa hambre la silhouette de Lotte attachée avec des épingles au nur; il lui dit le bonsoir en se couchant, et le matin il rend plus volontiers ces épingles-là que d'autres pour s'hapiller. Il a (comme dans Werther) le nœud de ruban rose 21.

qu'elle portait au sein la première fois qu'il la vit; il est for question à plusieurs reprises d'une certaine camisole à raie bleues dans laquelle elle est adorable en négligé, et qu'i regretterait de loin de lui voir quitter. Pourtant, dans tou cela, rien de sensuel, et quand il dit à Kestner que ce n'es jamais dans le sens humain qu'il la lui a enviée, on le croit Seulement sa Laure et sa Béatrix ont le costume et le désha billé d'ane idylle des bords du Rhin; on a quelque peine s'y faire. Comprenons l'amour vrai sous toutes les formes e dans tous les costumes avec ce qu'il a de désintéressé. Saint Preux, chez Jean-Jacques, n'a-t-il pas dit : « Assis aux pied de ma bien-aimée, je teillerai du chanvre, et je ne désirera rien autre chose, aujourd'hui, demain, après demain, toute l vie. » Goethe, qui cite ce mot du cœur en se l'appliquant le renouvelle par une légère variante : « Avec vous (Lotte e Kestner) je désirais autrefois de cueillir des groseilles et d secouer des pruniers, demain, après-demain, et durant tout ma vie. »

J'ai dit qu'après les avoir quittés, il ne se mit pas tou aussitôt à écrire Werther. En effet, s'il le médita et le couv dès auparavant, il ne dut point commencer à l'écrire avan le mois de septembre 4773, c'est-à-dire un an après son dé part de Wetzlar, et lorsqu'il eut publié son drame de Goetz Dans l'intervalle il s'était passé deux événements. Le jeun Jérusalem, fils d'un théologien connu, et secrétaire de léga tion, qui se trouvait à Wetzlar en même temps que Goethe jeune homme romanesque et lettré, épris d'une passion mal heureuse pour la femme d'un de ses collègues, se tua d'un coup de pistolet à la fin d'octobre 4772. Sans être très-liavec Kestner, c'était précisément à celui-ci qu'il avait emprunt des pistolets sous le prétexte d'un voyage. Goethe, comme tout le jeune monde allemand d'alors, fut très-frappé de cette mort sinistre, et il s'enquit très-curieusement des détails auprès de Kestner, qui les lui donna par écrit. C'est alors qu'il conçut l'idée d'identifier bientôt l'histoire de ce Jérusa lem avec celle d'un amoureux comme lui-même l'avait été or aurait pu l'être, et de faire du tout un personnage romanes que intéressant, et qui aurait pour le vulgaire le mérite de finir par une catastrophe. Mais l'idée sommeilla en lui environ dix mois avant qu'il la mît en œuvre. Un second événement dut lui donner de l'aiguillon dans l'intervalle, fut le riage de Kestner avec Charlotte, qui s'accomplit vers ues 1773; non pas qu'il eût du tout, à cette occasion, vie de se brûler la cervelle; il a soin, dans sa Corresponce, de rejeter bien loin une pareille pensée, et je crois que c'est sincère. Cependant, il dit dans ses Mémoires « la mort de Jérusalem, occasionnée par sa malheureuse sion pour la femme d'un ami, l'éveilla comme d'un songe ui fit faire avec horreur un retour sur sa propre situa-. » Mais, dans ses Mémoires, il entendait ceci d'un comncement de passion plus récente qu'il croyait éprouver r la fille de Mme de La Roche, la même personne il avait vue il y avait peu de temps à Coblentz, et qui ait de se marier à Francfort. L'idée de ces relations sses et de ces engagements sans issue lui fut donc vivent retracée par la mort de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, t se passa dans le domaine de l'imagination. S'il souffrait, e dissimule bien dans ses lettres d'alors à Kestner et à rlotte, qui, tout à fait fiancés, n'attendent que le prochain atemps pour s'épouser. Dans ce qu'il leur écrit durant cet er de 4772-4773, qui précède le mariage, il paraît gai, reux, ou du moins libre, et tourmenté du besoin d'aimer du vague de la passion plutôt que d'aucune particulière ssure. Il a sur la fête de Noël une lettre à Kestner pleine joie, de cordialité, de sentiment pittoresque, et aussi de timent de famille :

Hier (veille de Noël), mon cher Kestner, j'ai été avec plusieurs ves garçons à la campagne; notre gaieté a été bruyante: des cris et rires depuis le commencement jusqu'à la fin. Ordinairement ce t pas de bon augure pour l'heure prochaine; mais y a-t-il quelque se que les saints Dieux ne puissent pas accorder s'il leur plaît! Its nt donné une joyeuse soirée; je n'avais pas bu de vin, mon œil t sans trouble pour jouir de la nature. La soirée était belle; lorsnous rentrâmes, la nuit survint. Il faut que je te dise que mon âme éjouit toujours quand le soleil a disparu depuis longtemps, la nuit upant l'horizon entier, de l'orient jusqu'au nord et au sud, et un cercle demi-obscur seulement luit du côté de l'occident; la une offre un spectacle magnifique. Quand j'étais plus jeune et plus ent, j'ai regardé souvent, pendant mes excursions, ce crépuscule ant des heures entières. Je me suis arrêté sur le pont (1): la ville

) On se rappelle le bel endroit de René : « Quand le soir était venu,

sombre des deux côtés, l'horizon brillant silencieusement, le ref dans le fleuve, ont produit sur mon âme une impression délicieuse q j'ai retenue avec amour. Je courus chez les Gerock, et demandai crayon et du papier, et je dessinal, à ma grande joie, le tableau ent aussi chaud qu'il se représentait dans mon âme; tous partagèrent n joie sur ce que j'avais fait, et leur approbation me rassura. Je leur pi posai de jouer aux dés mon dessin; ils ne voulurent pas, et me dema dèrent de l'envoyer à Merck. Il est maintenant suspendu au mur ma chambre, et me fait aujourd'hui autant de plaisir qu'hier. No avions passé ensemble une belle soirée comme des hommes auxqu le bouheur vient de faire un grand cadeau, et je m'endormis en rem ciant les Saints dans le ciel pour la joie d'enfants qu'ils ont voulu no accorder pour la nuit de Noël.... »

Telle était sa disposition trois mois après avoir quit Charlotte, sept semaines après la mort du jeune Jérusales et quand il avait déjà en idée le germe de *Werther*.

Goethe, on le sait, aimait à patiner; on n'a pas oub son plus beau portrait de jeunesse, tracé par sa mê même:

« — Mère, vous ne m'avez pas encore vu patiner, et le temps beau; venez donc, et comme vous êtes, et tout de suite. - Je me disait la mère racontant cela depuis à Bettine, je mets une pelisse fo rée de velours cramoisi qui avait une longue queue et des agrafes d et je monte en voiture avec mes amis. Arrivés au Mein, nous y tre vons mon fils qui patinait : il volait comme une flèche à travers foule des patineurs; ses joues étaient rougies par l'air vif, et ses cl veux châtains tout à fait dépoudrés. Dès qu'il aperçut ma peli cramoisie, il s'approcha de la voiture, et me regarda en souriant tr gracieusement.—Eh bien! que veux-tu? lui dis-je. - Mère, vous n'a pas froid dans la voiture, donnez-moi votre manteau de velours. Mais tu ne veux pas le mettre, au moins? — Certainement que je ve le mettre.—Allons, me voilà ôtant ma bonne pelisse chaude; il la m jette la queue sur son bras, et s'élance sur la glace comme un fils Dieux. Ah! Bettine, si tu l'avais vu! il n'y a plus rien d'aussi be j'en applaudis de bonheur! Je le verrai toute ma vie, sortant par u arche du pont et rentrant par l'autre : le vent soulevait derrière lui queue de la pelisse qu'il avait laissé tomber. »

On a le portrait par la mère ; or, voici le glorieux penda par Goethe lui-même. N'oublions pas que dans ce temps

reprenant le chemin de ma retraite, je m'arrêtais sur les ponts por voir se coucher le soleil... » Dans le tableau naturel que nous tra Goethe, on remarquera, comme différence fondamentale avec Cl teaubriand, le sentiment cordial et domestique, la joie d'enfants à ce veillée de Noël.

nit continuellement Homère, et qu'il était plein de ces mafiques images de l'Olympe. On était au mois de février 4773 ; crit à Kestner dans une espèce d'hymne triomphal :

Nous avons une glace superbe pour patiner en l'honneur soleil. J'ai exécuté hier des rondes de danse. J'ai encore utres sujets de joie que je ne puis pas dire (Ne serait-ce nt l'idée de Werther qui déjà remue et qui veut sortir?); vous en inquiétez pas. Je suis presque aussi heureux que ix personnes qui s'aiment comme vous; il y a en moi ant d'espérance qu'il y en a chez des amoureux ; j'ai même ouis pris plaisir à quelques poésies et autres choses palles. Ma sœur vous salue, mes demoiselles vous saluent, s Dieux vous saluent, nommément le beau Pâris à ma pite et la Vénus d'or de l'autre côté, et Mercure, le messaqui se réjouit des courriers rapides, et qui attacha hier nes pieds ses belles et divines semelles d'or, qui le portent ec le soufile du vent à travers la mer stérile et la terre ns limites (4). Et ainsi les personnages chéris du Ciel vous nissent.»

Admirable élan et salut vraiment divin! C'est peut-ètre ce ème jour où il comparait ses rapides patins aux semelles per de Mercure, que sa mère aussi le comparait, lui, à un 6 des Dieux. Nous reconnaissons là le souffle des premières belles parties de Werther, de celles où l'auteur se répand mpathiquement par toute la nature et voudrait s'en empar: « Ah! pour lors, combien de fois j'ai désiré, porté sur ailes de la grue qui passait sur ma tête, voler au rivage la mer immense, boire la vie à la coupe écumante de l'Initial... » Ce sera aussi le cri de René: « Levez-vous, orages sirés!... » Ce sera celui de Lamartine: « Que ne puis-je rté sur le char de l'Aurore...! » Mais chez ces deux poètes s'y mèle une teinte de sombre ou de mélancolique que n'a s le Werther du début.

Car on l'a très-justement remarqué; et les lettres de Goethe, rites dans le cours de cette inspiration, nous le confirment; n'est pas le désespoir, c'est plutôt l'ivresse bouillonnante la joie qui président à la conception de Werther; c'est génie de la force et de la jeunesse, l'aspiration, doulou-

(1) Il se rappelle en cet endroit l'Odyssée, livre I, vers 96-99.

reuse sans doute, mais ardente avant tout et e vers l'inconnu et vers l'infini. Tout ce qui est se source élevée et débordante v est sincère, et a ja gination et de la pensée de Goethe. Voilà le vrai son cachet immortel; le reste, désespoir final, c tolet et suicide, y a été ajouté par lui après co roman et pour la circonstance : c'est ce qui r moins à Goethe, et qui se rapporte à l'aventure d Jérusalem, le côté faux, commun, exalté, digne reux d'Ossian, non plus d'un lecteur d'Homère (4

Goethe (et il l'a dit) s'est guéri lui-même en fa ther ; il s'est débarrassé de son mal en le peigna l'a en même temps inoculé aux autres; et alo leur a-t-il indiqué un faux remède ? Là est le vither. La vraie conclusion de Werther pour les a Werther est un artiste ou veut l'être), ce serait le qu'a choisie Goethe lui-même, s'occuper, produire en s'appliquant ne fût-ce qu'à se peindre; et si cette tâche, n'atteignaient pas aussi haut qu'un peut faire, ils y gagneraient du moins de sortir d de le traverser, et de se rattacher bientôt d attraits puissants de la vie.

La différence des impressions du lecteur à cel teur est ici par trop forte et trop criante; ell juste. Quoi? Werther une fois fait, et même à r le conçoit et le compose, Goethe retrouve sa sé

<sup>(1)</sup> En France, nous n'avons longtemps connu Werthe côté exagéré et faux. J'ai pris soin ailleurs (article sur Cl Portraits littéraires, tome ler) d'en noter le contre-coup térature, depuis Ramond, auteur des Aventures du je publiées en 4777, jusqu'à Nodier lui-même qui donnait Salzbourg en 1803. Les imitateurs français se sont surto Werther par la fièvre de tête, par les dehors, le costume l'explosion finale, enfin par les défauts. - Je lis dans deux Mondes du 45 juillet 4855 un article sur Werther, Montégut, ou plutôt un hymne plein de feu, d'âme et de ligence. Le type y est saisi et embrassé dans son entier e jeune frère. Mais il a fallu quatre-vingts ans de tâto j'ajouterai, l'éducation tout exotique de M. Emile Montégi arrivat en France à une interprétation si intime, si con meilleur sens, et à la fois si exempte de danger.

nphé de ses sentiments puisqu'il les a magnifiquement rimés. Il est comme Neptune dans la tempête de Virgile. el, bien que fortement ému au dedans (graviter comus), lève un front tranquille et pacifique à la surface des s : summa placidum caput extulit unda. Voilà pour eur. — Mais les lecteurs, au contraire (je parle des prers lecteurs, de ceux de 4774), qui trouvent dans le proeux petit livre tous leurs sentiments, jusque-là confus. rimés au vif et en traits de feu, s'y prennent, ne s'en chent plus, passent, sans s'en apercevoir, du Wertherthe au Werther-Jérusalem, et sont ainsi conduits, par e contagion du talent et de l'exemple, à l'idée du suicide. a là, si je l'ose dire, moins encore un tort peut-être me inexpérience chez Goethe. Eût-il conclu de même s'il it prévu tout l'effet de son roman, cet effet qu'il a comparé elui d'une allumette qui met le feu à une mine? Il est cile à un artiste de résister à l'à-propos, et de renoncer n grand succès. Goethe, averti à l'avance, eût donc bien ne vouloir rien changer, sans compter qu'un autre dénoûnt n'était pas si aisé à offrir. Ce qui est certain, c'est que te la jeunesse allemande fut à l'instant et profondément einte et ébranlée. L'artiste sain, vigoureux, généreux, it substitué à sa propre méthode de guérison dont il gart le secret, une solution maladive et banale à l'usage du gaire. La fin de Werther laissait en vue et livrait aux ards du public un faux Goethe au lieu du vrai, un fanne creux et trompeur après lequel la foule allait courir, nme Turnus dans le combat s'acharne à poursuivre le tôme d'Énée qui l'égare, tandis que le véritable héros est eurs et dans le lieu de l'action. Aujourd'hui, pour le jugent définitif du livre et le rang qui lui est dû dans l'ordre sœuvres de l'art, cette fin de Werther nuit aux parties ncipales, et quand on considère le caractère si opposé de uteur, et ses destinées en un sens si inverse, elle a peine ne pas nous faire l'effet d'une mystification.

Mais de fait, et même chez un artiste de tout temps si léchi, si maître de soi dès sa jeunesse, les choses se pasrent plus au hasard et plus confusément. Pour revenir à la arrespondance de Goethe avec les époux Kestner, dont le ariage se fit en avril 4773, on y suit assez bien les traces du projet et de la composition, jusqu'au moment où toute pensée prend flamme. Ce mariage, en s'accomplissant, d lui donner l'idée du désespoir qu'il n'avait pas, mais qu'i autre aurait pu avoir. Pour lui, qui s'est chargé d'envoyer Francfort les anneaux d'alliance et qui y a joint toutes sort de bons souhaits, il se contente, pour punir à sa manière l nouveaux mariés, de leur écrire : « Je suis vôtre, mai pour le moment, je ne suis guère curieux de voir ni vous. Lotte. Aussi sa silhouette disparaîtra de ma chambre le pr mier jour de Pâques, qui sera probablement le jour de vot mariage, ou même des après-demain, et elle n'y sera nouveau suspendue que quand j'apprendrai que Lotte e mère. Une nouvelle époque commencera alors, et je ne l'a merai plus, mais j'aimerai ses enfants, - un peu, il est vr à cause d'elle, mais cela ne fait rien... » Et même ce menace amicale, il ne l'exécute pas; la silhouette reste suspendue comme par le passé. Qui plus est, une amie c revient de la noce lui apporte le bouquet de mariage de Lot et il s'en pare. Cependant la grande consolation intérieu l'occupation poétique dure et augmente : il publie son Go de Berlichingen; il écrit des drames, des romans, dit-il, autres choses de ce genre (juin 4773); et en septembre commence sa confidence couverte de Werther aux jeur époux désormais installés à Hanovre : « Je fais de ma sit tion le sujet d'un drame que j'écris en dépit de Dieu et hommes. Je sais ce que dira Lotte quand elle le lira, et sais ce que je lui répondrai. » Et encore : « O Kestner me trouve bien heureux! quand ceux que j'aime ne sont près de moi, ils sont pourtant toujours devant moi. Le cer des nobles cœurs est la plus précieuse de mes acquisitions - « Vous êtes toujours près de moi quand j'écris quele chose. Je travaille maintenant à un roman, mais cela va l tement... Encore une confidence d'auteur : mon idéal gran et embellit de jour en jour, et si ma vivacité et mon ame ne m'abandonnent pas, il y aura encore beaucoup de cho pour ceux que j'aime, et le public en prendra aussi part. »

Lorsqu'il a fini son Werther et qu'il s'apprête à le publi il a une crainte, c'est de blesser les jeunes époux : il gli dans ses lettres toutes sortes de précautions à cet égard, cautions mystérieuses et pour eux obscures, mais qui ient pour but de les prévenir et de les empêcher de se p choquer. Lorsque Lotte est mère pour la première fois. re d'un garçon dont il est parrain, ou du moins dont il a isi le nom, il écrit à Kestner: « Je ne puis pas me la figucomme une femme en couches; c'est décidément imposle. Je la vois toujours telle que je l'ai quittée; ainsi, je te connais pas en ta qualité de mari; je ne connais d'aus relations que nos anciennes, auxquelles j'ai associé ns une certaine occasion des passions étrangères. Je is en avertis pour que vous ne vous en fâchiez pas. » --dieu, mes amis (que j'aime tant que j'ai été forcé de prêet d'accommoder la richesse de mon amour à la reprétation fictive du malheur de notre ami). Vous saurez is tard le sens de cette parenthèse. » Cet ami, c'est Werer. En juin 4774, dans une lettre à Charlotte, il l'annonce sitivement sous ce nom : « Adieu, ma chère Lotte, je us enverrai bientôt un ami qui me ressemble beaucoup, et spère que vous le recevrez bien. Il s'appelle Werther, vous expliquera lui-même ce qu'il est et ce qu'il a été. » le 27 août, avec ce tutoiement sentimental ou poétique i nous étonne un peu, mais qui probablement n'a rien de oquant de l'autre côté du Rhin : « O Lotte !... je t'enverprochainement un livre, appelle-le comme tu voudras, s prières ou un trésor, pour te rappeler matin et soir les ns souvenirs de l'amitié et de l'amour. » Que ce soit à tte qu'il parle ainsi et qu'il semble adresser particulièreent son livre, on le conçoit : il espère plus d'indulgence de grâce auprès d'elle qu'auprès de Kestner.

Il a raison. Le livre paraît: un des premiers exemplaires rive à Hanôvre. Or, jugez de l'impression pénible qu'il at faire à une première lecture sur les deux jeunes époux, ai y voyaient toute leur liaison de ces quatre divins mois ans la vallée de la Lahn divulguée en même temps et des circonstances étrangères, moins délicates et moins ures. A une seconde et troisième lecture, ils purent toutes s'apaiser un peu, Lotte surtout, j'imagine, qui, dans e secret de son cœur, sentait qu'au fond elle était l'âme et la divinité d'un beau livre. Mais Kestner supportait plus

difficilement cette publicité et le rôle qui lui était fait, rôle d'Albert froid, flegmatique et médiocre. On a sa primière lettre de plainte à Goethe: « La ressemblance (av Albert) ne porte, il est vrai, disait-il en terminant, que si le côté extérieur, et, grâce à Dieu, seulement sur l'extérieur mais si vous teniez à l'y introduire, était-il donc nécessai d'en faire un être aussi apathique? Peut-être était-ce da l'intention de vous placer fièrement à côté de lui et popouvoir dire: Voyez quel homme je suis, moi! »

Goethe s'empressa de répondre, d'expliquer, de se jus fier, de demander un répit à ses amis irrités et alarmés pe qu'ils pussent juger de l'effet général avec plus de sang-fre et au vrai point de vue : « Il faut, mes chers irrités, que vous écrive tout de suite pour en débarrasser mon cœ C'est fait, c'est publié; pardonnez-moi si vous pouvez. Je veux décidément rien entendre de vous avant que le résul ait démontré l'exagération de vos craintes, avant que cœurs aient mieux apprécié dans ce livre l'innocent mélar de vérité et de fiction » (octobre 1774).

Et ici, pour ne faire tort et injustice à personne, établ sons nettement les deux aspects de la question, les de points de vue. Il v a celui de la vie régulière et de la famil de la morale domestique et sociale, ce qui saute aux ve tout d'abord pour peu qu'on se place en idée dans la situ tion. Imaginez le désagrément et la peine pour un honne homme comme Kestner, heureux d'épouser celle qu'il air depuis des années, l'emmenant comme en triomphe Wetzlar à Hanôvre, la présentant avec orgueil à tous siens, et remplissant avec considération un emploi hor rable, imaginez-le, après dix-huit mois de mariage, receva de son meilleur ami, en cadeau, ce petit volume, où il c crayonné d'une manière assez reconnaissable sous les tra d'Albert; où sa fiancée paraît à bien des moments près lui échapper; où elle n'est guère retenue que parce qu'e est supposée déjà liée à lui par un engagement positif. Ajo tez, pour combler le désagrément, que l'aventure de Jér salem se confondant dans le roman avec l'amour de Goeth et Kestner ayant réellement prêté ses pistolets à Jérusalen qui s'en était servi pour se tuer, on ne savait plus con ment séparer à temps l'Albert de la fin du roman d'av ui de la première moitié. Kestner recevait donc des lettres condoléance, et à demi curieuses, par lesquelles on le gnait de son accident, d'avoir eu un ami si entreprenant, nalheureux, et qui avait dû troubler étrangement sa lune miel et son bonheur. Il répondait par des explications et éclaircissements qu'on a, et qui sont précieux pour s, en ce qu'ils déterminent exactement la part de vérité le fiction dans Werther, et le procédé de composition. trouvera même, en les lisant, que Kestner n'est pas si blessé au fond qu'il aurait droit de l'être : « Vous voyez, it-il à un ami, que vous n'avez pas eu raison de me plain-. C'est malgré nous que ce livre nous met dans les consations du public; mais nous avons la satisfaction de sar que c'est sans raison et sans motifs. Grâce à Dieu, nous ons vécu et nous vivons encore ensemble heureux et conts. » Il n'est que bien modéré quand il s'échappe jusqu'à e : « Un de mes amis m'écrivait dernièrement : Sauf le pect pour votre ami, il est dangereux d'avoir un auteur ur ami. Il a bien raison. » Il est assez disposé, d'ailleurs, excuser Goethe auprès de ceux qui le blâmeraient trop: Vous comprendrez qu'il ne m'a pas rendu un service, as dessein, il est vrai, et dans l'exaltation d'auteur ou par ourderie, — en publiant les Souffrances du jeune Werer. Il y a dans ce livre beaucoup de choses qui nous fâcheut, oi et ma femme; son succès nous contrarie encore davange. Pourtant je suis disposé à lui pardonner; mais il ne doit 8 le savoir, pour qu'il soit plus circonspect dorénavant. » cellent ami! il était dans le vrai en pardonnant : pourtant ne se rendait pas tout à fait compte du procédé de oethe, quand il l'attribuait à une légèreté de jeunesse. En et, ce n'était, de la part de celui-ci, ni étourderie, ni gue exaltation : c'était un acte de conquérant et de grandêtre de l'Art, qui prend ce qui est à sa convenance et met avant je ne sais quel droit supérieur et sacré. Goethe en fait une doctrine.

C'est le second point de vue; et, tel qu'il nous est exprimé re Goethe, on conviendra qu'il ne se présente ni sans cauté, ni sans grandeur. Goethe a senti bien vite, même à avers les premières irritations des deux amis, qu'ils ne lui a veulent pas mortellement, et il s'empresse de profiter de

la disposition pour les remercier, pour les ramener et entraîner, s'il le peut, dans le sens de son œuvre :

« Oh! si je pouvais me jeter à ton cou, écrit-il à Kes (24 novembre), me jeter aux pieds de Lotte pendant minute, une seule minute, et tout ce que je ne pour expliquer dans des volumes serait effacé et expliqué! m'écrierais-je, vous manquez de foi, ou du moins vous avez pas assez! - Si vous pouviez sentir la millième pa de ce qu'est Werther pour des milliers de cœurs, vous regretteriez pas la part que vous y avez prise... Au péri ma vie, je ne voudrais pas révoquer Werther; et crois-i tes craintes, tes gravamina disparaîtront comme des s tres de la nuit, si tu prends patience : et ensuite je vous mets d'effacer, d'ici à un an, de la manière la plus c mante, la plus unique et la plus intime, tout ce qui pour encore subsister de soupcon, de fausse interprétation dan bavard de public qui n'est qu'un troupeau de pourceaux Tout cela disparaîtra comme du brouillard devant un pur du nord. — Il faut que Werther existe, il le faut! V ne le sentez pas lui; vous sentez seulement moi et vo et ce que vous croyez y être seulement collé y est tissé dépit de vous et d'autres, d'une manière indestructible... toi, crie-t-il à Kestner, tu n'as pas senti comment l'Hu nité t'embrasse, te console! »

Kestner, dans son modeste intérieur, fut quelque tempse remettre de cette brusque invasion et de cette embrasse en masse de l'Humanité. Mais certes, on n'a jamais pla avec plus de hauteur et de passion le droit qu'a l'œuvre, immortelle du génie, d'éclore à son heure, de jaillir du d cerveau, et de vivre, dût-elle, en entrant, heurter quelq convenances établies, et froisser quelques susceptibil même légitimes.

Goethe revient en un autre endroit sur cette prome mystérieuse qu'il n'a pas exécutée, d'inventer je ne : quoi, je ne sais quel nouveau roman ou poème, qui, par coup de son art, placerait les deux époux au-dessus de tou les allusions et de tous les soupçons : « J'en ai la puissan

<sup>(1)</sup> N'est-ce pas pourtant un peu en vue de ce gros public qu'immolé en partie ses amis, ou du moins sacriflé la pudeur de l'ami

-il avec l'orgueil de celui qui est dans le secret des Dieux qui tient le sceptre de l'apothéose, mais ce n'est pas ene le temps. » — S'il ne réussit point tout à fait à entraîavec lui Kestner dans cette marche en triomphe vers éal, celui-ci, du moins, n'était pas indigne de sentir ce il v avait d'élevé dans de telles paroles, et il répondait à x qui le questionnaient sur cet étrange et assez dangex ami : a Vous ne vous imaginez pas comment il est. Mais ous causera encore de grandes joies, quand son âme arite se sera un peu calmée.» les joies ne furent que lointaines et telles que les peut curer un ami, homme de génie, à ceux qui, séparés par situations et les circonstances, se sentent avec lui un ud étroit dans le passé. Il est impossible de ne pas remarer que, Werther fait et publié, la correspondance se entit aussitôt et ne consiste plus qu'en billets de plus en s rares. Goethe reste avec les Kestner et avec la famille Charlotte dans des termes affectueux et intimes, mais à tance; et l'on se dit involontairement : Qu'avait-il affaire ux désormais? Il en avait tiré l'usage principal qu'il en sirait, l'œuvre! — Tantôt c'est sa mère, tantôt c'est sa ur, qui écrivent pour lui et qui l'excusent. Moins de deux s après la publication de Werther, la vie ducale de Goethe commencé : « Vous êtes sans doute étonné du silence du cteur (Goethe), écrit sa mère à un frère de Charlotte (féer 4776). Il n'est pas ici; il est depuis trois mois à Weier chez le duc, et Dieu sait quand il reviendra. Mais il prendra avec plaisir que j'ai écrit à son cher ami, car je ne arais vous dire combien il a toujours parlé de vous et de tre famille. Il a toujours considéré le temps passé dans tre famille comme le plus heureux de sa vie. » Sur ce point, ethe est invariable. Il a dans le passé, dans le souvenir des irs qu'il a vécu à Wetzlar, au sein de la famille alleande, entre Charlotte et Kestner, sa saison d'âge d'or, un rcle pur et lumineux que rien n'éclipsera : « Vous avez été ur moi jusqu'ici, écrira-t-il à Kestner des années après, déal d'un homme heureux par l'ordre et par la modération s désirs. » — « J'apprends avec plaisir, lui dit-il encore, ce le vous m'écrivez de vos enfants. Celui qui a son univers ns sa famille est heureux. Reconnaissez bien votre bonheur,

et sachez que des positions plus brillantes ne sont guèr envier. » De telles paroles sont faites pour se joindre dés mais à la lecture de *Werther* et pour en corriger la mo lité finale par un témoignage qu'on ne saurait récuser.

Croirait-on, quand on n'a lu de Goethe que Werther, q un moment c'est lui, l'enthousiaste d'hier, qui va donne Kestner, à l'ancien Albert lui-même, le meilleur conseil vie pratique? et il le lui donne dans des termes à la Fr klin: « Vous me demandez un conseil (septembre 477 c'est difficile de loin. Le meilleur conseil, et à la fois le p loval et le plus éprouvé, est : Restez où vous êtes. Suppor maints désagréments, chagrins, passe-droits, etc., parce of vous ne vous trouverez pas mieux quand vous aurez changé séjour. Restez fidèlement et avec fermeté à votre place. Diri vos efforts sur un seul but. Vous êtes l'homme pour cela, vous avancerez en restant, parce que tout ce qui est d rière vous recule. Celui qui change de position perd toujo moralement et matériellement les frais de voyage et d'é blissement, et reste en arrière. Je te dis cela en ma qua d'homme du monde, qui apprend peu à peu comment choses se passent. » Ce sont là les suites réelles de Werth du vrai Werther guéri et calmé, et qui sont à opposer, bonne critique et en saine morale, à la catastrophe ror nesque.

Une autre conclusion également imprévue qui s'y rattac c'est que dans l'année qui suivit celle de la publication Werther, Goethe devint l'ami du jeune duc de Saxe-Weim et bientôt son principal conseiller, son ministre. « Mes ch enfants, écrivait-il de Weimar le 9 juillet 4776 à Kestner à sa femme, il v a tant de choses qui m'agitent. Autrefo c'étaient mes propres sentiments; maintenant ce sont outre les embarras d'autres personnes que je dois suppor et arranger. Apprenez seulement ceci : je demeure ici et puis y jouir de la vie à ma façon et de façon à me rene utile à un des plus nobles cœurs. Le duc, avec lequel j' depuis neuf mois, des rapports d'âme les plus sincères intimes, m'a attaché aussi à ses affaires. Que Dieu béni nos relations! » Et le 23 janvier 1778 : « J'ai, en outre mes fonctions de conseiller intime, la direction du dépar ment de la guerre et des chaussées, avec les caisses, L'ord précision et la promptitude sont des qualités dont je tâche us les jours d'acquérir un peu. » Au milieu de cela, des vages en Suisse, en Italie, l'étude dans toutes les direcons, la comparaison étendue dans toutes les branches des aux-arts et des littératures; bientôt les sciences naturelles ui vont s'y joindre; une vie noble, assise, bien distribuée ordonnée, occupée et non affairée, à la fois pratique et à emi contemplative (« Je demeure hors de la ville, dans une ès-belle vallée où le printemps crée dans ce moment son nef-d'œuvre »); tout ce qui, enfin, devait faire de cette che organisation de Goethe le modèle et le type vivant de critique intelligente et universelle. Un moment, dans les remières années de cette existence nouvelle à Weimar, il a idée de se plaindre de son esclavage; un reste de misanthroie werthérienne s'est glissé sous sa plume, mais il a le bon sprit aussitôt de s'en repentir : « Que le style de ma derière lettre ne vous fâche pas, écrit-il à Kestner (mars 1783). e serais le plus ingrat des hommes, si je n'avouais pas que ai une meilleure position que je ne mérite. » Il sent que lans ce monde de luttes et où si peu arrivent, ce serait ofenser Dieu et les hommes que de se plaindre pour quelques ennuis passagers, quand il a trouvé un cadre si orné et si paisible à son développement et à toutes les nobles jouissances de son être.

En 1783, il eut l'idée de faire quelques changements à Werther: « J'ai repris dans des heures calmes mon Werther, et, sans toucher aux parties qui ont fait tant de sensation, je pense le hausser de quelques degrés. J'avais l'intention de faire d'Albert un caractère que pouvait bien méconnaître le jeune homme passionné, mais pas le lecteur; cela produira un effet excellent et longtemps désiré. J'espère que vous en serez satisfait. »— Albert-Kestner, à qui Goethe écrivait cela, prit la nouvelle avec feu, et il revint sur son désir d'obtenir les modifications qu'il avait à cœur. J'ignore s'il les obtint toutes; il faudrait pour cela comparer entre elles les diverses éditions de Werther; comme nous le faisons aujourd'hui en France pour nos Manon Lescaut et nos La Bruyère.

Je l'ai dit : s'il est permis de conjecturer, je crois que Kestner dut toujours garder quelque chose de pénible sur le cœur à l'occasion de Werther, mais Lotte au fond n'en f point offensée: je me la figure plutôt tacitement enorgueil et satisfaite dans son silence. Puis, les années s'écoulant la mort achevant d'épurer et de consacrer les souvenirs, quatrième de ses douze enfants à qui elle avait transmis pl particulièrement sans doute une étincelle de son imaginatie et de sa douce flamme, s'aperçut qu'après tout il y avait l mêlé à de l'affection véritable, un de ces rayons immorte de l'art que le devoir permettait ou disait de dégager, q c'était un titre de noblesse domestique, même pour son pèr de l'avoir emporté sur Goethe, et que de la connaissance pl intime des personnes il allait rejaillir sur les plus modest un reflet touchant de la meilleure gloire. Il s'est donc mis réunir toutes les lettres et les pièces qui se rapportent à cet liaison de Goethe avec ses parents et qui éclairent la comp sition de Werther, et il les a fait précéder d'une Introdu tion. Au moment de les publier lui-même, ce fils de Charlot mourut, mais les autres membres de la famille ont voulu a complir son vœu, et c'est ainsi que l'ouvrage a paru l'ann dernière en Allemagne. Il me semble cette fois que l'Omb de Kestner lui-même y a souri, et qu'il a pardonné enfin sa aucune réserve à ce glorieux ami dont il devient, bon g mal gré, le compagnon dans l'immortalité. Et n'est-ce p Goethe qui lui écrivait un jour sur la première page d'u poëme de Goldsmith dont il lui faisait cadeau : « N'oubl pas celui qui de tout son cœur t'a aimé et a aimé ave toi? »

## JOURNAL

DU

## MARQUIS DE DANGEAU.

Tomes III, IV et V.

Cette intéressante publication se poursuit avec activité. Le aquième volume paraît en ce moment. J'ai parlé précédement des deux premiers, et dans des articles insérés au Moleur (4) j'ai cherché à marquer de quel secours pouvaient re les faits purement extérieurs, recueillis par Dangeau, et quelle utilité à l'éclaircissement de certaines questions utes morales et politiques, et par exemple à celle de la récetion de l'Édit de Nantes. Je demande aujourd'hui à pour-invre cette espèce d'analyse pour les autres volumes, et à endre quelque chose de l'effet général qui résulte d'une lecture suivie.

Cet effet, chez Dangeau, est toujours masqué par du céréonial, et il faut quelque temps pour s'en débarrasser. Le e tome III s'ouvre au 1<sup>er</sup> octobre de l'année 1689, quand la rance est engagée dans une grande guerre européenne qui naque jour s'étend et qui oblige de faire face sur toutes les ontières, sur le Rhin, en Flandre et aux Pyrénées, bientôt u côté des Alpes, et déjà aussi dans les colonies et sur les hers. L'Empire et l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, l'Anleterre, la Savoie tout à l'heure, on a à tenir tête à toutes

(1) Voir à la page 3° du présent volume.

ces puissances, et on y réussit d'abord sans trop de fatign et sans presque qu'il y paraisse au dedans. La Cour n'a j mais paru plus tranquille et plus brillante. « - Same 1er octobre, à Versailles. — Le roi et Monseigneur s'amus rent le matin à faire tailler les arbres verts de Marly; ils e partirent l'après-dinée après avoir joué aux portiques.... » -« Lundi 3. — Le roi dina à son petit couvert avec Monse gneur; sur les cinq heures il alla faire la revue de ses mou quetaires et puis se promener dans le potager... » — « Me credi 5. — Le roi dina à son petit couvert et alla tirer... Les soirs il y a comédie ou appartement, jeux avant et apr souper. C'est là le commencement et la fin de la plupart d journées chez Dangeau. Monseigneur continue de chasser ch que matin et de prendre son loup, tant qu'il y a des loup car à la fin il en a tant tué qu'à de certains jours il n'en trouplus. On a, par Dangeau, le nom exact de tous les jeux au quels on jouait à la Cour de Louis XIV et où le roi prena part lui-même. Rabelais nous a donné la liste complète o ceux de Gargantua enfant après ses repas et les grâces dites a Puis... se lavoit les mains de vin frais, s'écuroit les den avec un pied de porc, et devisoit joyeusement avec ses gen Puis, le vert étendu, l'on déployoit force cartes, force dez renfort de tabliers. Là jouoit au flux.

à la prime, à la vole.

à la pile,

à la triomphe, etc., etc. »

Et l'on en a ainsi pendant plusieurs pages. Pour Louis XI et Monseigneur on dresserait une liste pareille, et l'on sa maintenant qu'ils jouaient à l'hombre, — au reversis, — a brelan, — au lansquenet, — aux portiques, — à culbas, — a trou-madame, — à l'anneau tournant, — à la roulette, — l'escarpoulette, etc. C'est à n'en pas finir. Les nouvelles le plus importantes de la guerre s'y entremèlent et sont enregistrées à côté: on a la physionomie exacte des choses. I Dauphine, près de qui Dangeau est chevalier d'honneur, meu vers ce temps-là; on a le cérémonial de ses funérailles dans dernière précision. Au moment où le corps de la Dauphine exposé dans sa chambre, avant l'autopsie, il s'est commis un

égularité dont le narrateur ne manque pas de nous aver-: « Madame la Dauphine a été à visage découvert jusqu'à qu'on l'ait ouverte, et on a fait une faute : c'est que pennt ce temps-là, les dames qui n'ont pas droit d'être assises vant elle pendant sa vie, n'ont pas laissé d'être assises dent son corps à visage découvert. » Les choses se passent s correctement en ce qui est des évêques : « Il a été réglé, us dit Dangeau, que les évêques qui viennent garder le corps madame la Dauphine auront des chaises à dos, parce qu'ils en rent à la reine; l'ordre avait été donné d'abord qu'ils n'eusit que des tabourets. » L'acte de l'adoration de la Croix, le ır du vendredi saint, est avant tout, chez Dangeau, l'occan d'une querelle de rang, d'un grave problème de préance : « Ce matin, les ducs ont été à l'adoration de la Croix rès les princes du sang. MM. de Vendôme et les princes angers ne s'y sont pas trouvés » (de peur de compromettre urs prétentions). Dangeau ne trouve pas à tout cela le plus tit mot pour rire, et s'il ne prend pas feu comme Saintmon, que ces sortes de questions ont le privilége de faire border, il s'applique à bien exposer les points en litige, mme un rapporteur sérieux et convaincu. Il relate en grefr d'honneur combien, au service funèbre solennel de cette ème Dauphine, il y eut de chaises vides entre les princes ou incesses et les premiers présidents, soit du Parlement, soit la Chambre des Comptes, combien on fit de révérences xdits princes et princesses. Il ne manque à rien, et trouve oyen de suivre quelques-unes de ces difficultés d'étiquette ème de loin, et de l'armée du Rhin, où il est allé. Un pros s'est élevé entre M. de Blainville, grand maître des céréonies, et M. de Sainctot, qui n'est que maître des cérémoes. Le roi prend lui-même connaissance de l'affaire et décide; resque tout est jugé en faveur de Sainctot, qui a pour lui ne longue possession : il restera indépendant de M. de Blainlle, ne prendra point l'ordre de lui, marchera à sa gauche, iais sur la même ligne, etc. « La seule chose qui est favoable à M. de Blainville, ajoute Dangeau, c'est qu'il aura la ueue de son manteau plus longue d'une aune que celle de l. de Sainctot; et ainsi les charges ne sont pas égales, mais lles ne sont pas subordonnées. » Il semble à quelqu'un de pirituel avec qui je lis ce passage, que Dangeau, cette fois, a été à une ligne près de trouver cela ridicule, mais qu'il n'a pas osé. Non, je ne crois pas que Dangeau, mème en cet endroit, ait été si près de sourire; on n'a jamais pris plus constamment au sérieux toutes ces puérilités majestueuses. qui avaient, au reste, leurs avantages, si on ne les avait poussées si à bout. On a connu, depuis, les inconvénients du sans-gène dans les hommes publics et dans les choses d'État. Toujours des excès.

Dangeau, fidèle menin, accompagne Monseigneur à l'armée du Rhin (mai 4690). C'est la seconde campagne de Monseigneur, qui à la première, dix-huit mois auparavant, s'était assez distingué. Il ne se passe rien d'important dans celle-ci. Au lieu des chasses de Monseigneur, Dangeau nous rend exactement toutes ses revues, les fourrages de l'armée, le tous-les-jours du camp, comme il faisait du train de Versailles. Les questions de cérémonial et de salut militaire ne sauraient être oubliées : « En arrivant ici (au camp de Lamsheim). Monseigneur vit toute l'infanterie en bataille sous une ligne à quatre de hauteur... M. de La Feuillée, lieutenant général, qui était demeuré ici pour commander l'infanterie. salua Monseigneur de l'épée, à cheval. » Monseigneur, toutefois, dans cette campagne, s'il ne fait rien d'extraordinaire. ne manque à rien d'essentiel : il remplit les devoirs de son métier, il fait manœuvrer son monde. Dans ses différentes marches, il étudie le terrain et les campements, ce qui s'v est fait autrefois de considérable. Il se fait montrer par le maréchal de Lorges les postes qu'occupaient à Sasbach Montécuculli et Turenne, l'endroit où celui-ci a été frappé à mort, et l'arbre au pied duquel on le transporta pour y mourir. Mais au milieu des qualités honnêtes et régulières du Dauphin, on regrette de ne sentir aucune étincelle; il n'a pas le démon en lui. Parti le 17 mai de Versailles, il s'en revient à la fin de septembre sans avoir rencontré ni fait naître d'occasion, sans avoir rien tenté de mémorable. Il rejoint à Fontainebleau la Cour, et Dangeau qui ne le quitte pas rentre dans ses eaux.

L'année suivante se passe mieux. Louis XIV part le 47 mars 4694 pour se mettre en personne à la tête de son armée de Flandre. On a ici, en suivant Dangeau pas à pas, une impression bien nette de ce qu'était un de ces fameux siéges classiques

ouis XIV, solennels, réguliers, un peu courts à notre gré, ours sûrs de résultat, pleins d'éclat pourtant, de nobles ons, de dangers et de belles morts. Le roi, dès l'automne ier, s'était dit qu'il fallait frapper un coup. Le bruit se nd à Versailles, dans les premiers jours de mars, qu'on aire un gros siége; on ne dit pas encore de quelle e : sera-ce Mons? sera-ce Namur? Cette année, ce sera s. Le roi le déclare le mercredi 14 à Versailles, à son r. Chacun s'empresse d'en être; nous avons la composide cette brillante armée, dont la tête est formée de ces et des plus beaux noms de noblesse et de guerre. La e est investie par Bouflers. Vauban, l'âme des siéges, parti de Valenciennes pour être devant Mons à l'arrivée oi. Louvois, cette autre providence, a tout préparé et a dresser de longue main les instructions, les études. Les ses se passent comme on l'avait prévu et à point nommé. is XIV, son fils, son frère, n'ont plus qu'à sortir à cheval natin, et à avoir l'œil à ce qui s'exécute. On ouvre ce que ban appelle le dispositif de la tranchée le samedi 24. Le pendant le siége, et malgré la goutte dont il ressent quelque es, persiste à monter à cheval et à aller à la tranchée : n'a mis pied à terre que vis-à-vis de la batterie, raconte geau (27 mars); ensuite il a visité tout le travail qu'on a , et a été aux travaux les plus avancés. Il ne s'est pas tenté de cela, et pour mieux voir, il s'est montré fort à ouvert; il s'est même mis fort en colère contre les courns qui l'en voulaient empêcher, et a monté sur le parapet a tranchée, où il a demeuré assez longtemps. Il était aisé ennemis de reconnaître son visage, tant il était près. le Grand (le grand écuyer), qui était près de lui, a été versé de la terre du parapet que le canon a percé, et en té tout couvert sans en être blessé pourtant. » Au retour cette inspection, Louis XIV travaille avec ses ministres et it conseil comme s'il était à Versailles. Tout son monde de sailles est là, même Racine, le gentilhomme ordinaire, qui nd ses notes pour l'histoire dont il est chargé et qu'il crira pas; on a de lui une lettre intéressante à Boileau, si exacte et circonstanciée que peut l'être la relation de geau lui-même. L'accident principal du siége est l'attaque n ouvrage à cornes qui défend la place : « Samedi 34 avril.

-Vauban a dit au roi que, s'il était pressé de prendre Mons, on pouvait des aujourd'hui se rendre maître de l'ouvrage à cornes; mais que, puisque rien ne pressait, il valait mieux encore attendre un jour ou deux, et lui sauver du monde. » Ce n'est pas le monde qu'on sauve, c'est du monde qu'on veut sauver à Louis XIV. L'attaque, même différée d'un jour, coûta cher pourtant: l'ouvrage à cornes fut pris d'abord. puis perdu; il fallut revenir à la charge le lendemain. La plupart des officiers y furent tués ou blessés. Un Courtenay mousquetaire y fut tué, un descendant légitime de Louis le Gros et, à sa manière, un petit-fils de France. « Je vovais toute l'attaque fort à mon aise, écrit Racine à Boileau, d'un peu loin à la vérité; mais j'avais de fort bonnes lunettes, que je ne pouvais presque tenir ferme tant le cœur me battait à voir tant de braves gens dans le péril. » Le roi, à ce siège de Mons comme l'année suivante à celui de Namur, s'offre bien à nous dans l'attitude sinon héroïque, du moins royale, et il satisfait à l'honneur, au courage, à tous ses devoirs, y compris l'humanité: « Jeudi 5 avril. — Le roi, en faisant le tour des lignes, a passé à l'hôpital pour voir si l'on avait bien soin des blessés et des malades, si les bouillons étaient bons, s'il en mourait beaucoup, et si les chirurgiens faisaient bien leur devoir. » La ville a demandé à capituler après seize jours de tranchée ouverte : « Le roi, dit Dangeau, a donné ce matin (9 avril) à Vauban 400,000 francs, et l'a prié à dîner, honneur dont il a été plus touché que de l'argent. Il n'avait jamais eu l'honneur de manger avec le roi. » La garnison, composée d'environ cinq mille hommes, sort de la place le lendemain 40: Monseigneur assiste au défilé : « Le gouverneur salua Monseigneur de l'épée, et sans mettre pied à terre; il lui dit qu'il était bien fâché de n'avoir pu tenir plus longtemps, afin de contribuer davantage à la gloire du roi. » Ainsi tout se passait de part et d'autre en parfait honneur et en courtoisie.

Les campagnes durent peu quand le roi y est. Le roi, son siège fait et son coup de foudre lancé, revient à temps, cette année 4691, pour entendre la messe le dimanche de Paques 15 avril à Compiègne, et pour faire ses paques le dimanche d'après à Versailles. Les chasses et les jeux recommencent.

C'est l'impression générale seulement que je veux donner. Assez d'autres chercheront dans le Journal de Dangeau tel ou fait particulier; très-peu de monde aura la patience de le d'un bout à l'autre comme on lit un livre. J'avouerai que e lecture un peu prolongée, quand on s'y applique, prot une fatigue et un cassement de tête par cette succession faits sans rapport et sans suite qui font l'effet d'une masade. On serait tenté, au sortir de là, de prendre un livre raisonnement et de logique pour se reposer. Mais enfin, en poursuivant cette lecture à travers les milles particularités t elle se compose, et en faisant la part de la bienveillance le l'optimisme de Dangeau, décidé à trouver tout bien, on ive à un résultat qui, selon moi, ne trompe point : on rest et l'on respire ce qui est dans l'air à un certain moment. bien! même à travers cette guerre immense et laborieuse, années 4694, 4692, 4693, sont encore fort belles et contient de donner une bien haute idée de Louis XIV. Au milieu la grandeur, la gaieté de la Cour, la légèreté même survivent se perpétuent, grace surtout à ces charmantes filles du roi, Princesse de Conti et madame la Duchesse. Ce n'est plus l'âge La Vallière, des Soubise, des Montespan, dansant avec Louis autour de Louis sous des berceaux de fleurs; mais c'est core le beau moment des promenades des dames sur le canal Versailles, des collations de Marly, de Trianon, et les enchannents n'ont point cessé. Ils ne cesseront sensiblement que ns les dernières années de cette guerre. Et par cela seul que ngeau écrit jour par jour, ce nous sera un témoin de ce angement graduel; il ne sera pas en son pouvoir de le disnuler.

Nous sommes encore ici dans les temps qui précèdent la te à laquelle s'ouvrent les Mémoires de Saint-Simon. Celuine les commence, en effet, qu'avec le siége de Namur en 92, ce qui donne plus de prix aux faits antérieurs racons par Dangeau et aux notes que Saint-Simon y joint, et qui ont pas toutes passé en substance dans son grand ouvrage. In mort soudaine de Louvois au sortir d'un travail avec puis XIV (16 juillet 1691) est un des endroits de Dangeau le Saint-Simon commente le plus; il fait de ce grand minise un admirable portrait, où cependant, à force de vouloir ut rassembler, il a introduit peut-être quelques contradictors et des jugements inconciliables, comme lorsque après avoir représenté si absolu, si entier, il veut qu'il n'ait été

bon qu'à servir en second et sous un maître. Il s'y est donné aussi toute carrière pour le soupçon et pour les profondeurs mystérieuses, ayant bien soin de faire entendre que cette mort subite n'est pas venue au hasard et laissant planer l'accusation dans un vague infini. Il paraît croire, d'ailleurs, que si Louvois n'était pas mort à propos ce jour-là, les ordres étaient donnés pour le conduire à la Bastille. A force d'être curieux et soupçonneux, il y a des moments où Saint-Simon devient crédule. Restons dans les limites sévères de l'histoire. Louis XIV sentit à la fois qu'il faisait une perte et qu'il était délivré d'une gêne. Le roi d'Angleterre lui ayant envoyé faire des compliments sur la mort de Louvois, il répondit à celui qui venait de sa part : « Monsieur, dites au roi d'Angleterre que j'ai perdu un bon ministre, mais que ses affaires et les miennes n'en iront pas plus mal pour cela. » Vraies paroles et vrai sentiment de roi! Louis XIV, dans Lyonne, dans Colbert même et dans Louvois, a des ministres et des instruments puissants, mais pas de collègues. On a fait abus, de nos jours, de ces collègues et de ces maîtres qu'on a donnés à Louis XIV.

Ce qui est bien sensible chez Dangeau, c'est qu'à l'instant où il perd Louvois, Louis XIV se met en devoir de s'en passer. Son emploi étant donné un peu pour la forme et par complaisance au jeune M. de Barbezieux, le roi, qui se fait comme son tuteur et son garant, s'applique plus que jamais au travail; il devient son propre ministre à lui-même:

« Vendredi 34 août (1694), à Marly.—Le roi se promena tout le matin dans ses jardins; il travailla beaucoup l'aprèsdinée, comme il fait présentement tous les jours. »

Il se met à faire la revue détaillée de ses troupes en ordonnateur en chef :

« Mercredi 7 novembre (1691), à Marly.—Le roi alla le matin sur la bruyère de Marly, devant la grille, faire la revue de deux compagnies de ses gardes du corps, celle de Luxembourg et celle de Lorges; il les vit à cheval et à pied, et homme par homme, et se fit montrer les gardes qui s'étaient distingués au combat de Leuze pour les récompenser.»

Samedi 47, à Versailles. — Le roi, après son diner, fit sur les terrasses de ses jardins la revue de huit compagnies de son régiment des gardes, des quatre qui montent et des qua-

qui descendent la garde. Il en avait déjà fait autant di-

che. Il est plus sévère qu'aucun commissaire. »

va encore à la chasse quand il peut, il s'amuse à tirer, a voir tailler ses arbres; mais le soir, même quand il y a artement, il s'accoutume à n'y point aller. Il finira par ser tous ses soirs chez M<sup>mo</sup> de Maintenon, à y travailler e ses ministres. Quelques passages rapprochés, et qui iennent aussi fréquents chez Dangeau que l'étaient autre-les articles des jeux et des divertissements, en diront se que tout:

Dimanche 6 janvier (1692), à Versailles.—Le soir il y eut artement; mais le roi n'y vient plus. M. de Barbezieux malade depuis quelques jours, et le roi travaille encore

s qu'à son ordinaire. »

Lundi 28, à Versailles.—Le roi ne sortit point de tout our, non plus qu'hier. Il donne beaucoup d'audiences, et vaille tout le reste du jour; il s'est accoutumé à dicter et écrire à M. de Barbezieux, sous lui, toutes les lettres portantes qui regardent les affaires de la guerre. »

Mercredi 2 avril, à Versailles.—Le roi et Monseigneur endirent les ténèbres à la chapelle; ensuite le roi travailla c ses ministres. Il n'y a point de journée présentement où

oi ne travaille huit ou neuf heures. »

lela se soutient et se régularise de plus en plus les années vantes, et Dangeau, par des résumés de fin d'année, prend n de constater cette réforme de plus en plus laborieuse de ime, qui suit la mort de Louvois. Louis XIV, en un mot, ette époque où il allait dater de la cinquantième année de règne (14 mai 1692), se mettait à l'ouvrage plus que nais, et à son métier de roi sans plus de distraction. S'il y des fautes, il ne cesse d'y mériter l'estime. Il avait cinq ndes armées sur pied : celle de Flandre, sous M. de Luxemirg; celle d'Allemagne, sous M. de Lorges; de la Moselle, s M. de Bouflers; d'Italie, sous Catinat; de Roussillon, is le duc de Noailles; je ne parle pas des flottes, alors si ives. Il se décide, pour cette campagne de 1692, à faire core quelque gros siége; ce sera celui de Namur. — « Jeudi avril, à Versailles. - Le roi tient conseil de guerre le tin avec M. de Luxembourg, M. de Barbezieux, Chanlay Vauban. On fait partir Vauban incessamment, et on ne

doute pas que le roi ne partit bientôt si la saison était moins retardée. « Ce Chanlay dont il est parlé, et que Dangeau, annoté par Saint-Simon, nous fait particulièrement connaître, était de ces seconds indispensables à la guerre, un officier d'état-major accompli, parfait à étudier les questions, les lieux, à dresser des instructions et des mémoires, à juger des hommes. Louvois l'avait légué à Louis XIV. qui voulait en faire un ministre : à quoi la modestie de Chanlay résista. Ces parties sérieuses et toutes pratiques du règne de Louis XIV trouvent leur ouverture et leur éclaircissement par bien des passages de Dangeau. On part de Versailles pour le siège de Namur le 10 mai; on arrive devant la place le lundi 26. Le roi y est pris de goutte; ce qui ne l'empêche pas de tout voir, de donner ordre à tout. La ville se rend après sept ou huit jours de tranchée ; le château tient un peu plus longtemps. C'est encore un beau siège classique, régulier, modéré, courtois. Dès le premier jour les dames de qualité s'effrayent de rester dans la ville; on demande pour elles un passe-port: « Le roi l'a refusé; cependant les dames sont sorties et sont venues à une maison près de la Sambre. Le roi y a envoyé le prince d'Elbeuf. Il voulait qu'elles retournassent dans la ville; mais elles persistèrent à n'y vouloir point retourner, et apparemment le roi aura la bonté de se relacher; il leur a même envoyé à souper. » Et le lendemain le roi envoie des carosses à ces dames pour les conduire à une abbave voisine, « Outre les guarante femmes qui sont sorties du côté du roi, il y en a eu encore trente, dit Dangeau, qui sont sorties du côté de M. de Bouflers. » Le roi, tout souffrant et peu valide qu'il est, s'expose suffisamment. A une action, pendant le siège du château, il reste toujours à cheval à une demi-portée de mousquet de la place, et quelques gens sont blessés fort loin derrière lui. Valeur et politesse, discipline et humanité, l'impression qui nous reste de tout cela, sans aller jusqu'à l'enthousiasme lyrique de Boileau, est celle de quelque chose de noble, d'honorable et de bien royal. Il arrive là, à cette prise de Namur, ce qui est plus d'une fois arrivé à la France dans le temps d'une victoire remportée sur terre, c'est un désastre sur mer: on apprend la défaite de M. de Tourville à la Hogue. A son retour de Namur à Versailles, et dès le premier soir, Louis XIV voit entrer M. de Tourville, qui venait le saluer. Il lui dit tout

aut, dès qu'il l'aperçoit: « Je suis très-content de vous et e toute la marine; nous avons été battus, mais vous avez equis de la gloire et pour vous et pour la nation. Il nous en pûte quelques vaisseaux; cela sera réparé l'année qui vient, et sûrement nous battrons les ennemis. » Parole encore de rai roi, qui n'a ni l'humeur du despote, irrité que les choses ni résistent, ni la versatilité du peuple, dont les jugements arient selon le bon ou le mauvais succès.

Cette année 1692 nous offre aussi le très-beau combat de teinkerque, livré le 3 août par le maréchal de Luxembourg. angeau, qui dans le premier moment de la nouvelle l'appelle e combat d'Enghien, nous dit : « Samedi 9 août, à Verailles. - M. le comte de Luxe arriva ici; il apporta au roi ne Relation fort ample de M. de Luxembourg de tout ce qui 'est passé au combat. Le roi nous a dit qu'il n'avait jamais u une si belle Relation, et qu'il nous la ferait lire. » Les édieurs ont eu l'heureuse idée de nous faire le même plaisir que Louis XIV à ses courtisans, c'est-à-dire de nous donner le texte nème de la Relation de M. de Luxembourg, conservée au Dépôt de la guerre, et de laquelle s'étaient amplement servis es historiens militaires du règne; mais dans sa première forme et dans son tour direct, elle a quelque chose de vif, de spirituel, de brillant et de poli qui justifie bien l'éloge de Louis XIV, et qui en fait de tout point une page des plus françaises.

L'admiration de Dangeau est communicative, va-t-on me dire; prenez garde d'y trop donner. Je rends ce que j'éprouve en ces bons endroits, comme encore on me laissera citer ce mot de Louis XIV, conservé par Dangeau, lorsque deux ans après environ le vainqueur de Steinkerque et de Nerwinde, Luxembourg, se meurt: « Vendredi 34 décembre 4694, à Versailles. — M. de Luxembourg à cinq heures du matin s'est trouvé mal, et sa maladie commence si violemment que les médecins le désespèrent. Le roi en paraît fort touché, et a dit ce soir à M. mon frère: « Si nous sommes assez malheu- « reux pour perdre ce pauvre homme-là, celui qui en porte- « rait la nouvelle au prince d'Orange serait bien reçu. » Et ensuite il a dit à M. Fagon, son premier médecin: « Faites, « monsieur, pour M. de Luxembourg tout ce que vous feriez « pour moi-mème si j'étais dans l'état où il est. »

Louis XIV n'offre pas d'abord des trésors à celui qui sauvera M. de Luxembourg; il dit ce simple mot humain: Failes comme pour moi-même. Ce sont là de rares moments dans sa vie de roi trop asiatique et trop idolatré: il n'est que plus juste d'en tenir compte.

La campagne de 1692 fut la dernière de Louis XIV qui merite ce nom: car celle de l'année suivante ne parut qu'un voyage brusquement interrompu. Parti de Versailles le 18 mai 4693 pour l'armée de Flandre, Louis XIV, plus lent qu'à l'ordinaire, n'ayant rien arrêté de précis et s'étant trouvé pendant quelques jours malade au Quesnoy, fait mine de s'avancer du côté de Liége; puis tout d'un coup, le 9 juin, au camp de Gembloux, il déclare qu'il s'en retourne à Versailles. Cette résolution soudaine étonna beaucoup. Le roi ne se montrait pas en cela fidèle à son principe, qui était de ne point s'en retourner sans avoir fait quelque chose. Il renonce désormais à être général et à aller de sa personne à la guerre. Jusque-là, quand il l'avait fait, c'avait été très-honorablement, bien que toujours dans son rôle de roi. Il ne cherchait point les périls, mais aussi il ne les évitait pas. Dangeau, pas plus en cette dernière occasion qu'en aucune autre, ne se permet le moindre commentaire : mais ce qu'il y a d'un peu lourd ou de peu svelte jusque dans la force et la grandeur de Louis XIV, paraît bien dans le détail journalier de sa relation. Cet appesantissement en partie physique qui augmentait avec l'âge. cet enchaînement aux habitudes, ce besoin d'avoir toujours autour de soi une grosse Cour, finirent par retenir le monarque à Versailles et dans ses maisons.

Si l'espace me le permettait, j'aurais à noter, dans le tome V\*, les teintes plus sombres qui se laissent apercevoir à travers l'uniformité officielle et l'impassibilité souriante de Dangeau. Ainsi on ne joue plus tant à la Cour; la santé du roi se dérange plus souvent, quoiqu'à chaque indisposition Dangeau prenne soin de nous rassurer. Les gouttes, les fièvres, aidées des médecines de précaution dont Fagon abuse, tournent en habitude chez Louis XIV, malgré son fonds d'excellente constitution. En même temps les impôts augmentent; les capitations ne rendent qu'avec lenteur. Le roi, qui a retranché une moitié sur les étrennes de ses enfants (4694) et deux cents chevaux de son écurie, cherche à étendre ses économies sur

out ce qui est dépenses de luxe, et sur les courriers que les enéraux multipliaient sans nécessité pour la moindre affaire, sur les Gobelins dont on a congédié tous les ouvriers. On e paye plus l'Académie des sciences, ni « la petite Académie que M. Bignon avait fait établir pour la description des ets, » celle qui est devenue l'Académie des inscriptions. Même a travers du Dangeau, cela s'entend, tout crie misère. Des ésertions, des révoltes dans les troupes se font sentir. Les pouvelles levées d'hommes sont de plus en plus difficiles, et dodieux recruteurs y emploient la violence à l'insu du roi. Il est temps, c'est l'impression qu'on a, que la paix se fasse, et que le traité de Riswick arrive pour procurer à la France un intervalle de repos qui, malheureusement, ne sera pas assez ong.

Les anecdotes, les portraits et croquis qu'on pourrait exraire de ces derniers volumes seraient sans fin, et Saintimon se greffant sur Dangeau produit des fruits qui ont une aveur tout à fait neuve. J'ai remarqué plus d'une jolie aneclote, une entre autres, toute littéraire, qui montre que ce d'est pas seulement de nos jours que l'ironie s'est glissée sous un air d'éloge dans le discours d'un directeur de l'Académie rançaise recevant un nouveau confrère. Elle mérite d'être présentée dans tout son développement, et je la réserve pour samedi prochain (1).

<sup>(1)</sup> Cet article et les trois suivants ont été insérés dans l'*Athenœum* qui paraît le samedi.

## UNE RÉCEPTION ACADÉMIQUE EN 1694

D'APRÈS DANGEAU.

(Tome V.)

J'ai promis une anecdote littéraire, ou plutôt c'est toute une scène à laquelle Dangeau et Saint-Simon nous permettent d'assister, et j'en vais donner un compte-rendu fidèle comme si elle s'était passée de nos jours, sans rien inventer, sans

rien ajouter.

L'évêque comte de Noyon, François de Clermont-Tonnerre, est un des originaux du xviie siècle. C'était, comme le savent tous ceux qui ont lu les mémoires et correspondances de ce temps-là, un composé de vanité, de jactance nobiliaire, de zèle épiscopal, de savoir confus, d'éloquence bizarre et parfois burlesque. Qualités et défauts ainsi amalgamés et arborés avec faste faisaient de lui un homme des plus en vue, toujours en avant, actif, infatigable, moins incommode encore qu'amusant, dont tout le monde se moquait, mais qui dans ce rôle naïf qu'il avait accepté, et dont il prenait les bénéfices avec les charges, trouvait parfois des mots piquants, des ripostes imprévues, comme il arrive aux sots qui ont quelque esprit. Enfin il occupait de lui les autres partoutoù il paraissait, et c'était ce qui le flattait le plus. Issu d'une illustre famille, et en qui l'orgueil héréditaire surpassait encore les titres, il avait poussé plus loin qu'aucun autre de ses membres cette infatuation de la naissance, mais il ne s'y était pas endormi, et avait voulu que l'évêque en lui et le saint égalat le gentilhomme, j'allais dire le prince. Né vers 1629, son éducation avait été antérieure aux réformes du goût qui marquèrent la seconde moitié du xviie siècle. Dès ses débuts, il s'était simalé en Sorbonne, puis dans les chaires; il avait prêché bien eune un Avent au Louvre : son éloquence, applaudie d'aileurs, ne devait pas être de celles qui présageaient la venue e Bourdaloue. De bonne heure évêque, il porta dans son iocèse un zèle de missionnaire en même temps que des airs e souverain. Charitable et glorieux, il exposait sa vie en dministrant les sacrements à des pestiférés, et il exigeait de es curés, quand il les visitait, des honneurs plus que pontifiaux. Parlant du Pape, il lui échappait quelquefois de dire M. de Rome comme d'un simple évêque. Au reste, selon usage du monde envers ces réputations riches, une fois faites t adoptées, on lui prétait quantité de mots, et on lui attriquait tout ce qui était digne de lui. Ce personnage original ru'on aimait assez sauf à en rire, et qui s'était fait une place part dans les Assemblées du Clergé et à la Cour. s'était mis comme tout son siècle sur le pied d'admirer Louis XIV, de 'adorer passionnément, et de le lui dire. Le roi goûtait donc M. de Noyon, et c'était un plaisir pour lui, presque une gaieté de le voir : ce que le prélat avait de naturellement excentrique frappait d'abord l'esprit juste de Louis XIV, et lui épanouissait le front; et il en recevait aussi des flatteries, des déclarations de tendresse d'une brusquerie imprévue et neuve qui n'y gâtait rien. Une place à l'Académie française étant venue à vaquer par la mort de Barbier d'Aucour. simple avocat et littérateur (septembre 4694), le roi témoigna qu'on lui ferait plaisir d'élire M. de Noyon. Cela dut paraître à l'Académie une fantaisie et présque une plaisanterie du monarque, mais on ne discutait point alors de telles choses, et M. de Novon fut nommé à l'unanimité.

Le directeur ou plutôt le chancelier de l'Académie, pour cette circonstance, était l'abbé de Caumartin, tout récemment nommé, et reçu depuis quelques mois à la place de l'abbé de La Vau. L'abbé de Caumartin, alors âgé sculement de vingtsix ans, était de la fleur du monde poli, du monde choisi, railleur et finement éclairé. Fils de l'ami le plus intime du cardinal de Retz et de sa seconde femme, M<sup>ne</sup> de Verthamon, de celle sous les auspices et d'après l'inspiration de laquelle Fléchier écrivit ses *Grands Jours de Clermont*, il avait vu la grâce et l'ingénieuse ironie présider à son berceau. Élevé sous les yeux de son père, frère d'un aîné d'un autre lit

(M. de Caumartin l'intendant des finances) et qui était très en crédit et très à la mode; n'avant lui-même jamais rien écrit ni ne devant rien écrire, mais ayant tout appris dès l'enfance, histoire, chronologie, médailles, théologie enfin, et n'étant surchargé de rien, il avait été recu à l'Académie dans cette grande jeunesse pour sa pure distinction personnelle : « La brigue ni la faveur, a-t-on eu le soin de nous dire, n'avaient eu aucune part à ce choix : son mérite seul avait parlé pour lui. » Perrault, qui fut chargé de le recevoir, le loua comme un prodige de facilité et d'érudition, dont tous les savants étaient émerveillés et que la Sorbonne avait peine à contenir. Pour nous, c'est son esprit fin et railleur qui nous touche et nous atteint uniquement (4). L'abbé de Caumartin eut l'idée assez naturelle que l'évêque de Noyon, du moment qu'il entrait à l'Académie, ne devait pas être reçu comme un autre, et oubliant la gravité du rôle auquel il n'était pas encore accoutumé, il osa songer à le railler en face, et presque au nom de la Compagnie, du droit que les délicats croient si aisément avoir sur la vanité et sur la sottise qui vient s'étaler. L'éclat en fut si public que Dangeau a forcé sa discrétion

(4) Voici deux portraits, l'un de M. de Noyon et l'autre de l'abbé de Caumartin, que je tire d'un opuscule où l'on ne s'aviserait guère de les aller chercher, du Tombeau de Santeul, par l'abbé Faydit (1698). On y suppose que l'Académie française, en apprenant la mort du célèbre poëte latin, manifesta son deuil et ses regrets, et cela devient une occasion de tracer un léger crayon de chaque académicien. Ce sont des esquisses au naturel, faites sans idée de satire et selon l'opinion courante:

"François de Clermont, évêque comte de Noyon, à qui tout le Vermandois est soumis, tire son illustre origine du tonnerre. Son âme, qui est toute de feu et toute céleste, se ressent du lieu d'où elle sort. Il tonne par son éloquence avec piété dans les chaires des prédicateurs. Il a remporté des triomphes sur l'hérésie. Il remplit admirablement bien tous les devoirs de la dignité pastorale."

Un peu plus loin, et sans qu'on ait songé au contraste, l'abbé de Caumartin nous est rendu dans sa grâce parfaite et son amabilité :

"L'abbé de Caumartin est également versé dans la scholastique et dans la positive. Il est profond dans la science des Saints Pères. Il joint à une grande érudition une grande pureté de mœurs et une innocence merveilleuse. Sa jeunesse et sa bonne mine rendent sa vertu plus agréable et recommandable : la science de la religion en lui est accompagnée d'une parfaite connaissance des helleslettres." émicien jusqu'à raconter l'aventure; il dit dans son al, à la date du lundi 43 décembre 4694 : « M. l'évêque yon fut reçu à l'Académie : l'abbé de Caumartin répondit arangue; il (l'évêque) en fut content quand il l'entendit, ne il l'avait vue (cette Réponse) et approuvée auparavant; lant on lui persuada depuis qu'il avait sujet de s'en plaintil s'en plaignit au roi. Ce discours de l'abbé de Caumartin ort éloquent et fort agréable, plein de louanges; mais stend qu'elles étaient malignes. » Saint-Simon en ajouten nos renseignements, charge un peu la scène, mais en fait sentir tout le comique et le dramatique. Nous d'ailleurs les discours qui furent prononcés de part et e, et nous sommes en mesure non point d'en rabattre, le nous faire une idée parfaitement nette de la comédie n bien juger.

tente de cette réception qui se faisait au Louvre était e: il n'y avait qu'un petit nombre de places dans ce le pour les auditeurs, elles furent recherchées du plus monde de la Cour. M. de Noyon n'avait pas quitté illes la semaine d'auparavant, et il y faisait la principale e, recevant à l'avance et prenant au sérieux les complis de chacun. Quand on sut que le jour était fixé, le roi eut haut: « On reçoit M. de Noyon lundi à l'Académie,

attends à être seul ce jour-là. »

de Novon, qui voulut se surpasser dans sa harangue moins se montrer égal à lui-même, commença par un e des plus singuliers et tout à fait amphigourique. Faiallusion à cette première idée d'Académie française qui rait été suggérée par Louis XIV : « Il est vrai, je l'avoue, i ne le sait pas? disait-il, le sublime Génie qui anime et ent cet illustre Corps m'a seul inspiré le glorieux desd'en être membre; et comme, étant supérieur à tout, il ue de grandes vues, j'en reçois heureusement celles que turais osé prendre de mon chef, et que vous avez bien rendre effectives. Telles sont les grâces de Louis le d, grâces semblables aux influences du plus beau des s, et qui me donnent droit de dire avec plus de justice, à neur du roi, que Tertullien n'écrit pour flatter les princes Afrique: l'État et le Ciel ont le même sort, et doivent bonheur à deux soleils.....»

A ces mots, le voisin de Racine dut se pencher vers lui et lui rappeler à l'oreille la harangue de maître Petit-Jean :

Quand je vois le soleil, et quand je vois la lune...

Et le voisin de La Bruyère reçu l'année d'auparavant et avec un si éloquent discours, put lui dire : « Ah l monsieur, vous me

nous aviez pas préparés à ce langage-là. »

La suite du compliment de M. de Noyon répond de tout point au début: « Entrons, dit-il, dans notre sujet et remarquons les âges différents de l'Académie française, — née sous les auspices du cardinal duc de Richelieu fondateur; — élevée par les soins du chancelier Séguier conservateur; — fortifiée des doctes écrits de mon prédécesseur; — consommée et comblée de toute la gloire de Louis le Grand son auguste et magnifique protecteur; — ouvrages dignes de leurs auteurs! auteurs dignes de leurs ouvrages, etc. »

Cette harmonie baroque, à laquelle l'intention du débit devait ajouter tout son poids, ressemblait à un tintement de cloche avant la cérémonie. C'était d'ailleurs la division exacte de son discours que l'orateur venait de marquer selon sa

méthode.

L'éloge obligé de Richelieu, par où il reprenait, était d'une grande bigarrure de ton; la familiarité s'y mêlait avec l'emphase. On y voyait l'église de Luçon encore toute remplie des souvenirs de son cher Armand, et aussitôt après on avait à suivre le vol de cet aigle qui s'élevait de la terre au ciel. C'eût été affaire à un Bossuet de rendre naturels ces contrastes, et de les envelopper dans un même mouvement: M. de Novon n'y allait qu'à l'étourdie. L'orateur ne montrait pas seulement la maison d'Autriche abaissée et réduite aux abois, mais encore les éléments soumis et assujettis par ce génie supérieur : des quatre éléments, toutefois, un seul était pris au propre, l'eau de la mer retenue par la digue de la Rochelle; les autres éléments ne figuraient qu'à l'état métaphorique : c'était le feu de la rébellion éteint avec celui de l'hérésie; c'était l'air devenu plus serein, et la terre étonnée de tant de prodiges. Il y avait un coin de Scarron dans cette éloquence, et un reste de Camus, l'évêque de Belley, de joyeuse mémoire.

chancelier Séguler, qui après la mort du grand cardinal, donné asile dans son hôtel à l'Académie errante, était é comme l'hôte des Anges visibles de la science. Les s et les personnages de l'Écriture, Élisée, Pharaon, revenaient de temps en temps. Tertullien surtout avait dans l'esprit du prélat, et au jugement des auditeurs,

était une marque de plus de mauvais goût.

a dit que s'étant fait un point d'honneur de ne jamais des personnes d'une naissance commune, M. de Novon affecté de ne rien dire de son prédécesseur Barbier our. Cependant le discours tel qu'il est imprimé contient ues éloges très-honnêtes et suffisants. Ont-ils été s après coup, comme on l'a prétendu? J'ai peine à le , d'autant plus que cet endroit est comme enchâssé le tissu même du discours. Il n'y aurait pourtant rien plument impossible ni de trop étonnant à cette omission ère.

rivant à l'éloge de Louis le Grand, l'orateur ne se conplus : « Vous le voyez, messieurs, et je le sens encore je tremble de peur et je suis transporté de joie...» ici que Tertullien revenait encore assez singulièrement : y a deux personnes dans un même homme, lorsque la dence l'élève aux premières places; la personne particuet la personne publique. Tertullien distingue d'abord me et César, et forme ensuite des vœux proportionnés deux états. » A l'exemple de Tertullien, le prélat enviit donc Louis homme, et ensuite Louis roi. Il divisait fin de harangue en deux points comme un sermon; insissur les grâces de l'homme et s'y laissant ravir, il posait rincipe « qu'il vaudrait mieux être Louis sans être roi, l'être roi sans être Louis. — Rare et inimitable original! ait-il aussitôt; son air charmant et majestueux se répand outes ses actions; sa maison royale emprunte quelques ns de sa gloire; son âge est mûr et parfait; le travail gable lui est devenu naturel... Son amour extrême pour sacrifie toutes ses veilles à notre repos, et s'il abrège éprise le temps du sommeil, c'est parce qu'il le passe nous... Ne vous étonnez pas, messieurs, du zèle de ce urs: chaque mot est un trait de flamme...» la paraissait ridicule, dit de ce ton, même alors, - surtout alors (1). Il y avait dans cette fin de discours des choses d'ailleurs assez honorables sur les impôts, sur la paix dont l'orateur exprimait le vœu; mais il s'y perdait de plus en plus dans des phrases qui, dès qu'elles n'amusaient plus, allaient donner de l'ennui.

L'abbé de Caumartin commença, et rien qu'à son accent vif et fin, la malice à l'instant fut réveillée. La moitié de son succès était déjà dans le discours qu'on venait d'entendre. Le public, ou du moins cette élite du monde qui tenait lieu alors de public, était décidée à être des trois quarts dans l'ironie pour peu qu'il s'y prêtât; et il s'y prêta plus même qu'il n'était nécessaire:

« Monsieur, dit-il, si les places de l'Académie française n'étaient considérées que par les dignités de ceux qui les ont remplies, nous n'aurions osé vous offrir celle dont vous venez de prendre possession, et peut-être n'auriez-vous pas eu vous-même tout l'empressement que vous avez témoigné pour l'avoir. Le confrère que nous avons perdu ne devait rien à la fortune: riche dans toutes les parties qui font un véritable homme de lettres, il n'avait aucun de ces titres éclatants qui relèvent son successeur: son esprit aisé et pénétrant, etc... »

Aisé et pénétrant, les deux qualités qui manquaient le plus à M. de Noyon! — Pressé d'arriver à l'éloge direct de son nouveau confrère, l'abbé de Caumartin ne craignait pas de toucher le point délicat, la solidité des titres académiques, et tout en caressant le glorieux personnage sur ses autres qualités et prétentions extérieures de manière à le gonfler devant tous, il se piqua de lui faire accroire qu'il ne tenait qu'à lui de pouvoir s'en passer:

« C'est ce qui nous le fait regretter avec justice, disait-il en parlant des mérites modestes de Barbier d'Aucour, et notre consolation serait faible, si elle n'était fondée que sur la différence de vos conditions. Nous connaissons ce sang illustre en qui toutes les grandeurs de la terre

(4) Car aujourd'hui, il est bon de le savoir, nous sommes aussi trèsridicules quand nous louons, mais nous ne nous en apercevons pas. Il est vrai que nous ne louons plus les rois et les princes, nous louons les comédiens, les gens de lettres, c'est-à-dire nous nous louons nousmêmes; nous parlons de l'actrice régnante en des termes à faire rougir le grand Condé, et du romancier à la mode comme on ne parlerait pas de M. de Turenne. C'est notre marotte que d'autres un jour relèveront. trouvent assemblées, et qui tient par TANT d'endroits à TANT de maies souveraines; nous vous voyons revêtu du titre auguste qu'un de rois a dit être le plus glorieux qu'on pût donner à un fils de France titre de Pair); nous respectons en vous le sacré caractère que le Fils Dieu a laissé dans son Église comme le plus grand de ses bienfaits: cependant, monsieur, ce n'est pas à toutes ces qualités éclatantes e vous devez les suffrages de notre Compagnie; c'est à un esprit plus ble encore que votre sang, plus élevé que votre rang. Nous ne craions point de vous déplaire en vous dépouillant, pour ainsi dire, de at de grandeurs. Est-ce d'aujourd'hui que vous marchez sans elles. la dignité d'Académicien est-elle la première où vous êtes parvenu nme un autre homme qui ne serait pas né ce que vous étes? C'est un mpeux cortége qui vous accompagne, et qui ne vous mène pas. Vous prenez, vous le quittez selon qu'il vous convient, et il est de l'intéde votre gloire de vous en détacher quelquefois, afin que les honurs qu'on vous rend ne soient attribues qu'à votre seul mérite. »

L'ayant ainsi habilement dépouillé des grandeurs mêmes ent il vient de l'envelopper et de le draper à plaisir, il va rendre le prélat, sinon comme un écrivain, du moins comme n orateur, comme un des maîtres de la parole; et c'est ici u'il entre dans le vif, que le persiflage s'aiguise et s'enharit, et que l'exécution commence. Puis ne perdons rien du leu de scène: pendant que l'un pique, joue et enfonce, autre, qui se croit loué, se rengorge et jouit; et l'auditoire, et auditoire qui se compose de la fleur de la Ville et de Cour, de témoins de la qualité des Hamilton, des Coulanges t des Caylus, saisit chaque nuance, achève chaque intention, t la redouble en applaudissant (4).

<sup>(1)</sup> En citant ces noms élégants de Coulanges et de Caylus, je ne veux as dire que les dames auxquelles je fais allusion pour l'esprit de malice élicate, assistassent à cette séance de l'Académie où l'on reçut M. de coyon. Les femmes à cette date ne venaient pas encore aux assemblées e l'Académie française. La première fois qu'elles s'y glissèrent (c'est l'angeau encore qui nous l'apprend dans la suite de son Journal), ce at huit ans plus tard (7 septembre 1702) pour la réception d'un autre vêque, et d'un évêque aussi dont on voulait se moquer. Les nièces de L de Chamillart évêque de Senlis, et leurs amies, se firent un malin laisir d'assister à sa réception, du fond d'une tribune qu'on avait ratiquée dans un cabinet voisin : ce fut une grande nouveauté. Jusque 1, et depuis l'admission du public en 1672, il n'y avait eu que des commes. M. de Noyon dut donc se contenter pour son triomphe, l'avoir la fleur des courlisans.

« La place que vous occupez aujourd'hui . continait donc l'abbé de Caumartin en prenant résolument l'encensoir, vous était due depuis longlemps. Cette élequence dont nous sommes encere tout éblouis, et dont vous avez créé le modèle, vous accompagne partout. Ce n'est point dans vos harangues, ce n'est point dans vos sermons qu'elle se renferme ; on la retrouve dans vos lettres, et dans vos conversations les plus familières. Les figures les plus hardies et les plus marquées, celles que les plus grands orateurs n'emploient qu'en tremblant, vous les répandes avec profusion, vous les faites passer dans des pays qui jusques ici leur étaient inconnus; et ces Ordonnances véritablement apostoliques, destinées au seul gouvernement des âmes, au lieu d'une simplicité négligée qu'elles avaient avant vous, sont devenues ches vous des chefs-d'œuvre de l'esprit humain. Pendant que l'Église voit avec édification dans ces sages règlements la vérité de la doctrine, la pureté de la morale, l'intégrité de la discipline, l'autorité de la hiérarchie, établies, soutenues et conservées dans le diocèse de Novon depuis l'heureux temps de votre épiscopat, nous y voyons encore ces divisions exactes, ces justes allusions, ces allégories soutenues, et surfout une methode qu'on ne voit point ailleurs, et sans laquelle an suivrait difficilement des idées aussi magnifiques que les vôtres!... »

On applaudit à outrance; M. de Noyon resplendit dans son nuage de gloire. Nous sommes au plus fort de cette pluie d'épigrammes fines qui ne laisse pas de répit et qui ne cesse plus:

« La véritable éloquence, poursuivait sans pitié l'abbé de Caumartin, doit convenir à la personne de l'orateur : la vôtre ne laisse pas ignorer à ceux qui vous entendent ou qui vous lisent, d'où vous venez et ce que vous êtes. Si votre style est noble, il est encore plus épiscopal (M. de Noyon, pour le coup, était homme à avoir fourni ce trait-là et à l'avoir indiqué de sa main sur le manuscrit). Partout vous saites voir d'heureuses applications de l'Écriture, de doctes citations des Pères; vous les possedez tous, et s'il y en a quelqu'un qui se présente à vous plus ordinairement que les autres (Tertullien sans doute), c'est par la sympathie des imaginations sublimes que la nature n'accorde qu'à ses favoris. Que de puissants motifs à l'Académie pour vous choisir, et quel bonheur pour elle de pouvoir, en vous associant, satisfaire en même temps à la justice, à son inclination, et à la volonie de son Auguste Protecteur! Il sait mieux que personne ce que vous valez, il vous connaît à fond, il aime à vous entretenir, et lorsqu'il vous parle, une joie se répand sur son visage, dont tout le monde s'aperçoit. Il a souhaité que vous fussiez de cette Compagnie, et nous avons répondu à ses désirs par un consentement unanime. Après l'éloquent panégyrique que vous venez de faire de ce grand prince, je n'obscurcirai point par de faibles traits les idées grandes et lumineuses que vous en avez tracées : je dirai seulement que pendant qu'il soutient seul le droit des

s et la cause de la religion, il veut bien encore être attentifà la te que nous avons faite, et la réparer dignement en nous donnant sujet auquel, sans lui, nous n'aurions jamais osé penser. C'est à is. Monsieur, à joindre vos efforts aux nôtres pour lui témoigner re profonde reconnaissance. »

Tel est presque en entier ce discours qui fit alors tant de nit, qu'on n'osa imprimer d'abord dans les Recueils de cadémie française, et qui ne fut imprimé que plus tard dans ix qu'on publiait en Hollande. Saint-Simon, qui nous a nné tant de détails animés sur cette séance et sur les tes, dit que l'abbé de Caumartin « composa un discours nfus et imité au possible du style de M. Noyon, » et qu'il y atrefit le *galimatias* de celui qu'il voulait railler. Cela, on le it, n'est pas tout à fait juste, et il ne manque rien à ce disirs pour être en parfait contraste avec le genre de l'évêque. ettez-v les airs et les accents, et vous avez le morceau le is nettement français; tout y pétille d'esprit et d'impertince. C'est le modèle classique du persiflage; — une scène prose du *Méchant*, et plus comique que la comédie. Mais il fallait tout ce commentaire pour bien entendre. Le

rsiflage est ce qui a le plus besoin d'être expliqué.

Fénelon, au sortir de la séance, dit à l'abbé de Caumartin, en y mettant toute l'intention et le fin sourire : « Monsieur, vous ai entendu et entendu!»

L'évêque de Noyon fut quelques jours à s'apercevoir qu'il ait la fable du monde; il ne s'en doutait pas. Il dut attendre e l'archevêque de Paris, M. de Harlay, qui tenait à lui e désagréable, l'éclairat la-dessus, et lui fit tomber les ailles des yeux. La colère succéda à l'extrême jubilation. It urut se plaindre au Père de La Chaise, puis au roi, demannt justice d'un petit prestolet, d'un petit bourgeois qui tait attaqué en public à un homme comme lui (1). Ce qu'il

<sup>(1)</sup> Voici une Lettre burlesque qui courut dans le temps, et par quelle M. de Noyon était censé se plaindre au roi; elle paraît être de de Coulanges :

Lettre de Mons l'évêque de Noyon sur la harangue de M. l'abbé de Caumartin, président en l'Académie le jour de la réception de cet ÉVÊQUE.

<sup>&</sup>quot;L'abbé de Caumartin, sifflé, soufflé, pressé, poussé, excité, remué, agité, urmenté, persécuté par je ne sais quel esprit malin à moi inconnu jus-

y avait de plus mortifiant, c'est que l'abbé de Caumartin lui avait d'avance soumis hypocritement son discours, que le prélat l'avait lu, approuvé, corrigé, dit-on, en quelques endroits, et qu'il y avait rehaussé peut-être quelques louanges. Le roi prit mal cette espièglerie d'un homme d'esprit dans un personnage public. Il dut rire comme tout le monde dans le premier moment, mais il resta mécontent en définitive. La mesure avait été passée, la convenance violée, ce que ce roi ne pardonnait jamais. Que dis-je? on l'avait fait servir luimême, dans quelques phrases du discours, d'instrument et de passe-port à la moquerie. Le roi, nous apprend Saint-Simon, eut d'abord la pensée d'exiler l'abbé de Caumartin dans une abbaye qu'il avait en Bretagne, et s'il ne le fit pas, il ne perdit jamais le souvenir de cette faute. L'aimable abbé n'obtint d'évêché qu'après la mort du monarque. S'il avait rêvé plus, si ses grands talents précoces lui avaient inspiré des désirs naturels d'élévation, et avaient fait tirer autour de lui, comme nous l'entrevoyons, d'ambitieux augures, tout manqua, et sa carrière fut en quelque sorte brisée par une première légèreté.

Quelques jours après cette mésaventure de M. de Noyon (21 décembre), le roi le désignait pour faire la harangue de clôture de la prochaine Assemblée du Clergé: « C'est d'ordinaire. nous dit Dangeau, le président (de l'Assemblée) qui nomme l'évêque qui doit haranguer le roi; ainsi M. l'archevêque de

qu'ici, a fait contre moi un Discours à l'Académie, critique, caustique, satyrique, comique, allégorique, hyperbolique, emphatique, ironique, fanatique, fantastique, extatique, excentrique. La charité chrétienne ne me permet pas d'en faire à Votre Majesté une censure affirmative, mais la vérité chrétienne m'oblige de dire, sinon ce qu'il est, au moins ce qu'il n'est pas. Il n'est ni long ni court, ni bas, ni sublime, ni sérieux, ni badin. Il n'est ni sacerdotal par rapport à lui, ni épiscopal par rapport à moi, ni royal par rapport à Votre Majesté. Il n'est pas sacerdotal par rapport à lui, car il n'a pas dit un seul mot de l'Écriture Sainte, des Pères de l'Église, ni des Conciles œcuméniques, et ce sont les seules paroles qui doivent sortir de la bouche d'un prêtre. Il n'est point épiscopal par rapport à moi, car il manque au respect qu'il me doit par la soumission établie dans l'ordre de la juridiction ecclésiastique. Il n'est point royal par rapport à Votre Majesté, car il ne dit rien d'Elle, sinon que vous riez toutes les fois que vous me voyez..." (Manuscrits de la Bibliothèque impériale, Résidu de Saint-Germain, no 16. Portefeuille 1er du docteur Vallant, page 15.)

e Paris qui présidera aurait pu nommer qui il lui aurait plu ; nais il a consulté le roi, qui a accordé cette grâce-là à M. de Royon qui l'a demandée. « M. de Noyon brûlait de se relever ar quelque harangue de sa disgrâce académique, et Louis XIV

ans sa bienveillance lui en procurait l'occasion.

Le 26 janvier 1695, M. de Noyon était invité à un Marly; n'y était jamais venu jusque-là. On le logea au sixième paillon. Le roi lui ayant demandé le soir comment il se trouait à Marly:— « A Marly, Sire? répondit-il en souriant, respère que Votre Majesté m'y logera une autre fois, car pour elle-ci, je ne suis qu'aux faubourgs. » On voit que ce n'était pas précisément d'esprit ni de trait que manquait M. de Noyon; nais son trait d'esprit partait encore de sa vanité, de sa plénitude. On frappait sur le ballon gonflé, et il y avait du ressort.

Il était si incurable qu'en 1698, quatre ans après sa mystiication d'Académie, il se fit adresser et dédier par le président Cousin l'Histoire de plusieurs Saints des maisons des Comtes de Tonnerre et de Clermont. Il voulait de la généaogie jusque dans le Ciel. C'était lui qui avait fourni les mémoires : « Monseigneur , lui disait le rédacteur dans la Dédicace, j'ai si peu de part à cette Histoire, qu'en vous l'offrant, je ne puis espérer qu'elle me serve ni à me faire un mérite auprès de vous, ni à m'acquitter d'une dette. Tout ce qu'il v a de plus grand dans les Saints qu'elle célèbre vous appartient... Vous êtes encore plus riche de votre fonds que des titres que vous ont laissés vos ancêtres. L'éclat d'une maison qui a donné par ses alliances augustes tant de princes à la France, tant de saints à l'Église, tant de souverains à de grands pays. semble encore au-dessous de la gloire d'avoir acquis un si rare mérite par votre propre application. » — En un mot, il se faisait dire au sérieux et sans rire ce que l'abbé de Caumartin lui avait déjà dit en face et en badinant.

A l'Académie, ce fut M. de Noyon qui, en mai 4699, fonda à perpétuité le prix de poésie, qui n'avait été jusque-là que précaire: il est vrai que le sujet prescrit devait être à tout jamais la louange de Louis le Grand. C'est ainsi que de sa part il se mélait comme inévitablement du ridicule, même à

une noble pensée.

Bon homme au fond, dans une grande maladie qu'il fit, il

voulut se réconcilier avec l'abbé de Caumartin, et après sa guérison, il alla jusqu'à solliciter pour lui auprès du roi l'évêché toujours refusé. D'Alembert, dans ses Éloges des académiciens, a consacré à M. de Noyon, sous le titre d'Apologie, une Notice équitable et indulgente. Il y apprécie le procédé de l'abbé de Caumartin avec la même sévérité et du même point de vue qu'avait fait Louis XIV : « Nous nous crovons obligé de dire (ce sont les paroles de d'Alembert) que si le directeur eut dessein en cette occasion d'immoler bénignement le récipiendaire à la risée publique, il eut un tort trèsgrave, et à l'égard de son confrère et à l'égard de son Corps. Quelque jugement que l'orateur de la Compagnie porte en secret sur celui qu'il est chargé de recevoir, lui eût-il refusé son suffrage, eût-il traversé son élection, fût-il même son ennemi, il doit oublier tout, des qu'il se trouve à la tête de la Société respectable qui vient d'adopter le nouvel académicien. Simple organe de ses confrères en cette circonstance, et réduit à exprimer leurs sentiments, lors même qu'ils ne sont pas les siens, il est, au moins pour ce moment, voué ou, si l'on veut, condamné à l'éloge, comme le récipiendaire l'est à la timidité et à la modestie. L'évêque de Novon, ainsi que nous l'avons vu, avait fait son devoir de récipiendaire : nous laisserons à décider si l'abbé de Caumartin fit son devoir de directeur. »

Malgré des principes si justement établis, il a été difficile que la scène de M. de Noyon et de l'abbé de Caumartin ne se renouvelàt point quelquesois. Je n'ai garde de songer à ce qui a pu se passer de nos jours, et qui n'offrirait, je veux le croire, que de lointaines ressemblances; mais une scène presque pareille à celle qu'on vient de voir a été la réception de La Harpe par Marmontel, le 20 juin 4776. Le public, alors tout littéraire, et très-occupé de ces sortes de querelles, s'était fait de La Harpe une idée très-malicieuse, peu favorable, et qui ne répondait point aux mérites étendus qu'il a déployés depuis. Il succédait à Colardeau, et l'éloge du doux et intéressant poëte parut aussitôt la satire indirecte, mais sensible, de l'irritable et belliqueux récipiendaire? Une fois entré dans cette voie d'interprétation, le public ne s'arrêta plus, il chercha finesse à chaque phrase, et il prêta peut-être à l'honnête Marmontel. plus de malice qu'il n'en avait eu d'abord. Marmontel, toutes, s'il n'avait ni dans la pensée, ni dans le ton, de cette iroconsommée de l'abbé de Caumartin, n'était pas tout à fait accent (1).

Revenant à Dangeau et à son Journal, qui a été le point de part de tout ce développement et de cette petite chronique trospective, je ne veux pourtant point fermer les volumes ns payer, avec mes remerciments et mes éloges, mon trit de critique aux excellents éditeurs. Leur texte de Dangeau e paraît très-bien donné, et on y a joint, par des extraits du ercure et autres journaux du temps, ce qui peut l'éclairer le relever à propos sans le surcharger. Mais j'ai quelques rrections sérieuses à proposer pour le texte des notes de int-Simon. Le style de Saint-Simon, dans ces notes rapides, t plus pétulant, plus pressé, plus heurté que nulle part lleurs; on y sent quelqu'un qui veut trop dire, qui veut ut dire à la fois. C'est comme une source abondante qui à sortir par un goulot trop étroit, et qui s'y étrangle. Âu ilieu des plus heureux traits, il ne se donne pas le temps e mettre sur pied ses phrases. Dangeau dit quelque part . III, p. 204) qu'on a réglé à la Cour que ce ne seront us les filles d'honneur qui quêteront, et que ce seront les ames. Sur quoi Saint-Simon ajoute au plus vite cette expliation: a C'est qu'il n'y ayant plus de filles d'honneur que s deux souffertes à madame la princesse de Conti, il n'y vait plus personne pour quêter. » Mais cette incorrection parois incroyable de diction ne doit pourtant pas faire admettre e lui toute locution étrange d'après une copie fautive. Et, ar exemple, s'agit-il des gouverneurs et sous-gouverneurs u'on place auprès des ducs d'Anjou et de Bourgogne, Saintimon n'a pas dit (t. III, p. 206): « Les sous-gouverneurs urent des métiers différents, aux yeux du duc de Beauvilers qui les choisit, » mais il a dit « des mérites différents. » l n'a pas dû dire, malgré ses gaietés de style, parlant de la

<sup>(4)</sup> On peut voir encore, dans la Correspondance de Grimm, la récepion de M. de Roquelaure, évêque de Senlis comme Chamillart, et qui rêtait aussi à la raillerie (4 mars 1774). La réponse de l'abbé de Voiseion fut un persiflage continuel: le public éclatait de rire à chaque ihrase.

vie débauchée que menait le chevalier de Bouillon (t. III. p. 264) : « M. de Bouillon (le père), ennuyé de ses déportements, lui en fit une forte romancine, » mais une forte remontrance. J'ai peine à croire aussi que Saint-Simon ait dit (t. IV, p. 479) les folies du cardinalat, pour les honneurs attachés à la dignité de cardinal; il a du dire les gloires du cardinalat, ou peut-être simplement les droits. - Je ne sais (t. IV. p. 206) ce que peuvent être « les carres de jansénisme » par lesquelles on voudrait nuire à la comtesse de Grammont auprès du roi, et qu'elle ne redoutait guère: je conjecture que ce sont des tares. — Le titre de conseiller de Cour souveraine, qu'on retranche en 1690 du serment des ducs et pairs, et qui y avait été introduit par M. de Guise, sous la Ligue, afin de flatter le peuple et le Parlement, donne lieu à une phrase de Saint-Simon (t. III, p. 199, à la deuxième ligne de la note) qu'il faut absolument refaire et restituer dans le sens, sinon dans les termes, que voici : « Il (ce titre) s'était perpétué après avoir été introduit par M. de Guise pour se rendre populaire. »— Enfin il n'est pas possible que dans une première partie de phrase (t. III, p. 362) Saint-Simon ait dit : « M. de Louvois n'était bon qu'à être premier ministre en plein, » et que dans le second membre de cette même phrase il se soit attaché à lui refuser précisément les principales qualités d'un premier ministre; j'aimerais mieux lire qu'il n'était bon qu'à être « premier ministre en petit, » quoique cela ne me satisfasse qu'à peu près. En soumettant ces difficultés de sens aux excellents éditeurs, je suis sûr d'attirer leur attention pour l'avenir et d'amener sur ce qui a échappé iusqu'ici des corrections et leçons meilleures que celles que ie puis proposer.

## HENRI IV ÉCRIVAIN,

PAR M. EUGÈNE JUNG,

ancien élève de l'École normale, docteur ès lettres (1).

Ce volume est une thèse que M. Jung a soutenue devant Faculté des lettres de Paris. C'est à cette destination partilière, et peut-être aussi au tour d'esprit de l'auteur, qu'il at attribuer certaines formes, certaines divisions plus méodiques et, pour tout dire, plus scolastiques qu'on ne vouait en telle matière; mais il y a une véritable étude, une ude approfondie du sujet, beaucoup de vues justes, fines, nétrantes, des remarques ingénieuses et solides. C'est un avail des plus estimables, qui mérite l'attention et les conils de la critique, et dont elle peut elle-même profiter. J'y viendrai apres avoir expliqué à ma manière ce qu'on peut tendre par Henri IV écrivain.

Il v a longtemps que si les hommes écrivaient aussi bien l'ils parlent, ou que si l'on écrivait pour eux ce qu'ils disent ans les circonstances décisives où ils se trouvent, il y aurait nantité d'écrivains qui n'en seraient que plus mémorables our ne pas être du métier : mais, parmi ceux qui ont songé écrire ou à dicter après coup ce qu'ils avaient dit ou ce u'ils avaient fait, la plupart ont perdu, en se mettant dans ette position et comme dans cette attitude nouvelle, une artie de leurs facultés, de leurs ressources; s'imaginant que était une grande affaire qu'ils entreprenaient, et préoccupés e leur effort, ils ont laissé fuir mille détails qui animent et ui donnent du charme; ils se sont ressouvenus froidement, ou u moins incomplétement; on n'a eu que l'ombre de leur

<sup>(4)</sup> Un volume in-8, 4855. Paris, Treuttel et Wurtz.

ou à paraître simples.

action ou de leur verve première. De la parole vive au par

il s'est fait bien des naufrages. Cela est vrai surtout époques où l'écriture était chose à part et réservée aux se clercs. Villehardouin ne nous a transmis qu'une faible id des discours qu'il prononçait devant les Vénitiens ou de l'armée des Croisés pour servir la cause commune et apai les différends. Joinville, dans sa narration, n'a su que ne bégayer avec un embarras qui a sa grâce les paroles bien aut ment coulantes et abondantes de saint Louis. Aux époqueultivées, où les hommes d'État et de guerre sont instru aux lettres et ont aisément la plume en main, un autre écu tout opposé, c'est qu'ils fassent trop les écrivains en se resouvenant, et qu'ils ajoutent par la phrase aux circonstan de l'action. En général pourtant, les esprits les plus disigués entre ceux qui ont pris part aux grandes choses, mett leur honneur et leur bon goût, quand ils en écrivent, à é

Le nom d'écrivains proprement dits continue d'apparte à ceux qui de propos délibéré choisissent un sujet, s'y ap quent avec art, savent exprimer même ce qu'ils n'ont vu, ce qu'ils conçoivent seulement ou ce qu'ils étudient, mettent à la place des autres et en revêtent le rôle, font leur plume et de leur talent ce qu'ils veulent : heureux s'n'en veulent faire que ce qui est le mieux et s'ils ne perd pas de vue ce beau mot digne des temps de Pope ou d'Hora « Le chef-d'œuvre de la nature est de bien écrire. » Les autre les hommes d'action, qui traitent de leurs affaires, ne s'écrivains que d'occasion et par nécessité; ils écrivent com ils peuvent et comme cela leur vient; ils ont leurs bon fortunes.

Toutefois, la ligne qui sépare les uns des autres se confisouvent, et si l'on prend, par exemple, les noms des gracapitaines, des grands rois et ministres qui ont écrit, et d la pensée se présente d'abord, César, Henri IV, Richelie Louis XIV, Frédéric, Napoléon, on trouvera que César Frédéric avaient beaucoup du littérateur en eux, qu'il y aven Richelieu de l'auteur, et de tous ces illustres personna que je viens de citer, ceux qui sont le moins du métier, seuls même qui n'en soient pas du tout, c'est encore Louis X et Henri IV.

On ne saurait en être moins que Henri IV, et cette entière berté de dire, jointe à son esprit naturel et si plein de sailes, est souvent d'un grand charme. On se tromperait cepenant si l'on abordait les volumes de sa Correspondance et le ecueil de ses Lettres missives, publiées avec beaucoup de oin par M. Berger de Xivrey, et qui sont arrivées déjà jusu'au tome VI, — si, dis-je, on entamait cette lecture dans ne pensée d'agrément littéraire; c'est avant tout un livre 'étude et une vaste source de renseignements pour l'histoire : a grâce, la galanterie, la gentillesse d'esprit, qui se ratachent à bon droit au souvenir de Henri IV, n'y sont qu'inidentes et clair-semées. Mais on y suit dans toutes ses traerses et ses épines cette vie laborieuse, morcelée, toujours n lutte, et qui n'eut que de rares éclaircies de soleil. Les ettres de Henri IV, quand c'est lui qui les fait, sont en général courtes, pressées, comme de quelqu'un qui monte à cheval ou qui en descend. M. Jung s'est attaché d'abord, et vec un esprit de critique précise et rigoureuse, à bien déterniner, dans cette quantité de dépêches et de pièces diverses. elles qui peuvent être considérées avec quelque certitude comme étant directement de la main ou de la dictée de Henri IV, et non point de la rédaction de ses secrétaires. Pour essayer noi-même d'appliquer quelque analyse ou de rattacher quelques observations à ces lettres, je choisirai celles qu'il a écrites à la comtesse de Grammont, l'une de ses premières naîtresses, et qui sont certainement tout entières de sa açon.

La comtesse de Guiche, ensuite de Grammont, appelée la belle Corisandre, fille d'un brave seigneur M. d'Andouins, fut, avant Gabrielle, la maîtresse en titre de Henri tandis qu'il chevauchait dans le Midi et qu'il faisait son rude métier de roi de Navarre. Veuve depuis 1580 de Philibert de Grammont, qu'elle avait épousé en 1567, et dont elle avait deux enfants, elle ne pouvait guère, à la mort de son mari, avoir moins de vingt-sept à vingt-huit ans, c'est-à-dire à peu près l'àge de Henri. Elle lui rendit en Béarn des services d'amie avec dévouement et vaillance. La première lettre qu'on a de Henri à elle est de décembre 1585. Par suite du rapprochement de Henri III et de la Ligue, et de leur réconciliation qui s'est faite aux dépens des Protestants, le Béarnais vient

d'être forcé de reprendre les armes et de recomvie d'escarmouches, de harcèlements et de surprise ce que la journée de Coutras apprenne aux autres même ce qu'il peut comme général. La première Henri le montre très-amoureux, et les ennemis qu s'embusquent dans un moulin pour le prendre au s'il se hasarde à courir vers la dame de ses pens craignez rien, mon âme, écrit Henri; quand cet qui est à Nogaro, m'aura montré son dessein, je voir, et passerai sur les ailes d'Amour, hors de l sance de ces misérables terriens, après avoir pou l'aide de Dieu, à ce que ce vieux renard n'exécute sein. » Terriens, pour habitants de cette vile ter ici du langage d'amour un peu alambiqué, et q Cour de Henri III. Notre Henri, d'ailleurs, n'en abus et s'exprimera en général plus naïvement. Il parle lettre de sa femme la reine Marguerite, et dans c de mépris qu'il ne cherche pas à contenir; Margi alors au début de cette vie de scandale et d'aventu menait à Agen ou en Auvergne, où elle alla s'ente est venu un homme, de la part de la dame aux (la reine Marguerite), me demander passe-port p cinq cents tonneaux de vin, sans payer taxe, pour et ainsi est écrit en une patente. C'est se déclarer en parchemin. De peur qu'elle ne tombât de si haut de ses bêtes, je le lui ai refusé... » On peut rap passage d'un autre qui se lit dans une lettre par la même Mme de Grammont au lendemain des scè glantées de Blois (1er janvier 1589) : «... Je n'a l'heure de ouïr dire que l'on aura envoyé étrans reine de Navarre. Cela, avec la mort de sa mère de Médicis), me ferait bien chanter le Cantique de On voit que Henri ne dissimule point ses premie ments, et qu'il écrit quelquefois ce que le bon goû commanderait de retenir. Sa nature clémente vaut ces mots-là, qui sont rares. Les lettres à Mme de ( qui se succèdent fréquemment en ces années, s d'amour que d'affaires; elles se terminent par quele teries empressées et courtes : « Je fais anhuy (au force dépêches. Demain, à midi, elles partiror ussi, pour vous aller manger les mains. Bonjour, mon souerain bien. Aimez Petiot. 9° décembre (4585). » Petiot, 'est lui-même. Il avait alors contre lui deux armées qui s'éaient jointes, celles de M. de Mayenne et du maréchal de latignon; on comptait bien le tenir enveloppé et le prendre u passage de la Garonne, à son retour du Béarn, «où il était llé pour affaires et aussi par amour. Il s'en tira en habile hasseur qui sait tous les sentiers. Deux lettres écrites vers e temps à l'un de ses plus fidèles serviteurs et compagnons 'armes, M. de Batz, donnent idée de tout ce qu'il y a d'aerte, de gai, de familier dans sa manière:

« Monsieur de Batz, ils m'ont entouré comme la bête, et croient u'on me prend aux filets. Moi, je leur veux passer à travers ou dessus è ventre. J'ai élu mes bons, et mon Faucheur en est. Grand damné, je e veux bien garder le secret de ton cotillon d'Auch à ma cousine (1); nais que mon Faucheur ne me faille en si bonne partie, et ne s'aille muser à la paille, quand je l'attends sur le pré. » (11 mars 1586.)

## Et encore le lendemain :

« Mon Faucheur, mets des ailes à ta meilleure bête; j'ai dit à Monespan de crever la sienne. Pourquoi? Tu le sauras de moi à Nérac; lâte, cours, viens, vole : c'est l'ordre de ton maître, et la prière de ton mi. »

Ce sont là les lettres par excellence de Henri IV, courtes, raiches, matinales, écrites le pied levé et déjà sur l'étrier, en partant pour dépister l'ennemi ou courir le cerf. Elles font l'effet du son du cor ou du clairon, réveil du chasseur ou du guerrier.

Les lettres de ce temps que Henri adresse à M. de Saint-Geniez, son lieutenant général en Béarn et l'un de ses meileurs serviteurs, montrent à quel point il commence à s'occuper sérieusement de ses affaires, et, à cet âge de trente-trois ans où il est arrivé, à devenir tout à fait l'homme de conseil et de maturité qu'il sera depuis : « N'accomparez plus les actions de feu Monsieur (le duc de d'Alençon) aux miennes; si jamais je me fiai en Dieu, je le fais à cette heure; si jamais l'eus les yeux ouverts pour ma conservation, je les y ai.

<sup>(4)</sup> C'est-à-dire probablement : « Je te garderai le secret auprès de ma cousine, M™® de Batz, de tes fredaines à Auch. »

Devant que la fin de juin passe, vous direz que ma la meilleure de mon Conseil. » (4 mai 4586.)

Mme de Grammont ne jette que de rapides dive n'obtient que de charmants éclairs à travers ces p tions nombreuses : « Je suis sur le point de vous un cheval qui va l'entrepas, le plus beau que vous meilleur, force panache d'aigrette. Bonnières est al tiers pour acheter des cordes de luth pour vous ; il soir de retour... Mon cœur, souvenez-vous toujours o Certes sa fidélité est un miracle. » (25 mai 4586.) plus tard il lui offre un cadeau digne de l'antique idy deux petits sangliers privés et deux faons de biche ; moi si les voulez. » La belle Corisandre, on le vo écrits satiriques du temps, aimait cet attirail et c rage de singes, de chiens, de bouffons, d'animaux toute espèce, et, au grand scandale des huguenots elle allait même dans cet équipage à la messe. Ce qu'elle fut jeune et agréable, lui était une grâce, un ridicule et une manie en vieillissant.

Elle n'a pas à se plaindre pourtant et n'a rien même à la belle Gabrielle, au moins si l'on en jug aime à le faire la postérité, au point de vue poétiqu raire; car assurément la plus ravissante lettre de plus développée et la plus épanouie, celle où il se mieux à nous dans un intervalle de paix pastorale et de repos, lui est adressée; c'est la lettre où il lu pays de Marans sur la Sèvre Niortaise; la voici, — coin de paysage délicieux:

a J'arrivai hier soir de Marans, où j'étais allé pour po garde d'icclui. Ha! que je vous y souhaitai! c'est le lieu le votre humeur que j'aie jamais vu. Pour ce seul respect, su à l'échanger (à l'obtenir par échange). C'est une île rer marais bocageux, où de cent en cent pas îl y a des canaux chercher le hois par bateau. L'eau claire, peu courante; les toules largeurs; les bateaux de toules grandeurs. Parmi mille jardins où l'on ne va que par bateau. L'île a deux lie ainsi environnée; passe une rivière par le pied du château, du bourg, qui est aussi logeable que Pau. Peu de maisons de sa porte dans son petit bateau. Cette rivière s'étend en qui portent non-seulement grands bateaux, mais les navi quante tonneaux y viennent. Il n'y a que deux lieues jusque

es c'est un canal, non une rivière. Contremont vont les grands aux jusques à Niort, où il y a douze lieues; infinis moulins et iries insulées; tant de sortes d'oiseaux qui chantent; de toute de ceux de mer. Je vous en envoye des plumes. De poissons, c'est monstruosité que la quantité, la grandeur et le prix; une grande e trois sols, et cinq un brochet. C'est un lieu de grand trafic, et par bateaux. La terre très-pleine de blés et très-beaux. L'on y peut plaisamment en paix, et sûrement en guerre. L'on s'y peut réjouir ce que l'on aime, et plaindre une absence. Ha! qu'il y fait bon ter! Je pars jeudi pour aller à Pons, où je serai plus près de vous; je n'y ferai guères de séjour..... Mon âme, tenez-moi en votre le grâce; croyez ma fldélité être blanche et hors de tache: il n'en amais sa pareille. Si cela vous apporte du contentement, vivez euse. Votre esclave vous adore violemment. Je te baise, mon que million de fois les mains. Ce xvii® juin (4586). »

est là, selon moi, la perle des lettres d'amour écrites par ri IV. Gabrielle même, avec cette galante lettre datée de ent son portrait (« Je vous écris, mes chères amours, pieds de votre peinture...), n'a rien obtenu de si parfait e si joli. Quel paysage riant de fraîcheur, tout égayé de ets et traversé de lumière! et comme il est bien français, ste, naturel, voisin du peuple et de nous tous! Il n'est jusqu'à ce prix de la carpe et du brochet, cinq sous et s sous, qui ne sente le roi homme de ménage, le roi de oule au pot. Courier disait quelque part, en écrivant à amis de Paris, au fort de son enthousiasme pour la vie aine: « Ne me parlez point de vos environs; voulez-vous parer Albano et Gonesse, Tivoli et Saint-Ouen? La difféce est à la vue comme dans les noms. » Laissons les envis de Paris, et ne prenons que les autres lieux de la douce ence, comme disait Henri. Qu'a donc à désirer de plus ce ans ainsi décrit, mis en regard des sites du dehors les consacrés et les plus célèbres? Nous aussi nous avons sentes à la pensée les descriptions de Pline le Jeune, sa ture si nette et si soignée de la source du Clitumme, et e du lac Vadimon. La première surtout rappelle quelques ts de la lettre de Henri, qui certes n'y pensait guère, et t les lectures n'étaient jamais allées jusque-là. Je sais ce on doit à Pline et à ce dieu révéré du Clitumne, avec ce t temple de marbre blanc et ces chapelles d'alentour que voyait étinceler à travers les bouquets de verdure, d de paysage du Poussin; — mais y a-t-il rien d'aussi doux

et d'aussi pénétrant au cœur que ce pays tout na petite Hollande et cette Venise sans nom, cette hu bocagère, où il fait si bon chanter, où l'on se p avec ce qu'on aime, et plaindre une absence? I ou Racan son maître, auraient-ils trouvé mieux o cette page heureuse, imprévue, transparente, écl roi soldat dans une après-midi de rèverie et de le elle pas une découverte pittoresque à laquelle il jusqu'ici qu'un cadre pour faire un tableau?

La lettre suivante à Mme de Grammont, qui jours après, se ressent encore de cette joie, mais courte : « Mon cœur, je ne la puis faire plus lo « que je vais monter à cheval. » Avec cette lettre voyait à la comtesse une copie de celle que la reavait adressée à Henri III au sujet de son acco avec les Ligueurs : « Vous y verrez, dit-il, un b et un plaisant style. » Et, en effet, dans cette lett et d'une âme royale, Élisabeth faisait honte à He lâcheté à se défendre et de sa condescendance à a Mon Dieu! est-il possible qu'un grand roi se so raison et contre honneur, en requérant paix de si et rebelles, et de ne leur faire du commencem toute commodité de s'agrandir ?... Je m'étonne trahi en votre Conseil même, voire de la plus pr au monde (Catherine de Médicis). Pardonnez mo me rend si audacieuse de vous parler si libreme drait mieux perdre vingt mille hommes que régr des rebelles... Pour l'amour de Dieu, ne dormez long sommeil. » Ce style généreux allait à Henri comtesse chevaleresque, qui savait au besoin fai virilité et de vaillance.

On a souvent raconté qu'après la victoire de tobre 4587) les chefs protestants, et Henri tout ne surent point profiter de leurs avantages. Sul la vanité qu'eut le roi de Navarre d'aller présenter à la comtesse « les enseignes, cornettes et autre des ennemis qu'il ayait fait mettre à part pou voyées. Il prit pour prétexte de ce voyage l'affect tait à sa sœur et au comte de Soissons, tellemen de huit jours tous les fruits espérés d'une si gra

lée victoire s'en allèrent en vent et en fumée. » Ce fut aussi la dernière faute signalée que fit faire l'amour à Henri; car plus tard, bien que ce fût toujours sa grande faiblesse, ceux qui l'ont bien connu assurent qu'il ne s'en laissa jamais entraîner au point d'y sacrifier l'intérêt pressant de ses affaires.

Dès 4587, nous voyons Henri se plaindre à la comtesse qu'elle le néglige : « Plus je vais en avant, et plus il semble que vous tâchiez à me faire paraître combien peu je suis nonseulement en votre bonne grâce, mais encore en votre mémoire. Par ce laquais vous avez écrit à votre fils et non à moi. Si je ne m'en suis rendu digne, j'y ai fait tout ce que j'ai pu. Les ennemis ont pris l'île de Marans devant mon arrivée, de façon que je n'ai pu secourir le château...» Ainsi tout se gâte vite. Ce joli lieu de Marans, qui nous a été dépeint tout à l'heure comme un séjour enchanté et tout propre à la félicité des amants, est devenu le théâtre de la guerre. Les ennemis l'ont pris; Henri le reprendra. Et cependant l'amour de la comtesse et de Henri a déjà recu son atteinte et son échec; le doute s'y est glissé. Il est à croire que si l'on avait les lettres de la comtesse, on verrait que c'est elle qui croyait la première avoir à se plaindre. Henri, à cette distance et séparé de ce qu'il aimait, n'était pas homme à être longtemps ni exactement fidèle; il pouvait l'être de cœur et de pensée, mais cela ne suffisait pas à la comtesse, qui d'ailleurs était défiante, comme n'étant plus de la première jeunesse : elle avait un fils déjà grand qui servait près de Henri.

Cette méfiance de la comtesse nous revient dans presque toutes les lettres du roi, qui est surtout occupé à la rassurer sur le chapitre de la fidélité: « (4° mars 4588) J'ai reçu une lettre de vous, ma maîtresse, par laquelle vous me mandez que ne me voulez mal, mais que vous ne vous pouvez assurer en chose si mobile que moi. Ce m'a été un extrême plaisir de savoir le premier; et vous avez grand tort de demeurer au doute qu'êtes. Quelle action des miennes avez-vous connue muable? je dis pour votre regard. Votre soupçon tournait, et vous pensiez que ce fût moi. » C'est bien agréablement dit; et pourtant je ne crois pas que la comtesse eût si tort. Il y a des moments de réconciliation et d'accord où il semble que tout soit effacé; Henri, qui a besoin de consolation et de douceur en ses peines politiques, voudrait croire à la durée

de ces bons instants : « Mon cœur, je suis plus bien que ne pensez. Votre dernière dépêche m (me rendit) la diligence d'écrire que j'avais per tous les soirs votre lettre. Si je l'aime, que de celle d'où elle vient? Jamais je n'ai eu une tel vous voir que j'ai. Si les ennemis ne nous press cette assemblée je veux dérober un mois. Envoye race (l'homme de confiance), disant qu'il va à P toujours mille choses qui ne se peuvent écrire. » I un coin de défaut de la comtesse, qui nous est attesté par les contemporains : si elle était capab et de dévouement utile, elle l'était aussi de rancu trigues; elle en voulait à ceux des serviteurs de He jugeait opposés à elle et à son influence, à Castill bigné : « Faites, pour Dieu! ce que votre lettre écrivait Henri; sera-t-il bien possible qu'avec u couteau j'aie coupé le filet de vos bizarreries? Je le v Je vous fais une prière : que vous oubliez to qu'avez voulu à qui que ce soit des miens. C'est u miers changements que je veux voir en vous. Ne croyez que rien puisse jamais ébranler mon amo plus que je n'en eus jamais. Bonsoir, mon cœur; j dormir, mon âme plus légère de soin que je n'ai vingt jours. Je baise mes beaux yeux par millio Ce xxie d'octobre (4588). »

D'Aubigné nous a raconté les causes, à son égar mitié de la comtesse. Henri IV avait songé à épo sandre comme il songea plus tard à épouser Gabri y avait en lui de l'homme d'habitude en mème ter l'inconstant. Henri n'était pas inconstant en effet pa d'imagination ni par caprice raffiné; il l'était tout s' à la gauloise, par promptitude des sens et selon mais il avait besoin à travers tout d'une fidélité el bitude au logis, d'être père et d'en jouir, de s'ébal d'un berceau ou sur un tapis avec des enfants. Il lui du bon mari, qui aimait à ses heures le coin du fbien celui qui écrivait à la comtesse de Grammont: mon âme, je voudrais être au coin de votre foyer por fer votre potage. » Il lui aurait fallu une femme bel pas trop jalouse et d'agréable humeur, douce à

sachant le prendre, comme on dit. Il ne rencontra rien de ela dans Marie de Médicis; il croyait l'avoir trouvé ou à peu orès dans Gabrielle, qui n'était digne d'un tel choix et d'une elle idée qu'à demi; il l'aurait moins bien trouvée chez la noble Corisandre, dont la beauté un peu sière se fanait déjà, et dont l'esprit tournait à l'aigre et au bizarre. Henri cepenlant songea sérieusement, dit-on, à l'épouser, ou du moins l en parla comme aiment à faire les amoureux de l'objet qui es occupe. Il consulta un jour (vers 4586) sur ce point déliat d'Aubigné et Turenne, les remettant pour la réponse au endemain. Le rusé Turenne (le futur duc de Bouillon) s'éclipsa sous prétexte d'un voyage, et laissa d'Aubigné porter seul le poids de la périlleuse consultation. De telles occasions n'étaient pas une gêne pour d'Aubigné, qui prit la balle comme elle lui venait, et qui fit ici le rôle que fera plus tard Sully, consulté de même au sujet de Gabrielle. Il se représente à nous comme ayant donné à son roi les meilleurs conseils dans un sens aussi politique que généreux, ce que la comtesse ne lui pardonna jamais.

Ces conseils ou ces vœux de d'Aubigné et des vrais amis de Henri pour que leur maître devînt un prince tout à fait à la hauteur de son mérite et de sa destinée, ne tardèrent point à se trouver justifiés et remplis. L'année 1588 fut une année décisive pour le roi de Navarre. Le prince de Condé meurt empoisonné et le laisse seul à la tête du parti protestant, exposé à toutes les perfidies et à toutes les haines. Il découvre un assassin, un tueur pour lui-même. Henri, dès lors, a senti la responsabilité, comme nous dirions, qui pèse tout entière sur lui; il a conscience qu'il est chargé d'une grande cause, d'une cause plus grande que celle même du parti protestant. La rupture de Henri III avec la Ligue l'avertit que l'heure est venue où la France elle-même a besoin de lui et l'appelle à son secours. On l'entrevoit dans ses lettres à la comtesse tout plein de pensées et d'angoisses qu'il ne peut confier au papier : « Envoyez-moi Licerace. Je vous manderai par lui les extrêmes peines où je suis. Je ne sais comme je les puis supporter (22 janvier 1588). » Et le 8 mars :

« Dieu sait quel regret ce m'est de partir d'ici sans vous aller baiser les mains! Certes, mon cœur, j'en suis au grabat. Vous trouverez étrange (et direz que je ne me suis point trompé) ce que Licerace vous dira. Le Diable est déchaîné. Je suis à plaindre, et est je ne succombe sous le faix. Si je n'étais Buguenot, je n Ha: les violentes épreuves par où l'on sonde ma cerve faillir d'être bientôt ou fou ou habite homme. Cette de pierre de touche. C'est un mal bien douloureux que l'outes les gênes que peut recevoir un esprit sont sans sur le mien; je dis toutes ensemble. Plaignez-moi, me portez point votre espèce de tourment : c'est celui que j'plus. »

Cette année 4588, si grosse de complications ments, fut sa pierre de touche en effet; Henri, à de trente-cinq ans, en sortit l'homme d'État que n sons. Henri IV (et cela me plaît en lui) n'est pa génies et de ces grands hommes qui jaillissent des mains de la nature et de la fortune. Ce n'e Alexandre, ce n'est point un Octave. Un Octave politique tout fait des vingt ans, et qui sait des ce qu'il faut penser des hommes en certaines ép qu'où on peut les pousser et comment oser le court risque par moments d'être un prodige or monstre. Un Alexandre, c'est un héros d'Homère tout formé et d'un seul jet des mains de Philippe et et qui conquiert le monde en faisant trois pas comr dieu. Henri IV n'est qu'un homme pareil à beaucou plus distingué seulement par l'ensemble; il est c mûrissent, qui se forment successivement et s'acl ses saisons, il fait ses écoles et ses apprentissage à voir, dans le politique consommé qu'il devint, l' a hérité de ses divers âges, et qui a gardé de s jusque dans l'expérience finale, un fonds d'indu bonne humeur et de bonté.

M<sup>me</sup> de Grammont resta encore quelque temps le en nom de Henri, même après qu'il eut passé l qu'il eut fait sa jonction avec l'armée royale et cat lui écrit de Blois, le 18 mai 1589, dans les termes c « Mon âme, je vous écris de Blois, où il y a cinq l'on me condamnait hérétique et indigne de suc couronne, et j'en suis à cette heure le principal pi les œuvres de Dieu envers ceux qui se sont toujo lui... Je me porte très-bien, Dieu merci; vous ju yérité, que je n'aime ni honore rien au monde con

vous garderai fidélité jusques au tombeau. Je m'en vais à augency, où je crois que vous oirez bientôt parler de moi. fais état de faire venir ma sœur bientôt; résolvez-vous de air avec elle. » Mais, dès ce temps-là, la comtesse à fait son il de cet amour qui n'est plus qu'en paroles. Elle sait à oi s'en tenir sur la fidélité de Henri, qui, six mois auparaat, lui annonçait la mort d'un enfant qu'il avait eu de elque maîtresse obscure. Le charme pour elle n'existe plus tout, et elle prend l'habitude, dans son irritation, d'annoles lettres qu'elle reçoit de Henri et de les charger dans interlignes de contradictions piquantes et moqueuses; par emple, à cet endroit où il est dit qu'il se propose de faire nir bientôt près de lui Madame Catherine, sa sœur, et qu'il prie de l'accompagner, elle ajoute ironiquement : « Ce sera sque vous m'aurez donné la maison que m'avez promise es de Paris, que je songerai d'en aller prendre la possession. de vous en dire le grand merci. » Il perce dans ce reproche coin d'intérêt et de calcul qu'on ne voudrait pas en elle. nri essave encore de la détromper, ou plutôt de lui laisser elque illusion : « Mon cœur, j'enrage quand je vois que us doutez de moi, et de dépit je ne tache point de vous ôter te opinion. Vous avez tort, car je vous jure que jamais je vous ai aimée plus que je fais, et aimerais mieux mourir e de manguer à rien que je vous ai promis. Avez cette ance, et vivez assurée de ma foi. » Il continue sur ce ton core pendant toute l'année suivante; il la tient au courant ses pas et démarches au temps d'Arques et d'Ivry, et rant ce siège de Paris où on le voit très-peu tendre pour Parisiens qu'il affame de son mieux, et dont il plaint peu misères. Il lui parle du jeune Grammont, qui est près de à ce siège, avec intérêt et désir de flatter le cœur d'une ere : « Je mène tous les jours votre fils aux coups et le fais nir fort sujet auprès de moi; je crois que j'y aurai de l'honur. » Les expressions de tendresse, mon cœur, mon âme, mploient toujours sous sa plume par habitude, mais on nt que la passion dès longtemps est morte; et enfin le moent arrive où, après quelques vives distractions qui n'avaient que passagères, Henri n'a plus le moyen ni même l'envie dissimuler : l'astre de Gabrielle a lui, et son règne comence (1591).

Il ne faut pas trop voir le lendemain de ces belle La comtesse de Grammont, outrée de dépit, e envers Henri IV : elle voulut se venger; elle cru en ranimant les espérances de mariage du comte d'avec Madame sœur du roi, sachant bien en cela l'et contrarier au vif ses intentions : « Elle se plaisait dit Sully, pour ce que, l'ayant aimée, non-seule l'aimait plus et en aimait d'autres, mais même e honte, à cause de la laideur où elle était venue, « qu'il l'eût aimée. » Une lettre sévère de Henri la ra devoir et la remit à son rang de sujette :

« Madame, lui écrivit-il (mars 4591), j'avais donné char (sans doute quelque messager) de parler à vous touchant egrand regret, était passé entre ma sœur et moi. Tant s' vous ait trouvée capable de me croire, que tous vos dise daient qu'à me blàmer et fomenter ma sœur en ce qu'elle Je n'eusse pas pensé cela de vous, à qui je ne dirai que toutes personnes qui voudront brouiller ma sœur avec m pardonnerai jamais. Sur cette vérité je vous baise les ma

Le charme avait fui il y avait longtemps; ici, o nier fil qui vient de se rompre.

Et toutefois, malgré l'impression de ce tort fin ce désagréable affront que le temps avait fait à sa la belle Corisandre, comme on l'appelle encore, du chevalier de Grammont, revue à son jour, l'idée d'une amie dévouée, vaillante, romanesquibien la maîtresse qu'on se figure au roi de Navarre e pendant les luttes de son laborieux apprentissage, son zèle, de ses deniers, de la personne de ses elle fut à la peine et ne put atteindre jusqu'au jour du une autre hérita facilement de son bonheur. Elle eu ses heures brillantes, son lendemain de Coutras, est mieux, puisqu'il ne s'y mêle point le souvenir elle inspira un jour à celui qui l'aimait la joie d'page éclairée et durable sur Marans.

## HENRI IV ÉCRIVAIN,

PAR M. EUGĖNE JUNG.

ancien élève de l'École normale, docteur ès lettres.

(Fin.)

Quand il s'agit de Henri IV, fût-ce même à ce titre principal d'écrivain de courts billets et d'auteur de vives harangues, il n'est point possible de ne pas parler un peu du roi et de l'homme.

Sa réputation en France a eu ses vicissitudes. Vivant et régnant, il était apprécié à son prix, et dans toute l'étendue de ses qualités de souverain et de sauveur, par tous les hommes patriotiques et sages. Sa grandeur d'âme, son habileté, son infatigable vigilance, sa supériorité sur ceux qui l'entouraient et dont il se servait utilement, tout cela était senti d'une manière directe et présente, bien autrement efficace qu'aujourd'hui l'histoire, à l'aide de ses pièces et de ses études, ne peut arriver à le reproduire et à le démontrer. Il fallait avoir passé par la Ligue pour avoir ce sentiment-là. Quand nous voyons dans la série des Lettres missives de Henri IV son voyage en Limousin, dans l'automne de 4605, pour y étouffer quelque rébellion, sa lettre écrite de Bellac au landgrave de Hesse, où il se plaint des menées du duc de Bouillon, ce chef astucieux d'une intrigante famille laquelle a eu grand besoin de Turenne pour se faire pardonner tous ses méfaits de la France; quand on lit ces pièces instructives, on n'a pas encore l'impression soudaine que faisait éprouver aux hommes de sens et aux amis de leur pays le réveil de ces remuements funestes, chers à quelques ambitieux mécontents; et c'est ce que Malherbe, si sensé quotque a rendu dans une strophe admirable de son Ode, o sa Prière à Dieu pour le roi allant en Limousin;

> Un malheur inconnu glisse parmi les hommes, Qui les rend ennemis du repos où nous sommes: La plupart de leurs vœux tendent au changement; Et comme s'ils vivaient des misères publiques, Pour les renouveler ils font tant de pratiques, Que qui n'a point de peur, n'a point de jugement.

Avoir peur en 1605, peur que les plaies de la prouvrissent et que, Henri IV manquant, tout ne ma lui, c'était, au gré de Malherbe, donner marque de les telles notes, parties du cœur et des entrailles du en disent plus que les dossiers les mieux assemble tôt le dossier qu'on rassemble et de tels accents qu'sit s'éclairent l'un par l'autre,

Henri IV mort, le regret et le deuil furent imp France ne fut un peu consolée que lorsqu'elle se v par la domination de Richelieu, dans une autre grandeur; mais l'idée de bonté qui faisait partie de de Henri IV ne perdait pas à la comparaison, et en s'exagérant avec les années. On parla insensit son règne comme d'un âge d'or. Cette première for renommée de Henri IV a été consacrée par l'Histoi vit de lui le bon évêque Hardouin de Péréfixe, pré-Louis XIV (4664) (2).

Dans la seconde moitié du xvuº siècle, Louis plit tout, et sa personnalité glorieuse supporte di les comparaisons même avec les monarques de s y eut éclipse de Henri IV. Mais la mémoire du des mérites de son règne demeura à l'état de quelques hommes instruits, sensibles aux perfectie

<sup>(1)</sup> J'ai besoin d'expliquer ce quoique; car bon sens et h selon moi, vont très-bien ensemble. Mais, chez les poètes plets, l'accord semble plus rare. Et puis, j'ai surtout pensé nos contemporains qui, en ceci, n'offrent pas tous l'exempl fait équilibre.

<sup>(2)</sup> Voir aussi, et surtout, le commencement des Mémoir de Marolles, où il est parlé des dernières années du règne d c'est une idylle.

et aux arts de la paix, et au bien-être du peuple. C'est auprès d'un de ces vieillards respectables, M. de Caumartin, ancien conseiller d'État, que Voltaire, pendant un séjour à la campagne, se prit d'enthousiasme pour cette grande renommée royale; et il se mit aussitôt à la célébrer, tout en l'accommodant à sa manière et en la traitant dans le goût des temps nouveaux: il fit la Henriade, et plus tard le chapitre de l'Essai sur les Mœurs, intitulé de Henri IV.

Au milieu de bien des vues justes et rapides qui recommandent ce chapitre, il y aboudait trop pourtant dans le sens de bonhomie et d'attendrissement. Et par exemple il représentait son héros comme laissant entrer par compassion des vivres dans Paris assiégé, tandis que c'était tout le contraire, et que Henri IV se plaignait de ses serviteurs (tels que Givry, et particulièrement M. d'O), qui en divers temps y avaient laissé entrer des vivres par connivence. De même, dans la harangue de Henri IV à l'Assemblée des Notables de Rouen, Voltaire semblait prendre au pied de la lettre cette gracieuse et débonnaire promesse de se mettre en tutelle entre leurs mains, tandis que Henri entendait bien ne faire là qu'une politesse; et comme Gabrielle, au sortir de cette séance, s'étonnait qu'il eût ainsi parlé de se mettre en tutelle : « ll est vrai, répondait-il, mais, ventre saint-gris! je l'entends avec mon épée au côté. »

Le xvine siècle, qui aimait la déclamation, poussa le plus possible dans le sens du Henri débonnaire et vertueux. On eut le Henri IV à la Collé, du moins le plus gai de tous, — le Henri IV à la Legouvé, et précédemment à la Bernardin de Saint-Pierre, une sorte de Henri dans le genre de Stanislas le philosophe bienfaisant. Il avait du profil de Louis XVI(4). De nos jours, en 4844, la Restauration des Bourbons n'était pas propre à diminuer cette manière sentimentale et paterne de présenter le bon Henri. Charmante Gabrielle était devenu un air national, un air de famille; on pleurait toujours quand

<sup>(4)</sup> Un livre qui contribua beaucoup à accréditer cette idée légendaire de Henri IV, ce furent les Mémoires de Sully arrangés et rajeunis par l'abbé de L'Écluse (4745). Le marquis d'Argenson, qui avait conseillé à l'abbé ce travail, écrivait en ces termes naïs l'impression qu'il avait reçue à la lecture : « Excellent livre, qu'on ne peut trop lire. On y voit que Henri IV n'était qu'un bonhomme et un brave militaire qui gâtait 26.

on prononçait le nom de Henri IV. Il était temps d à la sévère histoire et à la réalité. La lecture des 1 de d'Aubigné, et aussi celle des Historiettes de 1 qu'on publia vers 1834, y servirent beaucoup ; j'os qu'une réaction commenca. On se plut à savoir tou tits défauts de Henri IV, ses malices, ses avarices blesses même au physique. Un historien, homme d d'esprit, très-curieux de recherches, et ennemi du l mun, ancien royaliste d'ailleurs, M. Bazin, satisfit e à merveille cette disposition clairvoyante et railleuse article tout ironique sur Henri IV (1837), qui a l'ai droits d'une impertinence, et qui certainement est nant par le ton. On s'y guérissait du moins du fau Henri. Aujourd'hui on est rentré dans une voie pl l'abondance des faits recueillis a remis chaque portion ractère dans son vrai jour ; l'anecdote n'y est plus s · par l'histoire et ne la prime pas non plus. Quand or derniers jugements de M. de Carné sur Henri IV, o ceux que M. Chéruel établit et entoure de preuves da cente et louable Histoire de l'Administration mon en France, on ne voit rien à désirer d'essentiel : or un Henri IV vrai, dans l'équilibre de ses qualités et ensemble; on a fait, pour ainsi dire, le tour du perso

M. Jung, qui l'a aussi fort bien étudié et consi tous ses aspects, s'est trop préoccupé pourtant de restrictions et de je ne sais quels reproches faits taurateur de la France, lorsqu'il a dit en conclu de ses principaux chapitres: « Henri IV n'est pas proche: il a poussé ses qualités jusqu'aux défaut considéré tout entier par les côtés qu'admire la raisc ceux que condamne la morale; regardé, en un rhauteurs de l'histoire, et non par les dessous d'une c méticuleuse, Henri IV ne sera jamais haïssable. » Henri IV, somme toute, n'est pas haïssable! Voile

ce à quoi il touchail, mais qui avait bon cour et revenait son Sully; que Sully fit toute sa grandeur, etc., etc., «(Man d'Argenson, Bibliothèque du Louvre, dans le volume intitulé ques en lisant.) — El qu'on s'étonne, après cela, du rôle qu' Charlemagne avec son archevêque Turpin et ses douze Pairs romans de chevalerie! e belle grâce, une généreuse concession faite à celui qui fut gtemps réputé le plus adorable des rois, et qui est resté si rqué de bonté jusque dans son expérience prudente et sa itique. Il y a dans ce jugement de M. Jung sur Henri IV effort à être juste, comme de quelqu'un qui n'est pas tout ait de la lignée ni de la morale française, et qui paraît s puritain que généralement nous ne le sommes (1). e jeune et studieux docteur a du reste très-bien indiqué physionomie et les traits de l'orateur chez Henri IV. Sans ler des allocutions de guerre à Coutras et à Ivry, on a de roi douze ou treize harangues adressées soit à l'Assemblée Notables, soit à des Parlements, à des Chambres des nptes, soit à des Corps de ville ou à des députés du Clergé. harangues sont vives et assez courtes, animées de cerns mots saillants qu'on retient et qui sont la signature de ui qui les a prononcées. On perdrait sa peine d'y chercher oplication des règles de la rhétorique ancienne et d'y vouvérifier les partitions oratoires. Il n'y a pas de plan : nri IV, comme Montaigne, sait mieux ce qu'il dit que ce 'il va dire. S'il est orateur, il l'est le plus souvent à l'imoviste. Tantôt c'est dans le jardin des Tuileries (en dénbre 4605) qu'il reçoit l'archevêque de Vienne, Pierre de lars, qui vient lui apporter les doléances du Clergé, et il répond avec nerf et à propos sur un sujet dont il est in : tantôt c'est au moment où il est à jouer avec ses ents dans la grande salle du château de Saint-Germain (3 no-

1) On peut lire sur Henri IV, au tome V de la France protestante, MM. Haag, une Notice biographique très-bien étudiée, mais connite comme un acte d'accusation au point de vue moral, religieux, 
itique. On y fait même des dernières années de Henri IV un 
leau presque sombre. L'auteur ou les auteurs de cette Notice, au 
ment de la terminer, ayant conscience d'être allés trop loin, ne 
avent s'empêcher de dire: « En admettant même que nous eussions 
peu trop ombré le tableau, notre portrait ne serait-il pas encore 
s fidèle que celui qu'a tracé Scipion Dupleix?... » Mais il ne s'agit 
seulement d'être un peu plus exact que Scipion Dupleix ou d'être 
ins pastoral que l'abbé de Marolles, il s'agit d'être juste et de ne 
sombrer le tableau là où il n'y a pas d'ombre. M. Jung, dans tout 
travail, a été évidemment sous la préoccupation de ce dur procès 
e continuent de faire à Henri IV les descendants de ceux dont il a 
itté la religion.

nbre 4599) qu'il voit entrer les députés du Parlement de

Bordeaux, et il va à eux en leur disant : « Ne trouvez point étrange de me voir ici folatrer avec ces petits enfants; ie sais faire les enfants et défaire les hommes. Je viens de faire le fol avec mes enfants, je m'en vais maintenant faire le sage avec vous et vous donner audience. » Et comme il s'agit de l'Édit de Nantes sur lequel on essave de le chapitrer, il les remet en peu de mots au pas et à la raison. Il faut donc prendre ces harangues pour de simples paroles assez exactement recueillies, où le maître (car Henri IV en est un) dit à sa manière à ceux dont il a besoin et qui lui résistent, qui lui viennent faire remontrance, des vérités parfois rudes, mais qu'il sait égayer d'un geste ou d'un sourire. Toutes ces harangues à des Parlements sont d'un roi qui ne badine pas ou qui ne badine qu'en paroles, qui ordonne, et qui a l'épée au côté. Louis XIV, s'adressant à son Parlement, n'était pas tendre, et le réduisait strictement à l'obéissance : Henri IV est un roi plus parlant et moins majestueux, mais il mène également son monde et le fait obéir. Il a le pouvoir absolu plus agréable, voilà tout. Aux députés du Clergé qui viennent de lui faire, et non sans arrière-pensée, un assez triste tableau de l'Église de France, il répond (28 septembre 4598):

« A la vérité, je reconnais que ce que vous m'avez dit est véritable. Je ne suis point auteur des nominations: les maux étaient introduits auparavant que je fusse venu. Pendant la guerre, j'ai couru où le feu était plus allumé, pour l'étouffer; maintenant que la paix est revenue, ie ferai ce que je dois faire en temps de paix. Je sais que la Religion et la Justice sont les colonnes et fondements de ce royaume, qui se conserve de justice et de piété; et quand elles ne seraient, je les y voudrais établir, mais pied à pied, comme je ferui en toutes choses. Je ferai en sorte. Dieu aidant, que l'Église sera aussi bien qu'elle était il y a cent ans : j'espère en décharger ma conscience, et vous donner contentement. Cela se fera petit à petit : Paris ne fut pas fait en un jour. Faites par ves bons exemples que le peuple soit autant excité à bien faire comme il en a été précédemment éloigné. Vous m'avez exhorte de mon devoir, je vous exhorte du vôtre. Faisons bien, vous et moi : allez par un chemin, et moi par l'autre; et si nous nous rencontrons, ce sera bientôt fait. Mes prédécesseurs vous ont donné des paroles avec beaucoup d'apparat, et moi, avec jaquette grise, je vous donnerai les effets. Je n'ai qu'une jaquette grise, je suis gris par le debors, mais tout doré au dedans. »

Et s'il parle en des termes si hauts au Clergé, il saura bientot parler non moins ferme à Messieurs de son Parlement de is venant lui faire, Achille de Harlay en tête, des remonnces sur le rétablissement des Jésuites. Cette dernière rése, qu'on peut lire dans le Recueil de M. Berger de rey à la date du 24 décembre 4603, a même les protions d'un discours proprement dit, serré de raisons, et lé d'un bout à l'autre de traits viss et graves.

ans un fragment de Journal récemment publié par M. Read 54), et où se lisent des conversations de Henri IV et du istre protestant Chamier de Montélimar, pendant un age de celui-ci en cour, on voit comment Henri IV traid'autre part ses anciens coreligionnaires demeurés opires et ardents; il y employait un mélange de sévérité, dresse et de bons propos : on y saisit bien son procédé tique en action; mais il n'était qu'exact et véridique, qu'il disait à ce ministre Chamier, dont il aurait voulu ucir l'apreté : « Qu'il ne demandait rien de lui que ce qui loit d'un honnête homme ; qu'il n'était pas, comme on di-, gouverné par les Jésuites, mais qu'il gouvernait et les uites et les Ministres (calvinistes), étant le roi des uns et autres. » Vrai roi de tous en effet, grand et admirable en qu'il devançait l'esprit des temps, dominant toutes ces nes qui l'entouraient, toutes ces passions de Gallicans, de lementaires, d'Ultramontains, de Huguenots, et au sortir ne époque où l'on s'égorgeait et l'on s'entre-dévorait, fort tous ses naturels sujets à subsister, bon gré mal gré, s une paix et une garantie mutuelles!

Quand je me souviens de Henri IV, et pour me le résumer noi-même au juste, sans pencher ni du côté de la tradition tice et arrangée, ni du côté de l'anecdote maligne et injuses à l'histoire, je tiens à me rappeler trois ou quatre nts essentiels qui me le déterminent, en quelque sorte, dans grandes lignes de sa nature morale et de son caractère itique. Il aimait le peuple, les gens de campagne, les pausent, le 49 avril 4597, après la perte d'Amiens: « J'ai été la frontière, j'ai fait ce que j'ai pu pour assurer les peus; j'ai trouvé, y arrivant, que ceux de Beauvais s'en vetent en cette ville, ceux des environs d'Amiens à Beauvais. i encouragé ceux du plat pays; j'ai fait fortifier leurs clores, et faut que vous die, Messieurs, que les oyant crier

à mon arrivée Vive le roi! ce m'était autant de coups de poignard dans le sein, voyant que je serais contraint de les abandonper au premier jour. » Mais ce sentiment d'homme et de roi pasteur de peuples n'ôtait rien à sa clairvoyance sur le fond de la nature humaine. Il la savait, surtout en de certains pays, ingrate et légère. A une procession du 5 janvier 4595, à laquelle il assista moins d'un an après son entrée dans Paris et aussitôt après l'attentat de Jean Châtel, il se vit une merveilleuse allégresse, et on n'entendait que cris de Vive le roi! Sur quoi, remarque L'Estoile, il y eut un seigneur près de Sa Majesté qui lui dit: « Sire, voyez comme tout votre peuple se réjouit de vous voir! » Le roi secouant la tête, lui répondit : « C'est un peuple : si mon plus grand ennemi était là où je suis, et qu'il le vit passer, il lui en ferait autant qu'à moi, et crierait encore plus haut qu'il ne fait. » Cromwell ne dirait pas mieux; mais, comme le caractère d'un chacun imprime aux mêmes pensées une diverse empreinte, Henri IV ne laissait pas de rester, à travers cela, indulgent et bon, et, qui plus est, de gausser l'instant d'après comme de coutume.

L'un des courts écrits qui font le mieux connaître la personne et le moral de Henri IV, ce sont les Mémoires du premier président de Normandie, Claude Groulard, de tout temps fidèle à ce prince, et qui nous a conservé un récit naif des fréquents voyages et des séjours qu'il eut à faire auprès de lui. Dans l'un de ces premiers voyages à l'armée auprès du roi, pendant le siège de Rouen, en 4594, Henri, oubliant la gravité, se plaît à harceler le respectable président, cet homme de robe longue, et à se jouer de ses peurs en le voulant emmener aux tranchées : « Je le refusai, dit Groulard, comme n'étant de la profession des armes; (alléguant) qu'aussi bien je ne pourrais dire si elles étaient bien ou mal faites, et que s'il arrivait que je fusse blessé, je ne servirais que de risée et moquerie à ceux de dedans. Toutefois il ne perdait (occasion) à m'en faire instance, jusques à ce que j'eus le moyen de m'en défaire par une demande que je lui fis : s'il ne désirait pas être tenu et reconnu roi de France, et l'être aussi? Il me dit que oui. « Apprenez donc à un chacun à faire son métier. » Il se mit à rire et ne m'en parla du depuis. » - Henri IV, si différent en cela de Louis XIV, aurait eu bein de temps en temps que quelqu'un le rappelât de l'espié-

erie à la dignité.

Le président Groulard était auprès de Henri IV à Saintenis en juillet 4593, au moment de l'abjuration. Il fut de ux que le roi convoqua pour leur faire part de la résolution 'il avait prise depuis quelques jours de se faire instruire. finalement de son dessein d'embrasser la religion cathoque. Le roi tenait ce grave discours à ses officiers et gens justice le 24; la veille, il avait écrit ces mots plus lestes Gabrielle : « Ce sera dimanche (après-demain) que je ferai saut périlleux. » Ce mot a scandalisé à bon droit; mais il faut jamais oublier que Henri IV, nonobstant les sentients, avait une manière gaie involontaire de prendre et exprimer même ce qu'il avait de plus à cœur et de plus séeux. Il y a deux choses, a remarqué Scaliger, dont le roi était point capable, à savoir, de lire et de tenir gravité. uoi qu'il en soit, ceux dont il abandonnait la communion it triomphé et triomphent encore de cette parole légère. happée alors dans le secret.

Entre les divers propos que le président Groulard a reieillis de la bouche de Henri IV, il en est un qui le peint en dans son bon sens, dans son peu de rancune, et dans sa onnaissance pratique et non idéale de l'humaine espèce. Il agissait du prochain mariage du roi avec une princesse de lorence, et comme Henri IV le lui annoncait, le digne prédent répondit par une comparaison érudite avec la lance Achille, disant que cette maison réparerait ainsi les blesires qu'elle-même avait faites à la France par la personne de atherine de Médicis. « Mais je vous prie, se mit à dire làessus Henri IV parlant de Catherine et l'excusant, qu'eût a faire une pauvre femme ayant, par la mort de son mari, ng petits enfants sur les bras, et deux familles en France ui pensaient d'envahir la Couronne, la nôtre et celle de uise? Fallait-il pas qu'elle jouât d'étranges personnages pour omper les uns et les autres, et cependant garder comme le a fait ses enfants, qui ont successivement régné par la ge conduite d'une femme si avisée? Je m'étonne qu'elle n'a ncore fait pis. » Je mets cette parole à côté de celles que enri IV écrivait au landgrave de Hesse, au moment des trigues recommençantes du duc de Bouillon (octobre 1605):

« Mon cousin, j'ai voulu décharger mon cœur avec vous de toutes ces choses, afin que vous sachiez que, si ces entreprises et offenses m'ont fait monter à cheval et ont à bon droit ému mon courroux, elles n'ont pourtant changé ni altéré mon naturel ni mon inclination, l'expérience que j'ai des choses du monde m'ayant appris d'être plus prudent que vindicatif en la direction des afjaires publiques. » Dans la modération et la clémence de Henri IV il entrait donc, sur un fonds premier de générosité et de bon naturel, une profonde connaissance de ce que peuvent les choses, de ce que valent les hommes, bien de la prudence et un peu de mépris. Il recouvrait ce mépris que d'autres grands politiques n'ont pas pris la peine de dissimuler.

Que si maintenant nous revenons à lui comme écrivain, nous ne devons jamais nous surfaire la valeur de ce titre ainsi appliqué; c'est un écrivain sans le savoir. Scaliger vient de nous dire que Henri IV était à peu près incapable de lecture, et d'Aubigné dit à peu près la même chose. Il est fort heureux qu'il ait lu Plutarque dans son enfance et par les soins de sa mère, car il ne l'aurait sans doute pas lu plus tard; il n'en aurait eu ni le temps ni la patience, et nous n'aurions pas cette charmante lettre, la plus jolie de celles qu'il adresse à Marie de Médicis, et qui est des premiers temps de son mariage (3 septembre 4604):

« M'amic, j'attendais d'heure à heure votre lettre; je l'ai baisée en la lisant. Je vous réponds en mer où j'ai voulu courre une bordée par le doux temps. Vive Dieu! vous ne m'auriez rien su mander qui me fût plus agréable que la nouvelle du plaisir de lecture qui vous a pris. Plutarque me sourit toujours d'une fraîche nouveauté; l'aimer c'est m'aimer, car il a été l'instituteur de mon bas âge. Ma bonne mère, à qui je dois tout, et qui avait une affection si grande de veiller à mes bons déportements, et ne vouloir pas, ce disait-elle, voir en son fils un illustre ignorant, me mit ce livre entre les mains, encore que je ne fusse à peine plus un enfant de mamelle. Il m'a été comme ma conscience, et m'a dicté à l'oreille beaucoup de bonnes honnêtetés, et maximes excellentes pour ma conduite et pour le gouvernement des affaires. Adieu, mon cœur, je vous baise cent mille fois. Ce 11.º septembre, à Calais. »

Une telle lettre suffirait à faire la gloire du Plutarque d'Amyot, dont elle a toute la fraîcheur et les grâces souriantes, et elle y joint, comme écrite en mer par une douce se, un reflet de lá lumière et de la sérénité des flots. Mainant est-il nécessaire d'ajouter que Henri IV savait un peu latin; qu'il avait traduit, sous son précepteur Florent étien, les Commentaires de César, et que sous un autre ses précepteurs, La Gaucherie, il avait même appris par ur deux ou trois sentences grecques? Peu importe. Ce il avait surtout, et bien mieux que l'étude première et la cipline, c'était la source, le jet, l'esprit vif, ouvert, primetier et perfectible, un tour particulier d'imagination, et st ce qui lui assure son originalité à côté des plus grands nces et capitaines qui ont bien parlé ou bien écrit.

nces et capitaines qui ont bien parié ou bien écrit. César, le premier des écrivains de son ordre et le plus mme il faut des grands hommes, a réuni en lui tous les ents et tous les arts. Orateur, grammairien, poète, le plus ique des Latins, quand il écrit des Mémoires sur ses guerres, e fait « en un style si simple, si pur, si gracieux dans sa dité même, qu'en ne voulant que fournir des matériaux x historiens futurs, il a peut-être fait plaisir, dit Cicéron, x impertinents et malavisés (ineptis) qui voudront à toute ree y mettre des boucles et des frisures; mais à coup sûr a détourné à jamais tous les bons esprits d'y revenir anos quidem homines a scribendo deterruit); car il n'est en de plus agréable en histoire qu'une brièveté nette et nineuse. »

Parmi les modernes, Louis XIV, quoiqu'on ait publié ce 'on appelle ses Œuvres, ne saurait être appelé un écrivain. parle, il est vrai, la meilleure des langues, et comme un qui méritait d'avoir Pellisson pour secrétaire et Racine ur lecteur. Lorsque l'Académie française, par l'organe de n directeur Tourreil, présenta pour la première fois son ctionnaire à Louis XIV, elle lui disait : « Pourrions-nous, re, n'avoir pas réussi? nous avions pour gage de succès le le attentif qu'inspire l'ambition de vous satisfaire et la gloire vous obéir. Il nous est donc permis de nous flatter que tre ouvrage explique les termes, développe les beautés, déuvre les délicatesses que vous doit une langue qui se perctionne autant de fois que vous la parlez ou qu'elle parle de us. » Louis XIV méritait en partie ce compliment, en tant e parlant avec justesse et propriété la plus parfaite des lanes; on dit qu'il contait à ravir; mais cette noble et régr

XI.

27 \*\*

lière politesse manquait de saillie, de relief, d'images, d'imprévu, de ce qui fait la grâce et la popularité de la langue de Henri IV.

Le grand Frédéric, lui, était un roi essentiellement écrivain; et quand il écrivait en prose, sauf les germanismes inévitables, c'était un écrivain ferme, sensé, vraiment philosophe, plein de résultats justes et de vues d'expérience, et doué aussi par endroits d'une imagination assez haute et assez frappante. Il y a du talent dans ses Histoires, mais trop de mauvais goût se mêle à ses plaisanteries dans ses Lettres. Il existait dans l'antiquité, au temps d'Aulu-Gelle, des recueils de lettres du roi Philippe le Macédonien, père d'Alexandre: on les disait pleines d'élégance, de bonne grâce et de sens (feruntur adeo libri epistolarum ejus, munditix et venustatis et prudentix plenarum). La Correspondance de Frédéric ne mérite qu'une moitié de cet éloge. En tout, l'écrivain de profession domine en lui et diminue un peu l'écrivain-roi.

Napoléon a la grandeur dans le style comme en toute chose. Son horizon est toujours sévère. Il a la ligne précise, brève; ce n'est pas de l'atticisme comme chez César; il appuie davantage: c'est parfois comme la pointe du compas. Ses Proclamations ont créé un genre d'éloquence militaire et impériale; ses Histoires, et je parle surtout de sa Relation de la campagne d'Égypte, offrent des modèles de descriptions, de narrations, où pas un mot n'est à ajouter ou à retrancher, et que traversent de brusques éclairs de poésie. Il se borne au trait indisp nsable; hors de ses bulletins, qui ont l'appareil qu'exige le genre, il a le grandiose simple et le sérieux un peu sombre.

La première allocution militaire qu'on a de Henri avant Coutras peut se comparer à la première proclamation de Bonaparte en Italie. En arrivant à cette armée déguenillée qu'il allait rendre si glorieuse, et la passant en revue, Bonaparte disait :

<sup>«</sup> Soldats! vous êtes nus, mal nourris; le Gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers, sont admirables; mais il ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir; vous y trouverer

nneur, gloire et richesses. Soldats d'Italie! manqueriez-vous de couge ou de constance? »

Henri, avant Coutras, disait à ses cousins, le prince de ndé et le comte de Soissons, qui commandaient les deux es de la bataille :

Vous voyez, mes cousins, que c'est à notre maison que l'on s'adresse, ne serait pas raisonnable que ce beau danseur (le duc de Joyeuse) et mignons de cour en emportassent les trois principales têtes, que eu a réservées pour conserver les autres avec l'État. Cette querelle us est commune; l'issue de cette journée nous laissera plus d'enquix que de malfaisants: nous en partagerons l'honneur en commun.

Et aux capitaines et soldats, touchant d'abord cette même de de l'intérêt et du profit dans l'honneur, il disait :

Mes amis, voici une curée qui se présente bien autre que vos ins passés : c'est un nouveau marié qui a encore l'argent de son riage en ses coffres; toute l'élite des courtisans est avec lui. Coue! il n'y aura si petit entre vous qui ne soit désormais monté sur grands chevaux et servi en vaisselle d'argent. Qui n'espérerait la toire, vous voyant si bien encouragés ? Ils sont à nous : je le juge par vie que vous avez de combattre; mais pourtant nous devons tous ire que l'événement en est en la main de Dieu, lequel sachant et orisant la justice de nos armes, nous fera voir à nos pieds ceux qui raient plutôt nous honorer que combattre. Prions-le donc qu'il is assiste. Cet acte sera le plus grand que nous ayons fait : la gloire demeurera à Dieu, le service au roi, notre souverain seigneur, inneur à nous, et le salut à l'État. »

Même à travers ce qu'il peut y avoir d'inexactement recueilli d'arrangé après coup dans la harangue de Heuri, nous saisons aussitôt les différences. Henri a de l'esprit, de la eté et de la familiarité dans l'esprit; il appelle l'ennemi le uveau marié, le beau danseur, toutes choses qui suppot le sourire sous la moustache déjà grisonnante. Napon, lui, de l'arc vibrant de sa lèvre, lance sa parole d'acier ne sourit pas.

M. Jung a très-bien saisi ce caractère du talent de Henri IV, 'on peut ainsi parler, et ce mélange de saillie spirituelle, nagination rapide et de cœur. « Pour moi, écrit Henri à la ne Élisabeth (45 novembre 1597), je ne me lasserai jamais combattre pour une si juste cause qu'est la nôtre; je suis et élevé dedans les trayaux et périls de la guerre : là aussi

se cueille la gloire, vraie pâture de toute âme vraiment royale, comme la rose dedans les épines. » Ici, en écrivant à la vierge-reine, on peut croire qu'il s'était mis en frais d'images : à M. de Batz, son bon serviteur, il écrira tout naïvement (2 novembre 4587) : « Monsieur de Batz, je suis bien marri que vous ne sovez encore rétabli de votre blessure de Coutras, laquelle me fait véritablement plaie au cœur, et aussi de ne vous avoir pas trouvé à Nérac, d'où je pars demain, bien faché que ce ne soit avec vous, et bien me manquera mon Faucheur par le chemin où je vas... » Cette blessure de M. Batz, qui fait plaie au cœur de Henri, rappelle, selon la remarque de M. Jung, le mot célèbre de Mme de Sévigné à sa fille: « J'ai mal à votre poitrine; » et l'expression la plus naturelle est celle de Henri. Montluc a parlé quelque part de cette antique qualité de la noblesse de France, à laquelle il suffit d'un petit souris de son maître pour échauffer les plus refroidis : « Et sans crainte de changer prés, vignes et moulins en chevaux et armes, on va mourir au lit que nous appelons le lit d'honneur. » Henri exprime ce même feu de dévouement en deux mots et en le peignant aux veux. C'est dans une lettre à M. de Lubersac, et vers le temps de Coutras; toute la lettre est à citer :

« Monsieur de Lubersac, j'ai entendu par Boisse des nouvelles de votre blessure, qui m'est un extrême deuil dans ces nécessités. Un bras comme le vôtre n'est de trop dans la balance du bon droit; hâtez donc de l'y venir mettre et de m'envoyer le plus de vos bons parents que vous pourrez. D'Ambrugeac m'est venu joisdre avec tous les siens, châteaux en croupe s'il est pu. Je m'assure que vous ne serez des derniers à vous mettre de la partie; il n'y manquera pas d'honneur à acquérir, et je sais votre façon de besogner en telle affaire. Adieu donc et ne tardez, voici l'heure de faire merveilles. Votre plus assuré ami, Henri. »

Châteaux en croupe, cela est amené et comme entraîné par la vivacité de l'action; mais, pour paraître naturel, en est-ce moins heureux?

C'est assez, et il ne faut pas attacher des commentaires trop longs à cet esprit si rapide et tout de rencontre. Le défaut de la thèse de M. Jung est de trop appliquer la méthode de Quintilien à Henri IV, de lui vouloir prendre la mesure comme à un Ancien, de trop diviser et subdiviser son esprit, sa manière de penser et de dire, de séparer dans des compartiments divers ce qui n'a jamais fait qu'un, et ce qu'il vaudrait mieux accepter sous sa forme naturelle; en un mot, de trop vouloir traiter comme un livre ce qui est un homme. En quelques endroits, il m'a semblé que l'auteur n'était pas encore assez rompu à cette langue française, qu'il manie d'ailleurs avec une ingénieuse finesse. Par exemple, il dira (page 92) que les brocards qu'on n'épargnait pas au jeune roi de Navarre au Louvre, dans les premières années de son mariage, lui apprirent la patience « et les longs supports, » au lieu de: à supporter longuement, etc. En deux endroits (pages 95 et 496) je vois le mot luxure appliqué couramment aux galanteries de Henri IV ou de sa femme, et ce mot, qui est du style ascétique ou biblique, n'est plus du langage ordinaire et bienséant. Dès longtemps on est trop homme du monde dans l'Université pour parler ainsi. Dans une lettre du 46 novembre 1580, lorsque Henri écrit à Mellon, gouverneur de Monségur: « Mellon, j'ai avisé d'envoyer le capitaine Marrac à Sainte-Bazeille; faites-le partir incontinent, sans amener pas un cheval et le moins de goujats qu'il pourra : vous savez combien la diligence est utile en ce fait, » M. Jung croit que c'est par mépris, par orgueil de race, que Henri aurait ici appelé goujats de simples fantassins, tandis que par ce mot il entendait seulement ce que chacun entendait alors, des valets de soldat qui surchargeaient les marches, et dont Maurice de Nassau s'appliqua le premier à débarrasser les armées. Mais, en insistant sur ces détails, je crains aussitôt d'être injuste; car il faudrait en même temps que je pusse faire remarquer combien il y a d'excellentes choses, et neuves et fines, et subtiles (au meilleur sens, au sens latin du mot), dans ce modeste ouvrage qui rend l'étude du même sujet plus facile à ceux qui viendront après.

### TABLE DES MATIÈRES.

|                                             |        |     |      |      |     |     |      |     |     |    | age. |
|---------------------------------------------|--------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|------|
| Avertissement                               |        |     | •    |      |     | •   | •    | •   | ٠.  | •  | 4    |
|                                             |        | •   | •    |      | •   | •   | ٠    | •   | ٠   | ٠  | 3    |
| Journal de Dangeau (tomes 1 et 11)   II     |        |     |      | •    | •   | •   | •    | •   | •   | ٠  | 47   |
| OTT de Consporten et de BLOULTMON           | T      |     |      |      |     | _   | _    | _   |     |    | 32   |
| I I                                         |        |     |      |      | •   | •   | ٠    | ٠   | ٠   | •  | 49   |
| MONTLUC. II                                 |        | •   |      | •    | •   | •   | •    | •   | •   |    | 62   |
| ( 111                                       |        | •   |      | •    | •   | •   | •    | •   | •   | •  | 77   |
| Lettres sur l'Education des Filles, par MA  | DAM    | BN  | ж,   | TI A | 17. | 187 | UN   | ••  | •   | •  | 89   |
| De la Poésie de la nature, de la Poésie du  | foue   | r e | t de | e la | 14  | mi  | lle. | 84  | in  | r- |      |
| LAMBERT, Roucher, etc                       |        | _   |      |      |     |     |      |     |     |    | 103  |
| LAMBERT, RUBERT, COC                        | • •    | •   | i    | i.   | Ī   | -   |      |     |     |    | 417  |
| William Commun. ou de la Doécie dome        | etin   | u e | ,    | ii   | Ī   | Ī   | -    | Ī   |     | -  | 433  |
| WILLIAM COWPER, ou de la Poésie dome        | , pery | ••• | 1    | 111  | •   | •   | ٠    | •   | •   | •  | 449  |
|                                             |        |     |      |      |     |     |      |     |     |    |      |
| La Divine Comédie de DANTE, traduile pa     | T M    | . # | CBN  | aru  | ••  | •   | •    | •   | •   | •  | 300  |
| LE PRESIDENT HENAULT, ses Memoires          |        | •   | •    | ٠    | ٠   | ٠   | •    | •   | ٠   | •  | 180  |
| CHARRON. II.                                |        | •   | ٠    | ٠    | •   | ٠   | ٠    | •   | ٠   | •  | 197  |
| CHARRON. ( II                               |        |     | •    | •    | •   |     | •    | •   | •   |    | 214  |
| Instruction générale sur l'exécution du Pla | n d'i  | Étu | des  | , p  | ar  | M.  | Fo   | rlo | wl. |    | 224  |
| WERTHER, Correspondance de GOETHE           | et de  | Ke  | sin  | er.  |     |     |      |     |     |    | 238  |
| Journal de DANGRAU (tomes III, IV, V).      |        |     |      |      |     |     |      |     |     |    | 261  |
| Une Réception Académique en 1694 d'après    | e Da:  | nae | au.  |      |     |     |      |     |     |    | 274  |
| One recopitor cancillad on root a aprice    |        | ( I |      | •    | ٠.  | -   |      | Ĭ   | -   | Ī  | 289  |
| HENRI IV écrivain, par M. Eugène Jun        | g.     | 1 : | : '  | •    | •   |     | •    | •   | •   | •  | 202  |

A la page. 43, ligne 6, au lieu de : "Pellisson. de qui l'on a dit qu'il abusait de la permission qu'ont les gens d'esprit d'être laids, "il faut lire : "Pellisson, de qui l'on a dit qu'il abusait de la permission qu'ont les hommes, particulièrement les gens d'esprit, d'être laids."

A la page 288, ligne 3, je me suis hasardé à dire que le mot de romancine, dans une phrase de Saint-Simon, était une faute d'impression pour remontrance; mais dans une lettre de Voltaire à d'Argental du ler février 1762, on lit: "Je reçois le paquet avec ma romancine. Vraiment, comme on me lave la tête! "Je retire donc ma remarque, et je prie qu'on efface toute ma phrase qui porte à faux.

## TABLES GÉNÉRALES

DES

ONZE VOLUMES

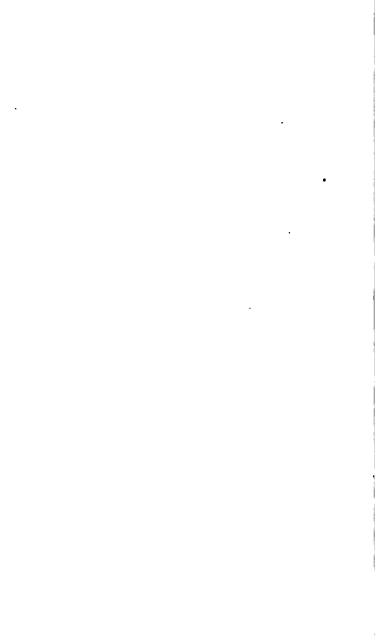

#### TABLE DES ARTICLES

#### PAR ORDRE CHRONOLOGIOUE

Pour les personnes qui voudraient établir dans cette série d'articles un cerin ordre de lecture selon la suite des temps, on a fait cette table où l'ordre ironologique est indiqué autant qu'il ést possible entre des auteurs dont un and nombre ont été contemporains les uns des autres ou sont encore vivants. Les premiers volumes ayant été imprimés plus d'une fois, on s'est réglé pur l'indication des pages sur la dernière édition; la seule indication du vome suffirait d'ailleurs pour faire retrouver aisément l'article.

|                                 | Tomes.  | Pages.   |
|---------------------------------|---------|----------|
| LINE L'ANCIEN                   | ıΠ      | 36-50    |
| IRDOUSI                         | I       | 263-277  |
| AINT ANSELME                    | VI      | 296-308  |
| ILLEHARDOUIN                    | IX      | 305-330  |
| e Roman de Renart               | VIII )  | 220-233  |
| •                               | · ''' } | 248-261  |
| OINVILLE                        | VIII    | 396-424  |
| ANTE                            | XI 1    | 66 - 479 |
| ROISSART                        | IX      | 63 - 96  |
| EANNE D'ARC                     | II 3    | 12-328   |
| OMMYNES                         | . I 4   | 194-205  |
| XVI° SIÈCLE.                    |         |          |
| ABELAIS                         | Ш       | 4 - 45   |
| ARGUERITE, sœur de François Ier | VII :   | 345-360  |
| IONTLUC                         | ΧI      | 49 - 88  |
| IARIE STUART.                   | IV a    | 10-323   |
| MYOT                            | IV a    | 342-357  |
| tienne Pasquier                 | III 4   | 95-210   |
| ONTAIGNE                        | IV      | 60-76    |
| tienne de La Boétie             | IX 4    | 12-128   |
| HARRON                          | XI 4    | 97-223   |

|                                      | Tomes        | . Pages.             |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| HENRI IV                             | XI           | 289-347              |
| Gabrielle d'Estrées                  | VIII         | 34 <b>7-332</b>      |
| MARGUERITE, femme de Henri IV        | VI           | 448-462              |
| Sully                                | VIII         | 408-456              |
| D'Aubigné                            | $\mathbf{x}$ | <b>253-27</b> 8      |
| Le président Jeannin                 | $\mathbf{x}$ | 406-444              |
| SAINT FRANÇOIS DE SALES              | VII          | 209-225              |
| XVII. SIECLE.                        |              |                      |
| MALHERRE et son école                | VIII         | 54 - 70              |
| Le cardinal de RICHELIEU             | VII          | 476- <del>2</del> 08 |
| Mézeray                              | VIII         | 157-188              |
| Le cardinal MAZARIN                  | II           | 193-207              |
|                                      | v            | 31 - 48              |
| Le cardinal de Retz                  | V            | 189-201              |
| Le surintendant Fouquet              | v            | 233-248              |
| Pascal                               | $\mathbf{v}$ | 413-426              |
| Patru                                | V            | 218-232              |
| Saint-Évremont                       | IV           | 129-145              |
| Bussy-Rabutin                        | III          | 279-297              |
| Gourville                            | V            | 283-299              |
| Gui Patin                            | VIII         | 74-407               |
| M <sup>me</sup> de Motteville        | V            | 133-149              |
| La Grande Mademoiselle               | Ш            | 394-408              |
| Mile de Scudery                      | IV           | 96-112               |
| CHAPELLE et BACHAUMONT               | XI           | 32 - 48              |
| Louis XIV                            | V            | 249-264              |
| Madame Henriette, duchesse d'Orléans | VI           | 249-262              |
| M <sup>mo</sup> de La Vallière       | Ш            | 350-367              |
| M <sup>me</sup> de Sévigné           | I,           | 40 - 50              |
| Dangeau                              | XI }         | 3 - 34<br>261-288    |
| Daniel de Cosnac                     | vi '         | 231-248              |
| HUET, évêque d'Avranches             | II           | 128-145              |
| Boileau Despréaux                    | VI           | 403-448              |

#### PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE.

|                            | Tomes                               | . Pages.        |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| A FONTAINE                 | VII                                 | 412-426         |  |  |  |
| e chanoine Maucrorx        | $\mathbf{x}$                        | 475-489         |  |  |  |
| ossurt                     | $\mathbf{x}$                        | 145-174         |  |  |  |
| OURDALOUE                  | IX                                  | 210-240         |  |  |  |
| ÉNELON                     | $\begin{cases} II \\ X \end{cases}$ | 1-17            |  |  |  |
| BABLON.                    |                                     | 16-44           |  |  |  |
| ASSILLON                   | IX                                  | 4 - 34          |  |  |  |
| me de Maintenon            | ζVIII                               | 379-395         |  |  |  |
|                            | IX (                                | 89-101          |  |  |  |
| me de Caylus               | Ш                                   | 45-61           |  |  |  |
| a duchesse de Bourgogne    | II                                  | 68-84           |  |  |  |
| a princesse des Ursins     | V                                   | 346-347         |  |  |  |
| ADAME, mère du Régent      | IX                                  | 32 - 62         |  |  |  |
| 'abbé de Сноіsү            | Ш                                   | 332-349         |  |  |  |
| harles Perrault            | V                                   | 202-217         |  |  |  |
| e duc de Saint-Simon       | 111                                 | 211-227         |  |  |  |
| e duc d'Antin              | V                                   | 378-393         |  |  |  |
| AMILTON                    | I                                   | 74-85           |  |  |  |
| HAULIEU                    | I                                   | 356-372         |  |  |  |
| A FARE                     | X                                   | 316-331         |  |  |  |
| EGNARD                     | VII                                 | 4 - 45          |  |  |  |
| e marquis de Lassay        | IX                                  | 129-162         |  |  |  |
| e comte pacha de Bonneval  | V                                   | 394-412         |  |  |  |
| Inc Dacier                 | IX                                  | 379-410         |  |  |  |
| X VIII. SIÈCLE.            |                                     |                 |  |  |  |
| ONTENELLE                  | Ш                                   | 244-260         |  |  |  |
| AGUESSRAU                  | Ш                                   | 316-331         |  |  |  |
| OLLIN                      | VI                                  | 213-230         |  |  |  |
| a duchesse du Maine        | Ш                                   | 161-178         |  |  |  |
| I <sup>me</sup> de Lambert | IV                                  | 165-181         |  |  |  |
| E SAGE                     | П                                   | <b>276-2</b> 93 |  |  |  |
| 'abbé Prévost              | IX                                  | 97-111          |  |  |  |
| drienne Le Couvreur        | . I                                 | 158-174         |  |  |  |
| Mariyaux                   | IX                                  | 274-304         |  |  |  |

| 324                           | IMPER PRO METAGERA |           |         |          |
|-------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------|
|                               | •                  |           | Tomes.  | Pages.   |
| Duclos                        |                    | •.        | IX      | 463-209  |
| Montesquieu                   |                    | • `       | VII     | 33 - 66  |
| Le président Hén              | AULT               | •         | XI      | 180-196  |
|                               |                    |           | I       | 325-340  |
|                               |                    | `<br>. '. | 1       | (462-175 |
| VOLTAIRE                      |                    |           | ) n     | 208-223  |
|                               |                    |           | (vii    | 83-99    |
| Mme Du CHATRLET               | r                  |           | ` II    | 208-223  |
|                               | r                  |           | П       | 462-475  |
|                               |                    |           | Ш       | 98-447   |
|                               | RNIS               |           | VIII    | 4-59     |
| Mme de Powpapou               | R                  |           | П       | 380-399  |
|                               |                    |           | П       | 241-257  |
|                               |                    |           | ( IV    | 263-279  |
| Buffon                        | ·                  | •         | \ x     | 44-59    |
| Le président de B             | Brosses            |           | `vII    | 66-99    |
| _                             |                    |           | ( II    | 54 - 67  |
| Jean-Jacques Rous             | SSEAU              | •         | 1 m     | 62-77    |
| Mme de La Tour-               | -Franqueville      | ٠.        | , u     | 54 - 67  |
| Mme d'Épinay.                 |                    |           | П       | 146-161  |
| GRIMM                         |                    |           | VII     | 226-260  |
| =                             |                    |           | Ш       | 228-243  |
| L'abbé Galiani.               |                    |           | II      | 329-345  |
| M <sup>11e</sup> de Lespinass | SE                 |           | · II    | 96-412   |
| MARMONTEL                     |                    |           | IV      | 392-410  |
| LA HARPE                      |                    |           | v       | 81-414   |
|                               |                    |           |         |          |
|                               | ETRANGERS.         |           |         |          |
|                               | · · · · · ·        |           |         |          |
| Lord CHESTERFI                | ELD                |           | . II    | 476-492  |
|                               |                    |           | 1 777   | (114-129 |
| Frédéric le Gr                | AND                |           | . \ ''' | 445-460  |
|                               | •                  |           | (vii    | 361-393  |
|                               |                    |           | VII     | 400-445  |
| GIBBON                        |                    | : :       | . VIII  | 347-378  |
|                               |                    |           |         |          |

#### PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE. 325

|                                          | Tomes | . Pages.  |
|------------------------------------------|-------|-----------|
| orince de Ligne                          | VIII  | 189-219   |
| THE                                      | ( II  | 258-275   |
| Ins                                      | \XI   | 239-260   |
|                                          |       |           |
| RÈGNE DE LOUIS XVI.                      |       |           |
| IE-Antoinette                            | IV    | 250-262   |
| ESHERBES                                 | II    | 400-420   |
| KER                                      | VII   | 261-294   |
| Necker                                   | IV    | 182-198   |
| de Genlis                                | Ш     | 46-30     |
| HIÈRE                                    | IV    | 432-447   |
| MFORT                                    | IV    | 411-431   |
| ROL                                      | v     | 49-66     |
| UMARCHAIS                                | VI    | 163-212   |
| bé Maury                                 | IV    | 199-217   |
| OPHIE de MIRABEAU                        | IV    | 1 - 39    |
| RIAN                                     | Ш     | 179-194   |
| bé Barthélemy                            |       | 446-475   |
|                                          | (     | 338-374   |
| NARDIN DE SAINT-PIERRE                   | VI    | 419-441   |
| T-MARTIN, le philosophe inconnu          | •     | 190-225   |
| AC DE MEILHAN                            | x     | 74-105    |
| -D'Azyr                                  |       | 226-252   |
| luc de Lauzun                            |       | 218-233   |
| DORCET                                   |       | 261-278   |
| LY                                       |       | 279-307   |
| NEY                                      |       | 309-344   |
| OND                                      |       | 362-403   |
| IS                                       | VI    | 372-386   |
|                                          | ٧.    | U. M. 000 |
| la Poésie de la Nature, de la Poésie du  |       |           |
| yer et de la Famille (Saint-Lambert,     |       |           |
| OUCHER)                                  | ΧI    | 102-116   |
| LLIAM COWPER OU De la Poésie domestique. | XI    | 447-465   |
| LIMA CONFEROU De la Foeste comestique.   | 78.1  |           |

#### RÉVOLUTION.

|                                     | Tomes. Pages.   |
|-------------------------------------|-----------------|
|                                     | 4-39            |
| MIRABEAU                            | IV 77-95        |
| Sievès                              | V 450-471       |
| Barnave                             | II 18-35        |
| Camille Desmoulins                  | III 78-97       |
| SAINT-JUST                          | V 265-282       |
| André Chénier                       | IV 443-428      |
| LE BRUN-PINDARE                     | V 115-132       |
| MALLET DU PAN                       | IV 358-394      |
|                                     |                 |
| XIX. SIÈCLE.                        |                 |
|                                     | Tomes. Pages.   |
| PORTALIS                            | V 348-377       |
|                                     | VIII \$ 262-346 |
| ROEDERER.,,,                        | VIII 202-310    |
| Fiévée                              | V 172-188       |
| Napoléon                            | 1 443-457       |
| Le maréchal Marmont                 | VI 4-51         |
| M. de Fezensac                      | I 206-217       |
|                                     | . 1 344-355     |
| Chateaubriand                       | II 113-127      |
| CHATEAUBRIAND                       | 421-441         |
|                                     | X 60-73         |
| Joseph de Maistre                   | IV 146-164      |
| DE BONALD                           | IV 324-344      |
| FÉLETZ, GEOFFROY, HOFFMAN, DUSSAULT | I 293-308       |
| M. JOUBERT                          | I 126-142       |
| Pariset                             | I 309-324       |
| RAYNOUARD                           | V 4-17          |
| ÉTIENNE                             | VI 387-402      |
| ARNAULT                             | VII 394-411     |
| MICHAUD                             | VII 46-32       |
| M <sup>me</sup> Sophie GAY          | VI 52-68        |

#### PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE.

| •                                       | Tomes | . Pages. |
|-----------------------------------------|-------|----------|
| 0%                                      | III   | 130-144  |
| RU (Picard, Alexandre Duval, Andrieux). | IX    | 334-378  |
| WALCKENAER                              | VI    | 135-147  |
| ul-Louis Courier                        | VI    | 263-295  |
| RANGER                                  | II    | 224-240  |
| éodore Leclerg                          | III   | 409-425  |
| COUGIO ELCERNA, C. C. C.                | 1 (   | 17-28    |
| de Lamartine                            | 1 1 3 | 51-63    |
| QU LAMARIME                             | (IV   | 295-309  |
|                                         | ( 1   | 86-95    |
| M. VILLEMAIN et Cousin                  | VI    | 120-134  |
| Guizot                                  | I     | 247-262  |
| ancois Arago                            | X     | 1-15     |
| . Thiers                                | I     | 109-125  |
| Mignet                                  | VIII  | 234-247  |
| rmand CARREL.                           | VI    | 69-119   |
| . de Broglie                            | 11    | 294-314  |
| . de Rémusat                            | VI    |          |
| . de Stendhal (Henri Beyle)             | 1X    | 244-273  |
| . Prosper Mérimée                       | VII   |          |
| . SAINT-MARC GIRARDIN                   | I     | 7-16     |
| . Alfred de Musset                      | 1     |          |
| me Émile de Girardin                    | III   | 298-345  |
| . de Balzac                             | II    | 346-362  |
| iles Janin                              | 111   | 82-95    |
|                                         | ( V   | 18-30    |
| 'abbé Gerbet                            | VI    |          |
| de Montalembert                         | I     | 64-73    |
| e Père Lacordaire                       | I     |          |
| me la duchesse d'Angoulème              | V     |          |
| me Récamier                             |       | 96-408   |
| eorge Sand                              | I     |          |
| e Latouche                              |       | 368-390  |
| AZIN                                    | 11    | 363-379  |
| éopold Robert                           | X     | 332-364  |
|                                         |       |          |

#### 328 TABLE DES ARTICLES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE.

|                                                                               | Tomes        | . Pages. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Hégésippe Moreau                                                              | IV           | 40-59    |
| Jasmin                                                                        | IV           | 234-249  |
| Topffer                                                                       | VIII         | 333-346  |
| Pierre Dupont                                                                 | IV           | 40-59    |
| M. DENNE-BARON                                                                | $\mathbf{X}$ | 308-315  |
| M. Gratet-Duplessis                                                           | lX           | 411-413  |
| Qu'est-ce qu'un Classique?                                                    | Ш            | 31-44    |
| Lectures publiques du soir                                                    | I            | 218-232  |
| De la Poésie et des Poëtes en 1852                                            | V            | 300-315  |
| Les Regrets                                                                   | VI           | 325-337  |
| De la question des Théâtres                                                   | 1            | 29-39    |
| Rapports de la Commission des primes à décerner aux Ouvrages drama-<br>tiques | 3,IX         | 443-424  |
| tiques (185                                                                   | 4, X         | 405-410  |
| Instruction générale sur l'exécution du                                       |              | •        |
| Plan d'Études, par M. Fortoul                                                 | XI           | 224-238  |

## TABLE GÉNÉRALE

ALPHABÉTIOUE

DES NOMS ET DES PRINCIPALES MATIÈRES

CONTENUS

#### DANS LES ONZE VOLUMES

# CAUSERIES DU LUNDI

**-∞%**-

Comme plusieurs des premiers volumes ont été imprimés plus d'une fois, on s'est réglé, pour l'indication des pages, sur la dernière édition.

Le chiffre romain indique le volume, le chiffre arabe la page.

### · **A**

BLANCOURT (PERROT d'), ami de Patru, V, 222; 223; Lettre de Patru à —, sur Christine, 226-228; 230; — VI, 439; — X, 476, 457. BOU-MANZOUR, I, 266. cadémie des Inscriptions, IV, 214; V, 4; son commencement, 205; 208; — nomination de Walckenaer, VI, 138; 147; candidature et let-tre de Courier, 282; — VII, 449; M. de Boze y fait entrer Barthé-lemy, 451; 452; 458; — tome XXII de l'Histoire litteraire de la France, VIII, 221; Gibbon achète la collection des Mémoires de l' -, 357; IX, 404; reception de Duclos 474; 479; — X, 292, 402; — XI, 273. cadémie des Sciences. Les éloges Académie des Sciences morales et po-

BBADIE, VII, 209; — son influence sur Saint-Martin, X, 493.

BÉLARD, II, 277; — drame de M. de Rémusat, VI, 297, 298; — IX, 280.

des secrétaires perpétuels, I, 322; - III, 164; études sur les secrétaires perpetuels par Flourens, 244; nomination de Fontenelle, 258; 272; nomination de l'abbé Maury sur l'—,
opinion de l'abbé Maury sur l'—,
lV. 214; — V. 49; sa fondation,
206; 208; — Marmont digne membre de l'—, VI, 8; prononce pour
Beaumarchais contre Lepaute, 166; - Rapports de Fontenelle, VII, 37; - nomme Daru membre libre, IX, 76; 402; — X, 4; 2; nomination d'Arago, 7; Arago secrétaire perpetuel, 9; nomination de Vicq-d'A-zyr, 230; Bailly, membre de l'—, 283; 292; 294; 295; Ramond, membre de l' — , 362; 384; 404; Cuvier et Pamond, compétiteurs de la place de secrétaire perpetuel, 402; — Dangeau, membre honoraire de l' — , XI, 9 : 273.

28.

litiques, en germe chez l'abbé Alary, VII, 56; — De la dernière aéance de l' – et du discours de M. Miguet, VIII, 234-247.

Academie française. Rapports annuels de M. Villemain, I, 90; l'Eloge acade mique est détroite, 94; réception de M. de Noailles, 140; — Lesage n'en veut pas être, 11, 289; priz-Gobert, 363; épigrammes de Bazin sur l'—, 366, 367; il ne veut pas se présenter, 367; 400; 402; réception de Pompignan, 411; discours de réception de Chateaubriand, 423, 424; - définition du classique, III, 33; nomination de Droz, 439; 464; 466; nomination de Florian, 188; 272; nomination de Bussy-Rabatin, 295; couronne madame de Girardin, 304; Choisy, doyen, 332; Choisy, nommé en 1687, 346; — couronne les vers de Pierre Dupont, IV, 55; sa fon-dation, 404; mademoiselle Scudery remporte le prix d'Eloquence fondé par Balzac, 440; madame de Lam-bert veut que le marquis d'Argenson s'y présente, 170; influence des salons sur l'-, 470; ce qu'elle est aux xviie et xviiie siècles, 470, 474; couronne l'Eloge de Fénelon, 204; l'abbé Maury y prononce le Panégy-rique de saint Louis, 203; l'abbé Maury se présente, 204-205; il remplace Le Franc de Pompignan, 206-207; opinion de l'abbé Maury sur l'—, 214; candidature de Condillac, 272; couronne l'Eloge d'Amyot, de M. A. Pommier, 342; de Mériziac lit son Discours sur la Traduction, 354; Marmontel s'en rap-proche, 404; 413; 415; sur la nomination de Chamfort, 429; Discours contre les Académies, 428; nomination de Rulhière, 443; - V, 1; réception de Raynouard, 5; son discours, 40-12; 43; 46; 91; reception de La Harpe, 102-103; l'- au convoi de Le Brun, 431; nomination de Perrault, 207; Perrault fait donner la publicité aux réceptions et élire les candidats par billets, 208; Perrault lit le Siècle de Louis le Grand, 210; querelle des Anciens et des Modernes, 210-216; 218; Patru complimente Christine au nom de l'-, 225; Christine à l'-, 226-228; Patru fait le premier discours de réception, 228; 229; — devrait nommer l'abbé Gousset, VI, 324; couronne l'*Eloge* de Bernardin de Saint-Pierre, 338; Discussion sur le mot appartenir, 365; Réception de Laujon, Ray-novard et Picard, 366; Ducis suc-cède à Voltaire, 377-378; Etienne remplace Laujon, 389, 394; Etienne, recu une seconde fois, remplace Auger, 400; charge Etienne du dis-cours d'inauguration de la statue de Molière, 404; Gilles Boileau y entre vingt ans avant son frère Nicolas, 404; nomination de La Fontaine et de Boileau, 446; - VII, 16; appel au roi sur la loi de la presse (4829), 29 ; réception de Montesquieu, 47; De Brosse n'en put jamais être, 82; mort, en 4770, de nombreux académiciens, 95-96; nomination de Roquelaure, Gaillard, de Beauvau, l'abbé Arnaud, 97; recoit Bouflers, 462; nomination de Barthélemy, 472; couronne l'Eloge de Colbert par Necker, 266; couronne l'Importance des Opinions religieuses de Necker, 279; Arnault rayé et renommé membre de l'-, 409; -nomination de Bernis, VIII, 7-8; Bernis y a précédé Voltaire, 38; 50; Maynard est ne pour l'—, 67; le remerciment de Racan, 67; met au concours l'Eloge de Sully et couronne Thomas, 114; Mêzeray succède à Voiture, 181; Christine à l'—, 482; 488; 265; Eloge de Louis XII, 267; son influence sur la langue, 343; -IX, 5; réception de Massillon, 28: met au concours une Etude sur Froissart, 63; réception de Duclos, 484; 496; 497; 498; 499; 200; les philo-sophes à l'—, 200-204; élection da comte de Clermont, 202; nomination de Marivaux, 300; 301; Daru louant Collin d'Harleville, 336; Cuvier ap-préciant Daru, 350; l'Age d'or de l'-, 355; nomination de Daru, 355; examen du Génie du Christianisme, 362; réception de Mathieu de Montmorency, 367; use beaucoup de Daru, rency, 367; use beaucoup de Daru, 375-376; toutes les critiques d'Honère sont sorties de l'—, 400; 403; 407; — X, 46; 74; Maucroix n'était pas de l'—, 485; 488; 200; 226; 229; Vicq-d'Azyr remplace Buffon, 246-247; fin de l'ancienne Académie, 250; 283; nomination de Bailly, 295; — Dangeau membre de l'—, XI, 9-40; 47; nominations de Th. Corneille et de Bergeret, 48; l'—dans le Journal de Dangeau, 48-49; 23: Hénant conde Dangeau, 48-49; 23; Hénanit concourt pour les prix de l'-, XI, 482, 183: Henault succède au cardinal Dubois, 185; 273; une Réception acadé-mique en 1694, d'après Dangeau, 274-288; réception de La Harpe par Marmontel, 286-287; réception de M. de Roquelaure par l'abbé de Voisenou, 287; 313.

HARD, banquier de Genève, VI, 121.

BILLE, II, 484.

QUAVIVA (le cardinal), V, 440. oam (le père), précepteur de Florian, III, 484. AM, professeur de Vicq d'Azyr, X,

227 AMS (John), VII, 435; ennemi de Vol-noy, 337.

plois, IV, 42; — mot sur les em-plois, IV, 45; — VI, 325; — aurait donné à Montesquieu l'idée des Let-tres persanes, VII, 39; le Spectateur forme le style de Franklin, 102; sion de Mirza, 331 ; — lu par Gib-bon, VIII, 358; — imité par Mari-vaux, IX, 277.

pélaide (madame), sœur de Louis-Philippe, III, 26 ; 27. Denès, Trouvère aimé de Froissart,

IX, 66.

DHÉMAR, IV, 252. oor, VI, 439.

DRETS (le baron des), d'Aubigné et le —, X, 262-263. Lius (Sextus), V, 349.

FFRE, archevêque de Paris, VI, 310. FFRY (le comte d'), V, 83.

GRICOLA, 111, 328. GRIPPA, 11, 45; — VII, 298.

GRIPPINE, IX, 335.

IGUILLON (le duc d'), IV, 437; 443. GUILLON (la duchesse d'), 1, 334; VI, 332; - Montesquieu chez -, VII, 56.

imė-Martin, III, 256; — IV, 442; biographe de Bernardin de Saint-Pierre, éponse sa veuve, VI, 339, 342; 343; 353; 420; 426; 427; 440. īsse (mademoiselle), I, 169 ; mort d'A.

Lecouvreur, 470; madame du Deffand lui procure un confesseur, 327; -11,55; -V,402; -1X,162.LARY (l'abbé), Germe de l'Académie des sciences morales et politiques,

VII, 56; 95; — XI, 497. LAUX (M.). L. Robert sur —, X, 352. LBANESE, air d'-, V, 452.

LBANY (la comtesse d'). Conversation chez -, V1, 270.

LBE (le duc d'), V, 333. LBE (la duchesse d'), V, 333.

Alberoni (le cardinal). Son portrait

par Frédéric II, III, 426-427; — V, 345; — critique Montesquieu, VII, 56. Albent (l'archiduc), X, 434.

ALBERT (Farching), A., 101.

ALBERT DE SAXE-TESCHEN (le duc). Mot du prince de Ligne au -, VIII, du prince de Ligne au — ,

Albert (le prince), II, 444.

Albignac (le général d'). Allocution à Carrel, VI, 70.

ALBIN (Sébastien). Lettres de Goethe et Bettina, II, 258-275.
ALBINUS, X, 237.
ALBON (d'), II, 98.
ALBON (madame d'), mère de mademoi-

selle de Lespinasse, II, 98. ALBRET (Henri d'), second mari de Mar-

guertie de Navarre, VII, 334.
ALBRET (Jeanne d'), VII, 360.
ALGER, Ce qu'en dit mademoiselle Scudéry, IV, 405.
ALGERE, IV, 405.
ALGERERE, IV, 400.

ALCIBIADE, II, 488; — III, 449; — IV, 226; 302; 309; — VII, 465; — aimait

Homere, IX, 404; 402; 420. ALEMBERT (d'), I, 427; 340; ses relations avec madame du Deffand, 328, 339; suit mademoiselle de l'Espinasse, 330; — 11, 3, 40; — Article: Lettres de mademoiselle de l'Espinasse, 96-112; de la jeunesse et de l'amour, 219; 246; suit mademoiselle de l'Espinasse, 247; madame Geoffrin lui écrit de Pologne, 255; exclu de chez madame Geoffrin, 256; 337; pension du roi de Prusse, 387; 388; 389; 409; 410; l'Encyclopédie, 413; se plaint de Malesherbes, 414; *Lettres* de Malesherhes à —, 415; 416; —à Pots-dam, III, 145, 146; 151; 152; ses rela-tions avec Frédéric, 155-159; sontient d'abord l'Encyclopédie avec Diderot, 230; appelle Condorcet le Mouton enrage, 265; 334; sur Choisy, 349; - IV, 214; contrefait Buffon en charge, 270; 295; 402; 405; - VI, 269; 335; relations avec Bernardin, 348; 434; — demande a Voltaire son portrait, VII, 30; lettre de Montes-quieu à —, 39; sur la conversation de Montesquieu, 64; Voltaire se lie avec —, 84; — et l'Encyclopédie, 84-85; 87; quitte l'Encyclopédie, 87; 92; 93; sert Voltaire dans sa haine contre de Brosses, 96-97; 99; lettres de Frédéric II à —, 362; Frédéric II essaye en vain de l'attirer à sa cour, 390 ; — sur Bernis, VIII, 4 ; Gibbon vent venger l'érudition de la légèreté de —, 358-359; — sur Massillon, IX, 22; se brouille avec Duclos, 498;

son élection à l'Académie, 200; alter- | Amelor. Guide madame des Ursins, V, aus cieculon a l'Academie, 200; 3187-cation avec Duclos, 204; sur Marivaux, 274, 304; a senti le coin sérieux de Marivaux, 302; — son Fénelon, X, 44; ses plaisanteries sur Buffon, 58; 200; 252; Bailly s'attache à —, 294; prend Bailly en haine, 294-295; — sa Notice sur Clermont-Tonnerre, XI, 286

Alençon (le duc d'), sur Jeanne d'Arc. II. 324.

Alençon (le duc d'), mari de Margue-rite de Navarre, VII, 348; sa mort.

Alencon (le duc d'), frère de Charles IX, VI, 450; 456; 457; — X, 264. ALEXANDRE LE GRAND, 1, 423; 495;

II, 38; 484; — le jour d'Arbelles, III. 285; — VII, 52; Montesquicu sur —, 55; 64; 464; 325; 370; — VIII, 407; — X, 334; — XI. 209; 300; 344. ALEXANDRE VI, VIII, 342.

ALEXANDRE I, empereur de Russie. Son caractère. I, 419; 443; 446; — lettre de Napoléon à —, 111. 429; — IV, 458; 306; — VI, 46; 47; 22; reçoit Marmont, 25.

ALEXANDRE (M.), XI, 232.

ALEXIS (l'empereur) sollicite les secours des croisés, IX, 349; 323; 324.

ALFIERI, IX, 149.

ALGAROTTI. Querelle littéraire avec de Brosses, VII, 77; lettre à — sur la mort de Shum, 375; 379; 382; 389; 390; son mariage à Venise, 390; lettre au roi de Prusse sur Bernis. VIII, 45; redoute le cuisinier de Bernis, 39; — XI, 468.

ALI, pacha de Janina, VII 399. ALIBERT (le docteur), est un écrivain

mixte, I, 316; -V, 55.

ALIGRE (madame d'), née Turgot, maitresse de Chaulieu, I, 368; - Chaulien supplanté auprès de -, par le ûls de Lassay, IX, 451.

ALISSAN DE LA TOUR. II, 53. ALLAINVAL (l'abbé d') Jeunesse d'A.

Lecouvreur, I. 159.

ALLEURS (le comte des), I, 84. ALLONVILLE (le comte d'), VII, 273; -

sur Bailly, X, 292. ALOPEUS (mademoiselle d'), convertie par l'abbé Gerbet, VI, 320.

Amblimont (madame d'), IV, 446. Ambroise saint). Son génie, 1, 89: -

X, 411.

AMBRUGEAC (d'), XI, 316. AMELIE, duchesse douairière de Saxe-Weimar, II, 265.

326; 330.

AMEZAGA (d'). Arrête madame des Ursins, V, 344.

Amiens (le vidame d'). Voyez : Chaulnes (le duc de).

Amours (Marguerite des), mère d'A-myol, IV, 344. Ampère (M. J.-J.), I, 408; — sur Raynouard, V, 4; Heures de poèsie, 304; — a parlé de Froissart, IX, 96; voit Beyle en Italie, 259; sur Beyle, 272; — sur l'éloquence de la chaire, X, 464-465; — aime beancoup Dante, XI, 473.

Amyor. L'archaisme de G. Sand est de l'—, I, 288; — III, 2;496; 209; — IV, 244; Essai sur —, par A. de Blignières, 342-337; —VI, 244; tra-ducteur de Daphnis et Chloé, 274; 275; 288; — VII, 470; 204; 249; -Mezeray rappelle la touche d'-, VIII, 468; il y a de l'— dans Joinville, 396; — X, 27; — XI, 466; 342. Anacréon, I, 40; 363; — IV, 404; — V, 426; — VII, 471; — VIII, 496; —

IX, 443; 326; 384; traduit par madame Dacier, 387; 388; 397; — les odes trad. par Denne-Baron, X, 344;

Anaxagoras, 111, 454.

Ancelor (madame). Beyle chez -, IX. 262.

Ancillon, VII, 209.

ANCRE (le maréchal d'), II, 364; 372; 373 ; - première entrevue de Richelieu et du -, VII, 183-184 ; son assassinat, 484, 487; 489; 490; 494; -IX, 464.

Ancre (la maréchale d'), VII, 189 : son supplice, 492.

Andelor (d'). Veut voler à Sully son butin, VIII, 431-432: 444. Anders (M.). Note sur Beyle, IX, 247-

248.

Andréossi, IX, 376. Andouins (d'), XI, 291.

Andrigux lu en public, I, 226; 228; — classique en diminutif, III, 44; 439; — V. 55; au convoi de Lebrun, 431; — VI, 401; 418; — est surtout un conteur, VII, 404: — IX, 242; 343; 346; 354; 357; 358; 359; 363.

Andry, X, 233.

ANFREVILLE (l'abbé), I, 468. ANTRIES, seigneurs de Chaulicu. Voy.: Chaulieu.

Angebert (madame C.). Sur H. Mo-reau, IV, 49. Angélique (la mère), VI, 430.

NGOULÉME (le duc d'), fils naturel de [ Henri II. Maiherbe s'attache à son

service, VIII, 55.

NGOULÈME (le duc). V, 79; — accès de colère contre Marmont, VI, 37. NGOULENE (madame la duchesse d'). IV, 232; 306; son portrait par Lamartine, 307; — Article sur elle, V, 67-80; —VI, 28; —VII, 49.

NHALT (le prince d'). Apprécié par Frédéric II, VII, 374.

NICET-BOURGEOIS (M.). La Mendiante,

IX, 447. NJOU (le duc d'), XI, 287. NNE (l'impératrice), VII, 369.

NNE (la reine), II, 179; — III, 38;

— VI, 86.

NNE D'AUTRICHE. Lettres de Mazarin. II, 495; Richelieu lui présente Mazarin, 496, régente, 497, 498; 499; 202; 203; ses amours avec Mazarin, 204; - jalouse de Madame, III 350: sensible à l'attachement du roi pour madame de La Vallière, 334; à l'armée de Flandre, 355; visite madame de La Vallière au couvent, 364; 396; — IV, 404; — V, 35; son portrait par Retz, 45; article madame de Motteville, 433-449; 189: relations de Retz avec -. 194-495; 239; 240; tendresse de Louis XIV pour elle, 254; — VI, 429; — dédicace de Mézeray à —, VIII, 464; — distingue Bossuet, X, 466; son oraison funèbre, 473; 484; 323. NNE DE BRETAGNE. Rœderer remarque qu'elle a fondé une école de politesse, VIII, 342; 343; 344; 349; 327; - IX, 373.

NNE DE GONZAGUE, princesse palatine, IX, 44; — ses *Mémoires*, par S. de Meilhan, X, 80-84; 404.

NNEBAUT (l'amiral d'). Au conseil sur la guerre de Piémont, XI, 63, 67. NNIBAL, I, 67; 123; 146; — II, 102; — IV, 309; — VI, 274; —VII, 51; 385; — VIII, 78; 494; — IX, 343; — X, 254.

NSELME (saint), par M. de Rémusat, VI, 296-308; 323; — comparé avec saint François de Sales, VII, 223.

NSELME (l'abbé). Précepteur de d'An-tin, V, 380; 385. NSON (l'amiral), XI, 162. ANQUETIC. Mézeray est le plus naif des —, VIII, 473. ANTIN (le duc d'), III, 227; — ou

le parfait courtisan, V, 378-393; 408; -IX,

Antoine (Marc), II, 45; — III, 309-344.

Antoine (l'avocat orateur). Sur la leeture, VII, 303.

ANTOINE DE NAVARRE, VIII, 180.

ANTOINE, duc de Lorraine. Montluc page chez —, XI, 54. ANTONIN-LE-PIEUX, IV, 349; — VIII,

349; 350; l'empire sous -. 365.

APOLLINAIRE (Sidoine). Rapprochements avec Chateaubriand, I, 345.

APOLLONIUS DE RHODES. La Médée, II.

APULÉE. Janin y cherche souvent, II, 84; - V, 30; - VI, 277; - XI, 44. ARAGO (Fr.), III, 7; éloge de Condorcet, 261-262, 264; 272; - VI, 33; Article sur lui, X, 4-45; sur

Bailly, 279, 282; — attaque les étu-des classiques, XI, 228, 234.

Aranda (comte d'), 11, 404. ARCHIAS, V, 224

ARCHILOQUE, VIII, 62. ARCHIMEDE, II, 44; — V, 424; — IX, 277; — X, 2.

AREMBERG (le duc d'), IV, 77; - consulte Rollin, VI, 222.

ARENBERG (le prince d'), VIII, 497. Argens (le marquis d'), III, 404; — ré-

flexions sur l'amitie, VII, 379-380; 389; 390; — VIII, 497.

Argenson (Marc-René Voyer, marquis d'). Lettre à Voltaire, I, 195; Commynes devance ses idées, 204 : lettre sur Fontenoy, 225; - renvoyé par madame de Pompadour, II, 391; - sur Daguesseau, 111, 323; 338; sur Choisy, 349; — mort de madame de Lambert, IV, 469; 470; conclusion litteraire sur madame de Lambert, 484; - sur les Mémoires de Retz, V, 34; — sur Montesquien, VII, 57; — VIII, 24; — Fontenelle et M. Clément sur —, 1X, 354; — X, 195; — portrait de Hénault, XI, 482-483; note sur le Henri IV de L'Ecluse, 303-306.

Argenson (Marc-Pierre, comte d'). Sa disgrace, VI, 333, 334, 335; — sur Hérault, XI, 184; 485; son château des Ormes, 196.

Argenson (Voyer d') épouse madame de Broglie, 11, 296; - VI, 78.

Argental (d') amoureux d'A. Lecouvreur, I, 163, elle fait tout pour le guerir, 464, 465, 468; elle le nomme son légalaire, 474; — lettre de Voltaire à —, II, 465; lettres de madame Duchalelet à —, 249; 243; 244; 247; 223; — VI, 473; Voltaire à —, sur Humlet, 378; — VII, 84; IX, 27;—lettre de madame Du Cha403; erralum, 348.

Too; erracam, 518.

ARIOSTE, III, 42; — V, 44; — jugė par de Brosses, VII, 76, 77; — IX, 474; 250; — XI, 468; 469.

ARISTARQUE. Nom devenu type, 1, 42;

-VI, 441.

Aristid**e**, V, 349. ARISTIPPE, II, 488; -VIII, 249.

Aristophane, 1, 436; — a des parties pures, 111, 44; — IV, 60; —IX, 277; 383; 381; traduit par madame Da-cier, 387.

ARISTOTE. Sa Poélique, II, 36; 38; il n'y a qu'un -, 39; - III, 202; - IV, a qu an —, 39; — 111, 202; — 117, 73; ressemblance du démagogue et du courtisan, 424; 427; — les flateurs, V, 386; 424; — VI, 249; 290; — VII, 42; 450; 336; 404; — VIII, 90; 237; 340; — madame Dacier veut faire rentrer Homère dans les règles d'-, IX, 394; 402; - son hymne à la vertu, X, 330-331; - XI, 217; 300.

Armagnac (le comte d'). Ecrit à Jeanne d'Arc, II, 322.

Armagnac, valet de chambre de Henri IV, X, 263.

Armenonville (d'), garde des sceaux, V, 347; — XÌ, 185.

Armentieres (mademoiselle d). Lettre

de Bussy a —, III, 292. Arnaud (l'abbé) Mot à Diderot, III, 234; — IV, 188; 441; — nommé de l'Academie, VII, 97.

ARNAULD D'ANDILLY, I, 97; — dans le roman de Janin, II, 94; le cri de l'innocence opprimée, 951;—confondu par Arago avec D'Arnaud, III, 262; - IV, 414; - s'ement de la querelle de Boileau et de Perrault, V, 215, 216; -V1, 409; 447; 314; 382;-à la lecture de la 3º épitre de Boileau, 444; 416; — goulé de Gui Patin, VIII, 405; — IX, 203; présenté au roi (1670), 226; 233; — compose la Logique de Port-Royal, X, 30.

ARNAULD (l'abbé). Portrait de madame

de Sévigné, I, 44. Arnault (de l'Institut). Sur Florian, III, 488-489; 490; — VI, 495; sur Beaumarchais, 214; - Article sur lui, VII, 394-444; — reçoit Daru de

l'Académie, IX, 355. Arwault (M. Lucien), VII, 440.

Annin (Achim d'), poète allemand, II, 259; épouse Bettina, 274.

ARNIM (madame d'). Voy. Bettina. ARNOUL D'ANDREHEN (le maréchal),

Poitiers, 1X, 85, 88.

telet à d' -, sur Saint-Lambert, XI, | Annould (Sophie). Lettre à Barn, sur l'Epitre à Delitte, IX, 344. Arpaion (madame d'), XI, 43.

ARQUELAI, X, 224.

ARTAGNAN (d') arrête Fouquet, V.

ARTAUD DE MONTOR. SUR BERBIS, VIII, 46-49.

ARTÉMISE, III, 340.

ARTHUS DE BRETAGNE, IX, 483.

Antois (le comte d'), frère de saint Louis, VIII, 411; 413; - Voy. Charles X.

ASDRUBAL, II, 102. ASFELD (l'abbé d'), VI, 224.

ASPELD (le baron d'), brigadier des dragons, XI, 22; sa défense dans

Bonn, 30. ASFRLD (le maréchal d'), VI, 221.

ASHLEY-COOPER, VI, 78. ASPASIE, VII, 465; — IX, 384. Assas (le chevalier d'), VII, 409.

Asselin. Admet La Harpe au collège

d'Harcourt, V, 83. Assoucr (d'). Dans le Voyage de Cha-pelle, XI, 42; 44.

Assy (madame d'). Sur —, dans les Mé-moires de Saint-Cyr, VIII, 393-394. ASTÉRIUS. Homélice, trad. par Maueroix. X, 480.

ATHÈNES (le duc d'), connétable. A la bataille de Poitiers, IX, 85. Atticus, II, 488; — V, 498; 387; —

VIII, 373. AUBRNAS. Relations de Massillon et de

madame de Simiane, IX, 22. AUBERT (l'abbé), III, 190.

AUBERTIN (Marie-Madeleine), première femme de Beaumarchais, VI, 166. AUBERY DU MAURIER, X, 437.

AUBETERRE (le marquis d'). Lettres de Bernis au -, VIII, 47.

AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d'), III, 45; capitaine en même temps qu'écrivain, 496; — IV. 284; ses impré-cations contre Charles IV, 347; —V. 223; - VIII, 97; inscription latine de Mezeray sur l'Histoire universelle de -, 186; sur Gabrielle d'Estrées, 329: - origine de la Servitude volontaire, IX, 419; — X, 442; Articles sur tui, 253-278; — XI, 298; s'oppose au mariage d'Henri IV et de la comtesse de Grammont, 298; ses Mémoires font connattre Henri IV. 306; 342.

Aubigné (mademoiselle Françoise d'). Voy. MAINTENON (madame de). Aubigné (d'), frère de madame de Main-tenon, IV, 138.

Aubigny (d'), amant de madame des

Ursins, V, 324;—ami de Saint-Evre-mond, IX, 425; 426.

Aubuoux (le comte d') reçoit le prince de Conti à Montpellier, VI, 244; dans le Voyage de Chapelle, X1, 42. AUBRY (madame), mère de la princesse

des Ursins, V, 349.

Audriée (Jacques d') à la bataille de Poitiers, IX, 87-88, 90; sa mort 92-93. AUDELÉE (Pierre d') à Poitiers, IX.

87. Audibert (M. Louis-François-Hilarion),

VII, 27. Amdiguier (madame la présidente), X,

281. Audin (M.). La jeunesse de Massillon, IX. 2.

AUFREVILLE (d'), prisonnier de Sully,

VIII, 433.

ABGER, croit continuer le siècle de Louis XIV, I, 94; attaque madame de Genlis, 299; — III, 439; jone les proverbes de Th. Leclercq, 422; remplacé à l'Académie par Etienne, VI, 400; - sur Duclos, IX, 498; 253; querelle avec Beyle, 255; sur l'Histoire de Venise, 368.

Augun (madame). Joue les proverbes de Th. Leclercq, III, 422.

Augien (M. Emile), V, 306; - Diane,

IX, 414. Auguste (Octave), I, 35; 259; 266; le Dieu —, II, 40; le papier —, 47; 432; — III, 42; —VI, 443; —VII, 54; 418; — VIII, 349; les Géorgiques viennent en aide à -, 359; Gibbon sur -, 360; Gibbon remonte jusqu'a la politique d'-, 365; 366; - IX, 403; — XI, 300.

AUGUSTE DE PRUSSE. Voit madame Réca-

mier à Coppet, 1, 403.

AUGUSTE-GUILLAUME, frère de Frédéric II, VII, 394.

Augustiv (saint), I, 11; son génie, 80; comparaison, 251; — 111, 12; 329; — IV, 335; a les défauts de son temps, 356; — VI, 306; — VII, 458; 291; - VIII, 240; note de Gibbon sur -, 368; - IX, 245; 230; - X. 42.

Aulnoi (madame d'), III, 346.

AULON (d'), intendant de Jeanne d'Arc. II. 324.

AULT - DUMESNIL (d'). Note sur Marmont, V1, 34.

AULU-GRLLE. Emploi du mot classicus, III, 32; - cité par Charron, XI, 246;

Aunont (d'), au siège de Paris, VIII, 128.

AUMONT (le duc d'). Satire de Marmon-

tel sur -, 1V, 398; 403. AUNILLON (l'abbé), I, 166; mort d'A.

Lecouvreur, 472; son opinion à ce sujet, 473. AUSONE, V, 29; - XI, 4; sa Moselle,

44. AURÉLIEN (l'empereur), VII, 328.

Austen (lady) Impose la Tâche à Cowper, XI, 437, 439-444; lui fait écrire John Gilpin, 142; 145; 159. AUZANETZ, avocat, V, 223.

Avaray (le marquis d'), confident de Louis XVIII, IV, 155.

Avenel (M.), éditeur des Lettres et papiers de Richelieu, VII, 476, 479; vœu fait par Richelieu, 486; 493; 494; 196; excellence de son travail sur Richelieu, 208.

AYDIE (le chevalier d'). Sur Montesquieu, VII, 57.

AYEN (la comtesse d'), 11, 76.

В

Babrius comparé à La Fontaine, VII,

BACCIOCHI (madame) s'intéresse au père de madame Récamier, 1, 402.

BACHAUMONT (F. Lecoigneux de). Arti-cle sur lui, XI, 32-48. BACHAUMONT (L. Petit de). S'éprend de madame de Courcelles, IV, 466; 468;

169; —VI, 198; 264; — l'arrivée de Franklin à Paris, notée dans les Mémoires dits de -, VII, 432; les lectures de l'abbé Barthélemy, 458; Lettre de l'abbé Prévost à -, IX, 108.

BACHELIÈRE (de) gouverneur de la Bastille. Arrète Gourville, V. 293. BACLE, III, 77.

Bacon (Roger), IX, 280.

BACON (le chancelier). Comynes faible comme lui, I, 204; — poeie par l'ex-pression, II, 482; — III, 267; — re-futé par J. de Maistre, IV, 461; —

avait devancé Ch. Perrault, V, 213: — VII, 36; — X, 247; jugé par Saint-Martin, 218.

BACOURT (M. Ad. de) publie la Correspondance de Mirabeau et du comte de La Marck, IV, 77-78; 90; 250.

BAGULARD D'ARNAUD, VI. 176.

BADET, capitaine d'arquebusiers, VIII,

BAIF, IX, 448.

BAILLEUL (le président de) consulté par Anne d'Autriche, II, 497; 498.

BAILLY, garde des tableaux du Roi. X.

BAILLY (Sylvain), III, 86; 88; — IV, 405; 406; — V, 442; — VIII, 446; — X, 75; sur Buffon, 247; 252; — Articles sur lui, 279-307.

BAILLY (madame), X, 296; craint pour son mari la carrière politique, 298; 303; Hommage offert à -, 305.

Balbo (Cesare) IX, 267.

Balduin, professeur de droit, III. 497. Balincour (madame de), III, 24. BALLANCHE, sur le siècle de Louis XIV.

1, 92; aime madame Recamier, 404; 108; — l'Antigone, V, 75; 310; — X, 190; note sur la mort de —, 201. BALLETT. (madame), ce qu'elle était, IX, 296-297.

BALMAT, X, 369.

Balzac (J.-L. Guez de), son influence sur la prose, I, 75; 490; — travaille ses lettres. II, 48; 364; — III, 202; - IV, 404; 440; 469; — V, 223; 29; — VII, 482; 494; — sur Malherbe, VIII. 60; Maynard correspond avec —, 67-68; c'est le grand épis-tolier de France, 88-89; 405; — IX. 448; — sur Charron. XI, 208; 222 BALZAC (H. de). La femme de Trente Ans, I, 22; sa veine lui est pro-

pre, 27; — ses admiratrices, II, 52; feuilleton de Janin sur —, 86; Arti-cle sur lui, 346-362; — IV, 299; — Janin sur —, V, 30; — a un peu inventé Beyle, IX. 241; admis dans le faubourg Saint-Germain, 262; article sur Beyle, 270; Beyle sur -270-274; 272.

BAGUR-LORMIAN. Querelle avec Le Brun, V, 130; — X, 308.

BAR-LE-DUC (le comte de), (1201), IX, 314.

BARAILLE, homme de confiance de Lauzun, III, 404.

BARANTE (M. de). A remis Froissart en circulation, IX, 95.

BARBA, publie les Œuvres d'Etienne, VI, 392.

BARBARIGO, doge, IX, 343. Barbaud (mademoiselle) donne asile à

Mirabeau, IV, 46.

BARBE-MARBOIS, peint par Lamartine, IV, 304-302; 377.

BARBERIN (Antoine), archevêque de Reims, X, 484. BARBERINI, VII, 78.

BARBEY-D'AUREVILLY (M.) Les Prophètes du Passé: de Bonald, IV, 324; 340. BARBEYRAC, VII, 58.

BARBEZIEUX (de), XI, 26; 59; - suc-

cède à son père, 268, 269. BARBIER (l'avocat), mort d'A. Le Cou-

vreur, I. 470. BARBIER, bibliothécaire du Louvre. III. 357: -V. 395; - public un suppl. à

Grimm, VII, 260; 342; - 1X, 2. BARBIER (M.), fils du précédent. Communique deux lettres de Madame, IX,

47. BARBIER (mademoiselle), auteur de tragédies, III, 48.

BARBIER D'AUCOURT, XI, 275; 279; 280. BARBIN, conseiller, lié avec Richelien. VII, 487; 488; 489.

BARBIN, libraire, II, 279; -VI, 407. Bardon, precepteur chez le duc d'Aremberg, VI, 222.

BAREITH (la Margrave de), VII, 363. BARIN, directeur des postes, arrêlé et rançonné par Gourville, V, 288, 289. BARNAVE, Œuvrea publices par Berenger (de la Drôme), 11, 48-35; -111,

92; — IV, 264; Chamfort sur —, 430; —V, 273. BARNEVELD, X, 432; 433; 434; 437. BAHOCHE (M.), ami de Bazin, II, 365;

— X, 405. Baron (l'acteur), élève de Molière, I, 162; 166; - sur Massillon, IX, 9; -

on le joue à la cour, XI, 24. BARRAS. IV, 379, 380; — sa démission le 48 brumaire, VIII, 292.

BARRÉ, IX, 344.

BARRERE, a connu madame Récamier enfant, I, 400; - public les lettres de mademoiselle de Lespinasse, II, 97; 98; — V, 275; sur Saint-Just, 279-280; — VIII, 283.

Voy. Choisy. BARRES (comtesse des), Voy. Choisy. BARTHELENY (l'abbe), III, 409; — Articles sur lui, VII, 446-175; 279, 282; 333; — X, 75; 294; 292.

Barthélemy, ambassadeur en Suisse, IV, 327.

BARTHÉLEMY (M.) La Némésis produit des imitations, IV, 48; 49.

BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE (M.), SOF Droz. III. 430.

RTHET (M.). Le Moineau de Lesbie, V, | 06.

ктно**ьмėss (M. C**hristian). Sur Huet, vèque d'Avranches, II, 128-145. TILLAT (de), VI, 29.

ile (saint), analyse par M. Villemain.

, 88. ILE (madame) Son portrait par J.-J.

lousseau, III, 72. sano (Maret duc de). Voy. Maret.

SET, missionnaire, III, 340; 341; 342 sompierre (le maréchal de). Maame de Motieville sur —, V, 441; 42; — nouveaux Mémoires de —, III, 349.

7 (M. Amédée de). Sur Patru, V, 34.

tiani (l'abbé), III. 458.

rty (M. Léon), l'Honneur de la Mai-on, X, 409-440.

z (de). Lettres de Henri IV à —, XI, 94: 316.

z (madame de), XI, 293.

DELOT, garde des médailles de ma-ame, IX, 57.

DIUS, VIII, 403.

popin, comte de Flandre, se croise, X, 307; 314; 321; éla empereur. 24-325; fait prisonnier, 329. pouin, roi de Jerusalem, lettre de

aint–Anselme à —, VI, 305 ; — VII, 99.

pouin (Jean) met des vers au bas es portraits de l'*Abrègé* de Mézeray, III. 464 ppouin, libraire, publie A. Chénier,

1, 374. DRICOURT (Robert de) conduit Jeanne

'Arc, II, 345; 349.

DRILLART (M.). Appréciation de la ervitude volontaire, IX, 420. DRY, éditeur, X, 1.

ov (Charles), marchand de bois à ourney, VII, 94-92; 97.

sser (le cardinal de), II, 44; — I, 215; — V, 6; — VIII, 35; 308; Lavallée dans son Histoire de aint-Cyr, rappelle la manière du -95; — son Histoire de Bossuet, X. 18; sur l'extérieur de Bossuet, 456;

58. тви, II, 198; 203; — Т. Le Fevre ii dédie son Anacréon, IX, 387. IÈRE (l'électeur de), V, 333; ampagne de Hongrie, IX, 438. 333: -

ILLE (M. de). Ses dragons, II, 93.

ARD (Pierre du Terrail, seigneure), I, 229; — II, 235; — VIII,

50; — Beyle sur —, IX, 264; —

lontiuc sur —, XI, 51.

BAYLE, sur Erasme, I, 490; père d'une partie de la critique moderne, 299; - Huet n'a pas l'étincelle de —, II, 440; 243; — III 452; 458; 460; critique curieux et fin, 233, sur l'Histoire des oracles, 256; 258; — IV, 409; — sur Hipponax, V, 124-125;— VI, 53; sur les Memoires de Mar-guerite, 459; — VII, 209; sur Mar-guerite de Navarre, 334; 384; -jeunesse de Gui Patin, VIII, 72; sur les lettres de Gui Patin, 75; 97; Gibbon fait ce qu'avait fait dans sa jeunesse, 352; Gibbon aime comme Bayle l'obscénité érudite, 368; sur les femmes de Paris, 390; - sur madame Dacier. IX, 385-386; 393; - s'occupait dejà de Dante, XI, 167; sur Charron, 201;

BAZIN DE RAUCOU (Anais). Ministère de Mazarin, II, 495; — Article sur lui, 36)-379; 400; - sur Retz, V, 37; - sur la Fronde, 38-39; - Notice sur Bussy-Rabutin, III, 293, 297; sur Marguerite, VI, 161; -VII, 27; — sur la république européenne de Henri IV, VIII, 456; - son article

SUT Henri IV, 306. BEATTIE (Ja.), III, 434.

Beauchène (de), sa vie par Le Sage, II, 287.

Beaufort (le duc de) arrêté, II, 499; — dans les Mémoires de Retz, V, 492; - VIII, 95; 97; Anecdote de Gui

Patin sur -, 404. Beaufort (la duchesse de). Voy. Ga-BRIELLE D'ESTRÉES.

BEAUFORT, historien. Premiers siècles de Rome, VIII, 359-360.

Beaufremont (le chevalier de), sur Bonneval, V, 409.

BEAUHARNAIS (la comtesse Fanny de), Michaud fait, a Lyon, des vers à -VII, 47.

BEAUJOLAIS (M. de), frère de Louis-Philippe, III, 26.

Beaumanoir, au Combat des trente, VIII, 256, 257, 258, 259; 260; 261,

BEAUMARCHAIS (P.-A. Caron de), III, 411; 423; — Articles sur lui, VI. 411; 423; — Articles sur iui, VI, 463-242; — rapproché de Molière et de Regnard, VII, 41; 97; — Paris du Verney, protecteur de —, VIII, 40; jugé par le prince de Ligne, 243; 341; — IX, 23; 356.

BEAUMONT (Jean de) refuse une galère à Joinville, VIII, 407.

REMUNDAT (Je comte de). Duel avec

BEAUMONT (le comte de). Duel avec Bonneval, V, 396.

BEAUMONT (madame de). Ses relations | Bellerons (de), V, 385. avec Joubert, I, 429-133; - admiratrice de Chateaubriand, II, 52; 119; - son amitié pour Joubert, IX, 127: 269.

Beaubain, camarade de Perrault, V. 203.

Beauval (mademoiselle de), I, 466.

Beauvau (le marquis de). Contrat de mariage de mademoiselle Pajot, IX, 433.

Beauvau (le maréchal de) nommé de l'Académie VII, 97; - consulte Rœderer sur les Etats-généraux, VIII, 267; 370; — X, 74; 296.

Beauveau (les). Leur cercle, I, 340; -Saint-Lambert chez -, XI, 404.

BEAUVERGER (M. Edmond de). Etade sur Sieyès, V, 430. BEAUVILLIERS (le duc de). Son petit monde, II. 4-6; sa mort, 14; - V, 324; — IX, 494; — Fénelon, sar la mort du —, X, 44; — XI, 287.

BEAUVILLIERS (la duchesse de), V, 224; - son petit entresol, X, 48.

Beauvoir (M. de), X, 344. Brauzée. Barthélemy nommé à l'Académie en remplacement de —, VII, 172; - IX, 176.

Beccaria. Saint-Just, élève de -, V 271; - Duclos visite-, IX, 206-207. Becquey, propose à Fiévée de devenir le correspondant de Louis XIII, V,

478. Benford (le duc de), II, 322.

Вероси, IV, 304.

BEETHOVEN, rival de Goëthe dans le cœur de Bettina, II, 272; conversations avec Bettina, 273-274; -IX. 250.

Beffara (M.) fixe la date de la naissance de Regnard, VII, 2. Bégin (M.). Sur Lasalle, VIII, 434.

BEJART (Madeleine), VI, 240. Belidon, VI, 265.

Belin, médecin. Correspondant de Gui Patin, VIII, 73-74; 75; défend Fernel contre Gui Patin, 78-79. Belin (F.). Chamfort lui prend le sujet

d'une tragedie, IV, 417. BÉLISAIRE, VIII, 366.

Bellanger (l'abbé). Critique Rollin, IV, 355.

Bellay (le cardinal du) emmène Ra-belais à Rome, III, 4.

Belleronds (le maréchal de). Lettres de madame de La Vallière au -III, 359-362; - Lassay lui ecrit la campagne de Hongrie, IX, 438; -La Fare sur -, X, 326.

BELLEGARDR (le duc de) présente d'Antin au roi, V, 381; —VI, 456; — stances de Racan à M. —, VIII, 65; fait connaître Gabrielle à Henri IV, 319.

Belle-Isle (le maréchal de). Ducis secretaire du -, VI, 374; - VIII, 21; 27; - ecrit en faveur de Prevost, IX, 407; — dans les Mémoires de Hénault, XI, 493.

BELLENGREVILLE (de) , VIII, 438.

Bellevau (madame de), III, 21. Belliand (le général), 1, 424.

Bellièvre (le premier président de). Son Eloge par Patru, V. 224; -X, 125.

BELLOT (de). Vers latins de La Boeile à —, IX. 420-424. BELLOTTI. Trad. de Sophocle, IV, 343. BELLOY (Butrelle de), V, 6. BELLUSE (le duc de). Sur la fin de Ve-

nise, IX, 370.

BELZUNCE, évêque de Marseille, n'aime pas les oratoriens, VII, 449. Вемво (le cardinal de), VIII, 6.

Benavente (le comte de), V, 322.

BENOIT (saint), III, 236.
BENOIT XIV donne un bénéfice à Galiani, II, 330; — VII, 78.

Busserade (de), III, 247; lié avec Bussy, 296; V, — 206.

Bentham (Jérémie), 11, 298; - combattu d'avance par D'Aguesseau, III. 327.

Beranger (J. P. de). Son Louis XI, I, 202; la en public, 228; 237; tronve que les poèles commencent irop jeunes. 241; — les Chansons, II. 224-240; 426; 428; 434; — H. Moreau l'i-mite, IV, 49; — sur Courier, VI, 288; comparè à Courier, 294-295; — Arquit savighla non — incorni Arnault serviable pour — inconnu. VII, 403; ressemblance d'Arnault et

de —, 406. Bérard (M.), XI, 232. BERENGER (de la Drome). Œuvres de Barnave, 11, 48-25.

Bérenger (le marquis de). Lettres inédites de Chaulieu, I, 357-372.

BERENGER, poête, 1X, 325. BERGASSE. Mémoire contre Beaumar-

chais, VI, 204; seul haī de Beaumarchais, 244. Bengen (M. Eugène). Einde sur la vie

et les Œuvres de Volney, VII, 309-314.

BERGER DE XIVREY (M.). Editeur des Lettres missives de Henri IV. XI, 294, 309.

GERET reçoit Choisy à l'Académie. 11, 346; - remplace de Cordemoy

l'Académie, XI, 18; 19. GOUNIOUX (M. Edouard). Sur la vie

e Ræderer à Bois-Roussel, VIII, 314. anghen. Intermédiaire entre Apae 'Autriche et Mazarin, II, 497-498. RADOTTE. Obtient la grâce du père e madame Récamier, 1, 102; l'aime, 02; - 11, 430.

RNARD (saint), I, 476; — il y a du rait dans —, IX, 248; 280. RNARD (Gentil), VIII, 3; — 1X, 344;

– XI, 45.

NARD, père de madame Récamier, , 402.

RNARD (Charles de), disciple de Bal-

ac, 11, 355. rnardin de Saint-Pierre. I, 20; 21; on influence sur Lamartine, 25; 26; 27; paysage de Paul et Virginie, 35; opinion de Joubert sur -, 62; 139; 440; sur la femme, 406; lu en public, 228; décrit la nature de l'Inde, 294; idéal du genre Louis XVI, 342; jugė par Chateaubriand, 346, 347; — II, 42; ses admiratri-ces, 52; — affadit les idées de Rabe-

lais, III, 40; 68; — son style fait palir celui de Buffon, IV, 275; 276; 350; a profité d'Amyot, 357; relations avec Rulhière, 441-442; — re-çoit Raynouard à l'Académie, V. 5; sur Le Brun, 128-129; 311; -VI, 63; 142; 225; Articles sur lui,

338-374; Appendice, 418-441; 384; 383; lettre de Ducis à -, 383; -VII, 47; le Jeune Anacharsis eut un succes à la -, 162; 170; devine le génie du grec, 470; 279; impossible de lui ressembler moins

que Volney, 324; aime La Fortaine, 424-423; — Sully accommodé à la —, VIII, 444; révèle la forêt vierge, 203; 837; 342; - page de Massillon qu'aurait pu écrire —, IX, 42; 408; — de ceux qui comparent

Busson avec -, X, 52; est l'homme de génie de la littérature du temps de Louis XVI, 75; 207; Saint-Martin sur —, 223; Bailly a devine quelques-uns des tons de —, 290;

son voyage à l'île de France, XI, 46-47; mot sur la femme, 439; 464; son Henri IV, 305.

ERNIER, médecin. Condisciple de Cha-pelle. XI. 33; lettre à Chapelle, 35-38; cartésien sans le vouloir, 38; mis en scène par Saint-Lambert,

108-109.

Bernières (M. de). Lettres de Féne-Flon à —, II, 3-4. Bernin (le). La façade du Louvre, V,

207.

Bennis (le cardinal de). Pompadour dans ses poésies, 11, 380; 384; vers sur madame de Pompadour, 385; 389; 394; 392; censure de l'Ency-clopédie. 442; — Articles sur lui, VIII, 4-53; — Lettre à Paris-Duver, ney, IX, 446; 183; ami de Duclos, 494; — X. 495; — dans les Mémoircs de Hénault, XI, 195. Bernis (le chevalier de), VIII, 50.

Bernouin, valet de chambre de Mazarin, II, 206.

Berquin, gentilbomme artésien brûlé en Grève, VII, 352.

BERQUIN, 1, 342; - 111, 29; - VI, 63; - X, 207.

BERRIAT SAINT-PRIX, éditeur de Boileau, VI, 404.

BERRY (le duc de), petit-fils de Louis XIV, 111, 223; — épouse de mademoiselle d'Orleans, IX, 81; 490; reste court, 191.

Berry (la duchesse de), fille du régent, s'enivre, II, 77; 426; - madame de Caylus au Luxembourg, III, 60; - IV, 180; - Madame fait une scene à -, 1X, 55-56; 59; 81.

BERRY (le duc de), son assassinat, 11, 434; le livre de Chateaubriand, 436. Berryer (M.). Opinion sur M. de Montalembert, I, 65; — sur J. Michaud, VII, 29.

BERSOT (M.). Etude sur Diderot, III,

BERTAUT (Pierre), V, 433; 434; 444; -- VIII, 54.

Berteaud (M.), évêque de Tulle, à la dédicace de l'église de Vergt, IV, 246. BERTHELEMY. Chansonnettes, V, 303. BERTHEREAU. Poeme burlesque, 303.

BERTHIER (la présidente), I. 468.

BERTHIER (le prince), I, 423; 424; 207; revue à Wilna, 207; — VI, 44; — Daru secretaire general sous -, IX, 342; - X, 334.

Berthollet, I, 54; - au sénat, VIII, 295.

BERTIER. Son exécution sommaire, 11, 24, 25; — III, 83, 84. BERTIN (Ant.). XI, 33; 41; 42; son

Voyage en Bourgogne, 45.
Bertin (MM.) fondent les Débats, I,

296; sont évincés, 297; 298. Bertin l'ainé, corrige Chateaubriand, I, 344; — V, 487.

Bertinazzi (Carlo), II, 345; — sa Correspondance par Latouche, III, 382, 3×3-3×5.

Berton (H.), compositeur, V, 473; -IX, 253.

BERTRAND DE MOLLEVILLE. Passage de ses Mémoires sur Malesherbes, 11, 448.

BERTRAND, VI, 476.

BERTRAND (le fils du général) publie les Memoires de Napoleon, I, 142.

BERTRAND DE SAINT-GERMAIN (le docteur). Visite au château de Montaigne, Berval (Mme de). Dame de Saint-Cyr.

XI, 95.

Bervic (J. Gu.) grave un portrait de S. de Meilhan, X, 80. Berville, avocat de Courier, VI, 287.

Berwick (le maréchal de), I, 77; sur Orry, V, 324; 329; 330; victoire d'Almanza, 335; — Montesquieu sur

-, VII, 35-36; sur ses Mémoires. 193. BESENVAL (le baron de) a l'esprit francais, 1, 76; — III, 487; — portrait de Lauxun, IV, 226; 252; ses Mémoires donnent des armes contre la Reine, 253 ; - les Mémoires de -, annotés par le prince de Ligne, VIII, 245:

BETHMONT (M.), ami de Bazin, II, 363. BÉTHUNE (le marquis de), ambassadeur en Pologne, 1, 358; 359; 360; joue heaucoup, 366; — instructions de Richelieu à —, VII, 196; 214.

BETTINA (Lettres de Goethe et de), trad de l'allemand, par Sébastien Albin, II, 258-275; expression d'une

œuvre d'ari, 357; — XI, 248. Bettinelli (le Père). Lettre de Voltaire au - sur Dante, XI, 468.

BRUCHOT. Sur la mort de Beaumar-chais, VI, 209;—VII, 84;—VIII, 43. BEUGNOT (M.), I, 316; - X, 395.

Beuvron (la comtesse de), amic de Madame, IX, 52.

Bexon (l'abbé), collaborateur de Buffon, IV, 267.

Beyle (Henri) Critique par Carrel, VI, 76-77; - avantages des lettres de De Brosses sur les Livres de . VII, 81; - Articles sur lui, IX, 241-273.

BEZOLA (mademoiselle), confidente de

la Dauphine, XI, 45; 46.

Birz (le maréchal de). Commande au siège de Boulogne, XI, 70.

Bicnon (Jérôme), II, 449; — IX,

200.

Bigor, intendant du Canada, V1, 424.

BIGOT DE PRÉAMENEU, VIII, 296: -Daru sur -, IX. 367.

BIGOTTINI (mademoiselle). Son admission à l'Opéra, VIII, 305.

BILLAUD-VARENNES, III. 94; -VIII. 284. BIOT (M.). Sur les éloges de Cuvier, I, 322 : - sur les éloges de Condorcet. III, 272; - n'agrée par le système d'études de Ræderer, VIII, 304; -Vérification de la méridienne en Espagne, X, 3-5.

Biron, duc de Courlande, VII, 369.

Biron (le marechal). Compliments à Sully après une de ses victoires, VIII, 132; — X, 128; consulté par Henri IV, 273.

Biron (le duc de), V, 404; sa fille enouse Bonneval, 401. Biron (Armand-Louis de Gontaut), duc

de Lauzun. Voy. Lauzun. Biron (mademoiselle Judith de). Voy.

Bonneval (comtesse de).

BITAUBÉ, VI, 384. BIZET (M.). Sur Latouche, III, 379. BLACAS (de'. Correspondance de Fiévée avec -, V, 485.

BLAINVILLE (de), grand-maître des ceremonies. Proces d'étiquette avec Sainctot, XI, 263.

BLAINVILLE (Ducrotay de). Sur Buffon, X, 49; discussion des principes de Buffon, 53; 54.

Blair. Correspondant de Hume, II, 64; - III, 433; 434.

BLANC, en Egypie, VI, 42-43.

BLANCEY Correspondant de De Brosses, VII, 74.

BLANCHE, femme de Louis VIII. Dans Mézeray, VIII, 168; 312; dans Joinville, 401; — XI, 191.

Blanchesnil (le président de). Gui Patin lié avec -, VIII, 96.

BLIGNIÈRES (A. de). Essui sur Amyot, IV, 342; sa mort, 343; 353; 357. BLIN DE SAINMORE, bâtonne La Harpe, V, 400; 407; — VI. 368.

BLOIS (mademoiselle de). Sa naissance, III, 352; 360; épouse le prince de Conti, 364.

BLONDEL. Ses Mémoires sur la Russie copies par Duclos, IX, 494.

BLOT, XI. 38. BOCCACE, I, 243;—III, 42;—VII, 355; — sait le grec, VIII, 369;—IX, 79. BOCHART. Son voisinage pousse Huet vers la littérature hébraïque, II, 133.

Bodin (Jean), IX, 420.

Bonin. Scène entre Bonaparte et Volney, VII, 344; lettres de Volney, 343.

BODIN (J. F.), IX, 382. BODMER. Ramond visite — à Zurich, X. 375; sa ressemblance avec Voltaire, 375. Boece. Classique au moyen-age, III,

32.

ВОЕСИLIN (madame), amie de Saint-Martin, X, 200, 202, 209. ВОЕНЫ (Jacob), X, 494; 200; 203;

Saint-Martin le traduit, 224.

BOERHAAVE. Notice par Fontenelle, I, 319; - X, 237. BOILEAU (Gilles), V, 430; 207; — Bourgeois né de la Fronde, VI, 404-405;

épigramme contre Scarron, 401; défini par Scarron, 405; - XI, 39.

BOILEAU (l'abbé Jacques) : Son caractère, VI, 405; compliment au grand

Conde, 406

BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas), I, 43; 20; 35; 44; love les vers d'Hamilton, 78; critique, 89; sa haine d'un sot livre, 90; 436; 138; 483; vint après la Fronde, 295; 362; — 11, 45; 428; 432; 437; peu estimé de Huet, 438; querelle des anciens et des modernes, 439; non avenu pour Huet, 140; 143; 277; colère contre le Diable Boiteux. 279; 288; excite Molière, 290; -- soutient les anciens avec colère, III, 33; 35; 40; 42; 162; 244; 246; juge de Fontenelle, 247; 250; 253; 258; Bussy l'aime, 296; satire récitée par D'Aguesseau, 318; 349; 320; 324; 327; 328; 402-108;—jugė par Segrais, IV, 401: raille mademoiselle de Scudery, 409; 421; 444; 470; 357; critiqué par Marmontel, 407-408; 433; 434; - V, 56; 88; 97; 99; 402; sur Bertaut, 133; 498; lit le Lutrin à Retz, 194; sur la famille Perrault, 204; 210; querelle des anciens et des modernes, 211; 245; réconcilié avec Perrault, 216; s'incline devant Patru, 218; 219; 230; conseillé par Patru, 230; achète les livres de Patru, 234; 238; 264; -VI , 217; Article sur lui, 403-418; -VII, 2; Regnard defend les femmes contre - 7; 8; 9; 42; plus latin que grec, 470; 246; 252; 385; charge par le roi de Prusse d'acheter certains livres de la Bibliothèque de Jordan, 386; 413; 416; sur La Fontaine, 420; — sur Racan, VIII, 66; 313; — Bourdaloue est pour - le parfait sermonnaire, IX, 42; 23; se reconnaît le copiste de Bourdaloue, 227; atteint par certains sermons de Bourdaloue, 233; 345; sur M. et madame Dacier, 390; 392; 396; 400; 406; 415; — X,

449; 474; sur les traductions de Maucroix, 487; ses visites à Maucroix, 188; L. Robert est en peinture de l'école de —, 345-346; — adresse à Dangeau sa satire sur la Noblesse, XI, 3; 40; 47; tout à fait établi en cour, 49; son Histoire du roi, 20; ses relations avec Chapelle, 34; 35; 39; 43; a imité Chapelle, 43-44; 94; 467; 488; 265; 266; 270. Boindin . IX, 466; soutient contre Du-

clos la pluralité des dieux, 467.

Boisbrueil, VIII. 122.

Boisgelin, archevêque d'Aix, ami de mademoiselle de Lespinasse, II, 99: - Refutation de l'Esprit des lois, VII, 60; - VIII, 35.

BOISGIRAIS, VOY. VOLNEY. BOISMONT (l'abbé de), ami de mademoiselle de L'Espinasse, II, 99; - IV, 205; 206; — sur la Harpe, V, 91. Boisrobert, V, 228. — VI, 404.

Boi-se, XI, 346.

Boissonane, collaborateur de Geoffroy. 1, 302; - Lettre de Courier à -, VI, 269.

Boissy D'Anglas. Portrait de Malesherbes, II, 447; 418; - III, 488; defend La Harpe, V, 82; 84; - compare Robespierre à Orphée, VII.18-19. Boivin (L.) de l'Acad. des Inscript.. 111, 349.

BOLINGBROKE (Lord). Eloquence anglaise, 1, 87; — ami de Chester-tield, II, 181; 201, 210; 223; — III, 38; 53; sur Malborough, 460; - sur la guerre de la Succession, V, 339; sur madame des Ursins, 343; — son influence en France, VII, 100; — Lettre de Lassay à —, IX. 446; sur la vieillesse de Lassay, 161; avait appris à Duclos les choses de l'Angleierre, 204; - son idee de Dieu, X, 26; - sur Charron, XI, 197.

Bombet (Louis, Alexandre, César). Voyez Beyle.

Bombourg, au Combat des trente, VIII. 236; 257; 258.

BONALD (de), I, 58; 64; 296; — sur le beau, II, 354; 357; — III, 278; — J. de Maistre n'est jamais ennuyeux

comme lui, IV, 164; apprecié par Lamartine, 308; Article sur lui, 324-344; sur Mallet du l'an, 359; - sur le commencement et la fin des nations, V, 479; 369; — VI, 228; — VII, 47; 206; — sur le devoir en temps de révolution, X, 449.

BONALD (M. Henri de). Notice sur son

père, IV, 323.

BONAPARTE (Napoléon). Voyez Napo-LEON.

BONAPARTE (Joseph), L'Espagne repousse sa royauté, I, 114; son entourage, 424; 249; - abandonne Paris. VI, 46; - sur Ræderer, VIII, 303; Ræderer intermédiaire entre Napoleon et-, 308-310; 431.

Bonaparte (Lucien) aime madame Récamier, I. 100; — Aruault attaché à —, VII, 403.

BONAPARTE (Marie-Anne de), élève de Saint-Cyr, 395.

Boni de Castellane (la comtesse). Fragment de lettre de Montaigne, IV.

Bonne de Bourbon, comtesse de Sa-

voie, V. 82. Bonnet (C.) de Genève, V, 153; — VIII, 263.

Bonnet (le général), VI, 12.

Bonnet (Jules). Vie d'Olympia Morata, 1X, 39ò.

BONNEVAL (le marquis de), V, 444. BONNEVAL (la marquise de) marie son fils, V, 404.

Bonneval (le comtc-Pacha de), Article, sur lui, V, 394-412; — Montesquieu rencontre - à Venise, VII, 47; - X, 275.

Bonneval (mademoische Judith de Biron, comtesse de) épouse Bonneval, V. 401; abandounée de son mari, 402; ses lettres à son mari, 402-405; sa mort, 405; 412. Bonnières, XI, 294

BONPLAND (M. de), VI, 338; 339;—dans l'Amerique centrale, IX, 370.

Bontenes, Ill, 347.

BONTIN (de), père de la première femme de Sully, VIII, 422.

Bonzi (le cardinal de), XI, 193.

Borcholten, commentateur des Institutes, V, 204.
BORDAGE (du), arrêté avec sa famille

pour cause de religion, XI, 24-23.

BORDEAUX (le duc de), VII, 285; 288. BORDESOULLE (le général), VI, 24; let-tre à Marmont, 26.

Bories (le sergent), VI, 400. Boris Godounof, VII, 296-297; 299;

300; 304. Bornomée (saint Charles) jugé par De Brosses, VII, 71.

Bosquillon (le docteur). Lettre de Cou-

rier au —, VI, 276; 277. Bossuer, I, 84; 421; 476; honneur de la

chaire, 483; 485; Commynes a des accents de -, 204; Discours sur l'Hist. univ. 223; la Providence règne chez-,

362; — éducation du dauphin, II, 7; comparé avec Fénelon, 12; 45; 70; 84; 403; 344; — III, 2; Discours sur l'Hist. univ., 37; présenté, par madame de Caylus, sous un côté plaisant, 53; 162; 166; 215; 227; sur le grand Condé, 286; corrections aux Reflexions sur la miséricorde de Dieu, 357; sur la conversion de madame de La Vallière, 358 ; lettres au maréchal de Bellefonds sur madame de La Vallière, 359-362; sermon pour la prise de voile de madame de La Vallière, 362-365; — IV, 60; 474; ses sermons, 203; 204; 246; 277; lu à côté de Bonald, 330, 331; Bonald l'appelle M. Bossuet, 335; 346; - V. 37: 39: 73: La Harne sur - . 94, 421: sur Henriette d'Angleterre, 139; 148; Perrault lui dédie son poème de saint Paulin, 210; juge entre Boileau et Perrault, 246; visite à Patru, 232; sur Louis XIV, 252; lu à côté de Pas-cal. 417; 420-422; 423; — VI,- 424; 430; 133; 240; appelé à la mort de Madame, 257-258; mot imité de Ter-tullien, 319; - VII, 43; 50; Montesquieu inferieur comme écrivain à-. 51-52; 53; reporte tout à Dieu, 56; 122; 194; 214; 217; panégyrique de saint François de Sales, 224; 291; 293; — sur la philosophie des Grecs et celle des Romains, VIII, 237-238; la lecture de ses ouvrages convertit Gibbon au catholicisme, 352; - clot sa carrière quand Bourdaloue com-mence, IX, 5; Massillon n'est, dans l'oraison funèbre, que son élève. 15; 27; différence entre - et Massillon, 30; défend la Comédie, 53; sa statue à Angers, 97; l'autorité de Bourdalone egale celle de -, 213; il y a du trait dans -, 248; comparé avec Bourdaloue, 219; 220; 221; 237; Boyle va jusqu'à mepriser —, 245; 407; 408; — X, 47; 21; 23; 27; le buste de—, 58; Ar/icles sur lui, 445-174; - sur les poétes, XI, 456-457; 278. BOTHWEL, IV, 345; 347; assassinat de

260: 303: Pariset le relit souvent, 349;

Darnley, 318: - Marie Stuart l'épouse, 349; 320.

Botieres (de), remplacé en Piémont.

Borchardon (Edme), II, 393.

Borenen (le docteur), envoyé des Seize. X, 121.

BOUCHER (François), II, 246 ;portrait de madame de Pompadour, 396 : - dessins d'Acajou et Zirphile, IX, 473-474.

oucher, premier commis du secret. Lettres de Mirabeau, IV, 24, 25. оиснит (madame du). Relations avec

lord Chesterfield, II, 181.

oudot (l'abbé). On lui attribua l'Abrègé de Hénault, XI, 487, 492.

oufflers (le maréchal de). Défense de Lille, V. 340; 383; — au siège de Mons, XI, 265; 269; 270.

OUFFLERS (Jos.-Marie de) commande les troupes de Bearn, Guyenne et

Saintonge, XI, 22. oufflers (mademoiselle Amélie de) épouse Lauzun, IV, 219. Voy. LAU-

zun (la duchesse de).

OUFFLERS (la marquise de), II, 444 ; madame Duchatelet rencontre Saint-Lambert chez —, 220; — Franklin chez —, VII, 132; 133.

oufflers (la comtesse de), VIII, 387;

— IX, 205.

OUFFLERS (le chevalier de),VI, 54; — VII, 462; 472; — le prince de Ligne voudrait ressembler au —, VIII, 195; 196; repoussé par le premier consul comme inspecteur des études, 305; lettre sur Saint-Cyr, 394; — X, 325; - XI, 33; 41; 42; est dejà un disciple de Rou-seau, 45; 404. DUGAINVILLE (de) commande la Bro-

deuse, VI, 431; 432; — inspiré par De Brosses, VII, 74. DUGEANT (le Père), VI, 324.

ougerel (le Père). Sur Massillon, IX, 3.

OUHIER (le président), I, 49; — son influence sur De Brosses, VII, 68-69; 79.

оиноиня (le Père), III, 279; гарргоché de Bussy, 289; — IV, 440; — V, 229; sur Patru, 234; — VI, 324. DULLHET (Louis). Melænis, V, 306. DULLÉ (de). Lauzun fait des démar-

ches auprès de lui, IV, 227, 228; -

VILLET (J.), médecin. Son éloge par Vicq d'Azyr, X, 234. DILLIER (M.). Son Histoire de la

Philosophie cartesienne, X1, 38. Duillon (le maréchal de). Réponse de

Jeannin'au -, X, 442 DUILLON (le cardinal de), III, 334; 345; - son exil, XI. 493.

343; — Soli ext., Al. 133.

unillon (le duc de). Mort d'A Lecouvreur, I, 472; — V, 34; 489; conversations avec Retz, 494; —VI, 235; —VII, 487; écrit à Louis XIII, 490; —VIII, 444; — X, 265, 266; — XI,

287-288; 299; chef d'une intrigante famille, 303; 311.

Bouillon (le chevalier de), I, 358; 367; lettre à Chaulieu. 370; - lettre à Chaulieu sur La Fare, X, 328; 330;

- XI, 287.

Bouillon (la duchesse de). Mort d'A. Lecouvreur, I. 171; 172; 363; 367; -Lesage chez -, II, 281; - La Fontaine entreprend ses Contes pour -, VII, 447; — mot de Chapelle à —, XI, 38; 437.

Bouilly. Mademoiselle de Clermont rentre dans son genre, 111, 29;

IV, 398.

BOULAINVILLIERS (de), 111, 227. BOULANGER, peintre. L. Robert sur -, X, 352.

Boulanger (Louis), X, 352.

BOULAY (H.) de la Meurthe. Lettres de L. Robert à M. -, X, 333. BOULAY-PATY (M. Evariste). Sonnets,

V. 304. Boullée. Histoire du chancelier D'A-

guesseau, III, 316-331. BOULLONGNE, peintre, VII, 74.

BOULLONGNE (de), directeur nominal des finances, VIII, 28.

BOULOGNE (l'abbé de), I, 296. Bourbon (Jacques de) à Poitiers, IX,

Bourbon (duc de) offert en otage par Louis XI, I, 198.

Bourbon (le connétable de). Sa mort opposée à celle de Marie Stuart, IV, 322; - sa defection paralt odieuse, VIII, 443.

Bourbon (le cardinal de), VI, 455. Bourbon (le duc de). Voy. Condé. Bourbon (le duc de). VI,

Bourbon (madame la duchesse de), 487; — IX, 81; 455; — X, 204; Saint-Martin était le Théosophe de —, 208. BOURBON (l'abbé de), VIII, 374.

Bourbons (les) juges par J. de Maistre,

IV, 453.

Bourdaloue (le père), I, 480; honneur DURDALOUE (le pere), 1, 1-05; dolinelistic de la chaire, 183; c'est Despréaux en prose, 183; 184; — 11, 357; — 111, 402; 202; 327; 341; — 1V, 204; apprécié par l'abbé Maury, 216-217; — La Harpe sur —, V, 94; 258; — Panéygrique de saint François de Sales, VIII 201-204; appringue de saint François de Sales, VIII 201-204; de la distance de la constant VII, 224; 284; - finit quand Massillon commence sa carrière, IX, 5; mis au-dessus de Massillon, 7; est pour Boileau le parfait sermonnaire, 12; 27; défend la comédie, 53; 197; Articles sur lui, 210-240; note, 422 - ne satisfait point Fénelon, X, 46; 462; comparé avec Bossuet, 468;

470; son sermon de Noël 4686; XI, 27; 275.

Bourdellie (le capitaine). Anecdote sur -, VII, 353-354.

Bourperor (l'abbé-médecin), raillé par Gur Patin, VIII, 94.

Boundic-Viot (madame de). Lettre à Daru, IX, 342. Bourdon (Seb.), peintre, VII, 74.

Boundon (de l'Oise) fait arrê er J. Mi-

chaud, VII, 49. BOURET (l'abbé). Mort d'A. Lecouvreur,

I, 470-473. BOURET (le financier), IV, 402.

Bourges (madame de). Lettre de Richelieu à -, VII, 481.

Bourgogne (le duc de), (4204); IX, 314

Pourcogne (le duc de), (1440); IX, 187. Sourscore (le duc de). Son portrait par Saint-Simon, II, 6; 7; 41; 42; 70; 322; — III, 467; 224; — IV, 202; — cabales qui l'entourent, V, 335; 336; 390; - 1X, 448; 490; 494; - X, 24; correspondance de Fénelon avec -, 29, 30, 34-44; 43; 44; - X1, 42; 287.

Bourgogne (Marie-Adélaîde de Savoie, duchesse de), 11, 44; Lettres inédites, 68 - 84; — 111, 53; 224; 223; — V, 262; la correspondance de madame des Ursins la fait bien connaître, 346; mot sur d'Antin, 389; 390; — com-parée à Madame, VI, 261; — VII, 10; -IX, 44 ; 46 ; 54 ; 190 ; 191 ; 397 ; -

soutient son époux, X, 36; - X1, 98, Bourgogne (mademoiselle de), VIII, 327.

Bourgoing (le père). Son oraison funèbre, X, 173.

Bourgoing (de) publie la correspondance de Voltaire avec Bernis, VIII,

Bourmont (le général). Expédition d'Afrique, VI, 31-32.

BOURMONT (M. Amédée de), VI, 92. BOURRIENNE (Fauvelet de), VI, 6; 26;

87; - corrige l'Adresse aux Parisiens le 48 brumaire, VIII, 292. Boutin (le financier) crée Tivoli, VIII,

200.

BOUVART, médecin, X, 76; 232. BOUVIER, VI, 424.

Bourzeis (l'abbé de', V, 205. BULTHILLIER (le), VII, 498.

Bouzois (le marquis de). Daru compromis à cause du -, IX, 337.

Bouzous (n adame de), amie de Lassay. IX, 459.

BOYER (Jean-François), évêque de Mire-

poix, VIII, 7; peu favorable à Bernis, 8;9;39.

Bozz (de), garde du Cabinet des mé-dailles. Barthélemy recommandé à — VII. 449; Barthelemy lui succède au

Cabinet des médailles, 454. Bracciano (Orsini, duc de), second mari de madame des Ursins, V, 320.

Brackel (de), VII, 382.

BRAGELONE (de). Première inclination de madame de La Vallière, III, 353. Bragelonne (l'abbe de), chez madame

de Lambert, IV, 181. Brancas (le maréchal de), IV, 466; -Duclos chez -, IX, 467.

Brancas (la duchesse de). Sur Louis XV, 11, 384.

Brandebourg (l'électeur de), XI, 25.

BRANDT, graveur, X. 335.

BRANTOME (P. de Bourdeille, seigneur de), 111. 299; — IV. 343; — portrait de la reine Marguerite, VI, 448-49; 450; 452; 435; — sur Marguerite de Navarre, VII, 345; anecdote sur son frère Bourdeille, 353 - 354; - sur Anne de Bretagne, VIII, 312; 313; sur Montluc, XI, 50; ses reproches à Montluc, 83.

Brébeur, I, 436; — ami de Fouquet, V, 245.

Breitinger. Gibbon en correspondance avec -. VIII, 355.

Brences (madame de). Lettres de madame Necker à -, IV, 486

BRENTANO (mademoiselle Bettina). Voy. Bettina.

Bréquigny (de), VII, 478. BRETEUIL (l'abbé de), 11, 467.

Breteuil (le baron de). Rulhière, secrétaire du -, IV, 432; état civil des protestants, 442, 443; -VI, 334; 353; 355; 429.

Breteuil (mademoiselle de). Voy. madame Duchatelet

Bretonneau (le père). Sur Bourdaloue, IX, 210; son édition de Bourdalone, 234.

Breze (Pierre de), se ménage auprès de Louis XI, I, 494

BRIAL (doin) Lien entre les anciens et les nouveaux collaborateurs à l'Ilistoire tittéraire de la France, VIII, 222; — sur Villehardouin, IX, 305.

BRIDAINE (le père), I, 480; — apprécié par l'abbé Maury, IV, 246; — Ducis comparé au —, VI, 378.

BRIENNE (de ). Sur Mazarin, premier ministre, II. 197; sur les amours de Mazarin avec la reine, 204; ûn de Mazarin, 204-206; - III, 347; -V, 233;

- sur madame de Longueville, VI. 129. Brienne (le cardinal), ami de made-

moiselle de Lespinasse, II, 99; 384; —V, 459. BRIENNE (de), ministre sous Louis XVI. II. 403; — III, 84; — X, 78; 99; 400;

125.

BRINON, 1, 82.

Brixon (madame de), IV, 440; - lettre de madame de Maintenon à -, sur l'éducation, VIII, 382; - sa Pension est le premier germe de Saint-Cyr. XI, 90; lettres de madame de Maintenon à -, 90-91, 93, 94.

Brinvilliers (la marquise de), IX. 46.

Brionne (la comtesse de), IV, 403. Brissac (le maréchal de ), VI, 456; Montluc sous -, XI, 60; en Piemont,

Brisson (le président), X, 424. Brisson, II, 27; — C. Desmoulins sur -, III, 92; 97; Condorcet le range à sa suite, 264.

BRIZARD, comedien, VI, 376.

BRIZEUX (M.). Primel et Nola, V, 306-309; —vise à la poésie pastorale, VIII, 61-62; - traducteur de Dante, XI, 477.

Broe (Jean de), avocat-général, VI, 287; 289.

BROGLIE (le duc de), VIII, 27; - XI, 193.

BROGLIE (Victor, duc de). Article sur lui, II, 291-311.

BROGLIE (madame), née de Rosen, épouse Voyer d'Argenson, II, 296. Broglie (M. le duc de), III. 326.

BROGLIE (les de), II, 29:-296. BRONGNIART (M.), XI, 232.

Brosses (le marquis de), épouse made-moiselle de Joyeuse, X, 477. Brosses (la marquise de). Voy. Joyeuse

(mademoiselle de).

Brosses (le président de). Sur Diderot et Buffon, III, 232; - sur Buffon, IV 274; — Sa vie et ses lettres, VII, 67-82; Voltaire et —, 83-99; 451; — IX, 205; Beyle ressemble au -, 250; X, 53; sur Buffon, 57; - sur Dante, XÍ, 168-169.

BROSETTE (Cl.), II, 283; — sur les Mé-moires de Retz, V, 32; — manuscrit de — sur les Boileau, VI, 406; sur La Fontaine, VII, 420; - sur La Monnove, IX, 407.

Brotier (le père), éditeur d'Amyot, IV.

Brougham (lord). Anecdote sur Frank-

lin, VII, 429; - Article sur Bourdaloue, IX, 237.

Broussais, I. 322; son Eloge par Dui-bois (d'Amiens), 323; — II, 277; théorie matérialiste, 304; 305.

BROUSSEL (le conseiller). Son emprisonnement, II, 202; - dans les Mémoi-res de Reiz, V, 47; dans les Mémoires de madame de Motteville,

Brown (madame). La silhouette de Gibbon, VIII, 354.

BRUEYS, VI, 400. BRUEYS et PALAPRAT Lecture publique du Grondeur, 1, 219.

Brunov (le Père), IX, 333.

Brunck, helléniste. Sur Huet, II, 144; -VI, 294.

Brune (le maréchal). Marmont sous -,

VI, 8; 9; 274. BRUNEL, ami aime de Fontenelle, III, 252.

Brunet (M.), libraire, Public les Mémoires de madame d'Epinay, II.

Brunet (M. Gustave). M. Payen lui dédie sa brochure sur Montaigne, IV, 63; - Nouvelles lettres de Madame, mère du régent, trad. par -, IX, 32-

Bruno (saint), VIII, 344. Vie des disciples de -, 345.

Brunswick (Guillaume de), III, 423. Brunswick (le prince de), VIII, 374.

BRUTUS (Lucius-Junius), 111, 95; 96; ce qu'en dit mademoiselle de Scudery, IV, 105; - VII, 52.

BRUTUS (Marcus Junius), V, 5; 269; 273;

— IX, 117; 118. Виснех (le docteur), IV, 210; 305. Buchon (M.), éditeur de Froissart, IX, 95.

Buckingham (le duc de). Opinion d'Hamilton sur -, I, 80; - II, 196.

Bude, IV, 345.
Bueil (le chevalier de) traduit Horace
pour Racan, VIII, 62.
Buff (le bailli). Père de Charlotte, XI,

243, 244.

Buffier (le Père) chez madame de Lambert, IV, 181; — dissertation sur les femmes, IX, 380-381; réconciliation de madame Dacier et de La Motte, 405-406; - sur Charron, XI. 208, 215.

Pline, II, 438; 281; 341; 340; — juge Pline, II, 46; som air, 63; 350; 389; Malesherbes relève des inexactitudes dans son Histoire naturelle. 401, 402;-III, 33; unité du sajet, 3

37; 69-63; 232; compare à Diderot, 242; 244; 254; 256; juge par Con-dorret, 266; — avait du epouser mademoiselle de Ruffey, IV, 5; jugé par Mirabeau, 37-38; chez ma-dame Necker, 166; admirateur de madame Necker, 188; son amitié avec madame Necker, 195; - Histoire des travaux et des idées de -. par M. Flourens, 263-279; -V, 54; 116; odes de Le Brun a -, 120-121; peu estime de Sieves, 156;-VI, 338; 357; 358; 360; 362; - VII, 34; 38; sur la manière d'ecrire de Montesquieu, 60; 66; 67; 68; 70; sur De Brosses, 79; 80; 247; 251; — jugé par Grimm, 252; 251; lit de l'importance des idées religieuses de Necker, 280; 316; - estime Massillon le premier de nos prosateurs, IX, 7-8; avait un idéal, 470; sur la mort, 216; 304; 342; — ses œuvres revues et annotées par M. Flourens, X, 45-59, 236; empêche Vicq d'Azyr de professer, 239; 237; son éloge par Vicq d'Azyr, 244; Vicq d'Azyr lui succede à l'Académie, 246-247; Bailly, élève de -, 279; 283; sur Bailly, 284; 286; 287; 291; 294; favorable à Bailly à l'Academie frangaise, 295; 362; 368; sur le style de Ramond, 373; 385; 388; 394.

BUFFON (madame de), V, 120. BUGEAUD (le marechal), VI, 2; com-

pare à Courier, 290-291.

BUNBURY (lady Sarah). Lauzun amoureux de —, IV, 220. Buot, VIII, 429; raconte le siège de

Saragosse, 430; 432 Bure (de), libraire, rédige le catalogue

La Vallière, VI, 391. Burigny (de l'Acad. des inscriptions),

II. 246; majordome du salon de madame Geoffrin, 348.

Burke. Ressemblance du démagoque et du courtisan, IV, 124; A. Chénier est injurieux pour Burke, 125; 358; 359; -V, 57; -VIII, 246; Gibbon adhère à la profession de foi de -, 348; 377.

BURLAMAQUI (J.-J.). Son influence sur Saint-Martin, X, 193.

Bunner, theologien anglican, recherche Boardaloue, IX, 237. Burns (R.), II, 240. Burns, VI, 455.

Bussy-d'Annoise loué par Marguerite, VI, 459.

Brssy-Rabutin, a-t-il été l'amant de madame de Sévigné? 1, 43; envieux, 79; jugė par madame Du Deffand, 337; — II, 364; jugė par Bazin, 375-376; - Article sur lui, 111, 279-297; — IV, 474; — lettre à Reiz, V, 200; 204; 264; 379;—sur madame de Lon-gueville, VI, 429; 253; — VIII, 8; ode de Racan à —, 65; 70; 496; — IX, 223; sur M. de Tréville, 229; — X, 275.

Bussy (madame de), amie de madame

de Staal, IX, 126.

Bussy (le fils). Dieu de la bonne compagnie, I, 84. BUZANVAL, ambassadeur en Hollande.

X, 129; 132. Byron (lord), I, 55; sur les Memoires de Grammont, 83; vers de Lamartine à —, 234, comment il en parle, 235; lettre à Murray, 236; jugé par Chateaubriand, 348, 349; — sur J.-J. Rousseau, II, 65-67; se plait à la lecture de Grimm, 158-459; 233; 267; — ses opinions sur Pope, III, 39; - Don Juan fait palir les Mémoires de Lauzun, IV. 218: -V, 344; — Chérubin comparé avec Don Juan, VI, 191; - sur la Correspondance de Grimm, VII, 247; 313; -2 micux senti les Alpes que Chateaubriand, VIII, 338; lettre à Murray sur Gibbon, 378; ses émotions en quittant sa patrie, 403; - IX, 472; Beyle l'a connu en Italie, 251; - XI, 400; sur Cowper, 456.

CABANIS, I, 61; 344; 346; -- Ses rela- | CAFARELLI DU FALGA, I, 446. avec Droz. III, 434, 435, 438; -- YI, | CAGLIOSTRO, II, 354; -- Ran 209; - VII, 138; 311; 341; 344; -M. Mignet supprime le matérialisme de -, VIII, 241; 292; - Beyle est de l'école de -, IX, 244; -X, 227; XI, 173.

CAGLIOSTRO, II. 354; — Ramond fas-ciné par —, X, 374; le cardinal de Rohan séduit par —, 377-379; affaire du collier, 380-381; 396 CAILHAVA. Lettre à Daru, IX, 356.

CALAME, peintre, VIII, 338.

CALDERON. Bernis sur -, VIII. 43. Callet, maître de mathématiques de Courier, VI, 265.

CALLINAQUE, VI, 306; - édition de madame Dacier, IX, 386; 388.

CALLOT, 11, 463.

CALMET (dom). Voltaire veut se retirer

auprès de lui, II, 223. CALONNE (de), IV, 366; — s'enflamme pour Le Brun. V. 123; 126; 127; 130; - Lettre à Beaumarchais, VI, 198; -1X, 201; -X, 78; 99; 104. CALONNE (l'abbé de), VI, 495.

CALVIMONT (madame de), maitresse du prince de Conti, VI, 238; 239; 240; congédiée, 241.

CALVIN, III, 2; n'est pas tout à fait un grand ecrivain, 196; - VII, 103;

212; 261; — IX, 38; 390.

CAMARGO (la), VII, 72.

CAMARGO RES, I, 402; calme Napoléon après Baylen, 416; — peint par Lamartine, IV, 301-302; — Mémoires de Richelieu comparés à ceux de -, VII, 495; VIII, 293. 195; - choisi pour consul,

Cambrai (madame), aimée de Patru, V,

224.

Caméran (le comte de), I, 82. CAMPAN, secrétaire du cabinet de la reine, IV, 253.

Campan (madame). Relations de Barnave avec la cour, II, 30; — la reine au retour de Varennes, IV, 259. Campanella, loué par M. Cousin, VI,

**131**.

Campenon. III, 439; - conserve des vers de Ducis sur le couronnement, VI, 382; Lettres sur Ducis, 385: — VII, 24; — IX, 346; 354; eu correspoudance avec Daru, 337; ses poésies, 357.

Campistron, I, 367; — VI, 404.

Camus, évêque de Belley, VII, 215; —

VIII, 93; — XI, 278

CAMUS, conventionnel, X, 299.

CAMUSAT publie les Mémoires historiques et critiques.... de Mézeray, VIII, 183.

CANALETTO, VIII, 245. CANCLAUX (madame la comtesse de), VI,

Candale (de), V, 292; — VI, 239. CANNET (mademoiselle Henriette). Lettre de madame Roland à -, 1X, 393-394.

GANOVA, I, 55; sa liaison avec madame Récamier, 404; buste de madame Récamier, 408; — 11, 353; — VII, 333; — niéprisait les critiques, IX, 273.

CANUEL (le général), à Lyon, VI, 29.
CAPEFIGUE (M.), VII, 27.
CAPET (Hugues), I, 265.
CAPITAIN (Remy), paye les figures de l'Abrège de Mèzeray, VIII, 164.
CAPERONNIER, achève de publier un versi et nous l'abreil VIII.

vrai et pur Joinville, VIII, 397. CAPPONI, IX, 267.

CARACALLA dans Gibbon, VIII, 365.
CARRACCIOLI, II, 246; Sur Galiani, 338.
CARBONNIÈRES (de). Voy. RAMOND.
CARBOWELL (Edward), II, 440.

GARIGNAN le prince de), VI, 45.

CARLIN. VOY. BERTINAZZI. CARLINE (11), VI, 188.

CARMONTELLE, comparé à Th. Leclercq,

III, 417. 425; — IX, 412. Carné (M. do). Sur Henri IV, XI, 306. CARNOT, II. 428; Mémoire au Roi 430; — III, 434; — IV, 304; 305; 381; 384; — notice d'Arago sur --,

X, 40. CARO trad. de Virgile, IV, 343. CARO (E). Sur Saint-Martin, X, 191. CAROLINE (la reine), 1, 404; -11, 480. CARON (l'abbé), éditeur de Fencion,

11, 4. CARPANI. Lettres sur Haydn, IX, 247.

Carrache (Antoine), II, 205. CARREL (Armand), I, 455; — relations avec Chateaubriand, II, 238; 426; 428; - Fievée du National, sous -, V, 186; — Articles sur lui, VI, 119; — sur Ræderer, VIII, 316. VI, 69-

CARTAUD DE LA VILATE (l'abbé). Portrait chargé de madame Dacier, IX,

Casanova de Seingalt. Visite à Bonneval, V, 410.

CASAUBON, VII, 70; — VIII, 88; 93. CASSAGNE, V, 205.

Castelmoron (madame de) aimée de Hénault, XI, 190.

Casti, conte de Daru, abrégé de celui de —, 1X, 343.

CASTILLE (de), gendre de Jeannin, X, 143; — X1, 298.

CASTOR (Antonius), contemporain de . Pline, II, 39.

CASTRIES (le maréchai de). Lettre à Mallet dù Pan, IV, 371; 374. CASTRIES (le marquis de), VI, 350; 353;

CASTRUCCIO, IX, 264. CATALAN (Etienne). Fables et fabliaux, V, 303.

CATELAN (mademoiselle de), II, 92. CATHALAN (le père). Sur l'amitié de Madame pour Louis XIV, IX, 43; oraison functire de Madamé, 62:

CATHERINE DE MÉDICIS, 11, 87; --- 111, 196; - IV, 312; — VI, 450; 453; 455; -VIII, 470; dans Mezeray, 473-474; 475; son portrait dans la collection Niel, 318; - XI, 87; 292; 296; 311.

CATHERINE (madame), sœur de Henri IV; apprend un ballet à Sully, VIII, 121; le roi chante un psaume chez elle, 324-325; à la mort de Gabrielle, 331;

— XI, 301; 302. CATHERINE DE RUSSIE, II, 242; - apprivoise Diderot, III, 232;- IV, 223; 257; 432; 433; son portrait par Rulhière, 435; - V, 317; - VI, 458: Bernardin de Saint-Pierre à la cour de —, 340-341, 342; — prend Grimm pour correspondant, VII, 232; 246; correspondance avec Grimm, 258; vient au secours de madame d'Epinay, 258-259; envoie une médaille à Volney, 321; - VIII, 197; voyage de Crimée, 206; 207; consulte le portrait de Pierre ler, 207; 208; 210; 214; appelle S. de Meilhan en Russie, X, 100; comparée à l'église Saint-Pierre, 101.

CATILINA, V, 498; 199; - VI, 295; 302; — IX, 372.

CATINAT, II, 419; — V, 396; — VII, 47; —X, 42; — XI, 49; 269.

CATON, I, 68; — II, 188; — IV, 73, 420; 329; — V, 4; 42; 268; — VII. 52; 419; — Sully lui ressemble, VIII,

113,— Stuly the resemble, '114,' 147;— IX, '149; 202; mot sur les Grecs, 404; — XI, 64.

CATULLE. 'I'Ariane, II, 98; — III, 448;
— lu par de Maistre, IV, 339; — V, 228;—VI, 359;—Maynard emprunte à—, VIII, 647;—IX, 333;—XI, 32. CAUCHON, évêque de Beauvais. Procès

de Jeanne d'Arc, II, 323.

CAULAINCOURT, IX, 364.

CAUNARTIN (madame de). Lettre de Reiz à -, V, 193; Reiz écrit ses Mémoires pour lui obeir, 200.

CAUMARTIN (de), intendant des finances, XI, 276; inspire à Voltaire de l'enthousiasme pour Henri IV, 303.

CAUMARTIN (l'abbé de) reçoit Clermont-Tonnerre à l'Académie, XI, 275-284; 285; 286.

CAVAIGNAC (le général). Vers de madame de Girardin sur —, III,

CAVENDISH. Décomposition de l'eau, X,

CAVEYRAC (l'abbé de), apologiste de la Saint-Barthelemy, IX, 201.

CAVOIS, VI, 400.

CAYLUS (madame de), I, 469; - 11, 5

relations de Nangis avec la duchesse de Bourgogne, 79; Madame de Caulus et de ce qu'on appelle Urbanité, 111, 45-61; ne dit rien de son enfance, 66; Choisy a beaucoup d'elle, 349; sur madame de Montespan, 356; sur le style de madame de La Vallière, 859; - sa façon d'écrire, IV, 494; — sur Louis XIV, V, 264; la correspondance de madame des Ursins la fait bien connaître, 346; — VI, 448; — VII, 358; — ses Souvenirs font plaisir, VIII, 489; 384; est la fleur de la langue de Saint-Cyr, 394; - la langue de Madame est l'oppose de celle de-, IX, 62; mot de la marquise de Lassay, 151; 162; 269; — Sur la comtesse de Grammont, X, 19; vers de La Fare à -, 328; - XI, 7; 284. CAYLUS (le comte de). Sur Hamilton, I,

Ca;

1

CH.

ŧ

Sp.

Ŀέ,

l

- 1

: 1

11

85; 468; - III, 47, 49; - Lettres de l'abbé Barthélemy au —, VII, 451; 452; 453; — IX, 471; 173.

CAZALES, dans les Souvenirs d'Arnault, VII, 397-398.

CAZALÈS (M. l'abbé de) s'occupe d'ar-ranger les papiers de J. de Maistre, IV. 164.

Cazotte. La Prophélie de -, V, 440-413; - Saint-Martin connut - X. 223.

Cellamare, V, 32.

CERISE, le grolesque, I, 82.

CERVANTÈS lu par Feleiz, I, 306; - Béranger arrive à la même conclusion, II, 240; 288; 292; — III, 40; classique, 42; Florian attiedit sa verve, 484, 4×5; 246

CESAR, I, 55; style de Napoléon comparé à celui de —, 444; ses guerres par Napoléon, 455; 456; 486; — le Dieu —, II, 40; le premier des mor-tels, 43; 44, 484; — avait des mœurs, III, 85; 424; 126; 448; 450; 201; — IV, 4; 442; 226; —V, 33; 244; 274; — 205; 279; - écrivain, 290, 343; Henri IV a traduit -, 313; 314.

CHABAILLE (M.) publie un supplément et des variantes au Roman de Renart, VIII, 228.

CHABANON. Sur La Harpe, V, 88; Article de Rœderer sur -, VIII.

CHABOT défendu par Condorcet, III.

CHABROL (M. de) à Lyon, VI, 29.

x. Vérification de la méridienne, | 4.

Als (le prince de), premier mari de dame des Ursins, V, 349. ARANTE (de), III, 347.

BRAY (de). Campagne de Russie, 206.

reror (mademoiselle), dansense,

grot (mademoiseile), danseuse, fus de sépulture, V, 481.

grort jugé par Châteaubriand, I, 6; 347;—II, 441; sur Molière, 281; y a du — dans Bazin, 368; 449; de Chateaubriand sur —, 422; Misanthrope, III, 437; 372; — inversation avec Marmontel, IV, 8400. 441/les en July 844. 1434. 8, 409; Article sur lui, 414-431; 2; ses condoleances à Rulhière, 2; ses conociantes a numere, c; en quoi differe de Rulhière, ci. — V, 49; 64; la Prophètie de tzote, 444; 125; — VI, 203; sur labitation de Bernardin, 362; 380; anecdote sur Montesquien, VII,

o; dénature les idées de Franklin, 12; — Article de Rœderer sur —, 111, 285; — sur Massillon, IX,22; sur assay, 456; compare avec Duclos, 19; 273; 421; — X, 64; 75; 80; itique S. de Meilhan, 85; 307.

MIER DE MONTÉLIMAR, ministre prostant. Conversations avec Henri IV.

l, 309.

MILLART (de), le ministre. Son proes, III. 212; — V, 208; 317; an-once la victoire d'Almanza, 336; émělés avec Bonneval, 397-398; 07; — IX, 211.

MILLART (de), évêque de Senlis. es nièces sont les premières dames ui aient assisté aux scances de l'A-

adėmi**e, XI, 284; 287**.

MMOREAU, III, 340. amphonin (madame de) à Cirey, II,

67; 171. MPIGNY (madame de). Sur une lettre e —, VIII, 394.

MPMARTIN (M.), peintre, X, 352. MPMESLÉ (mademoiselle). Sa voix, , 161; son ialent, 161; est peu consiérée, 166; — III, 47; 48; —IV, 137; -VI, 414; — La Fare chez —, X, 49.

AMPOLLION jeune. Comment il enviage l'Egypte, I, 149; -- VI, 33; -ľ, 12.

AMPOLLION (M. Aimé). Poésies de François Ier, VII, 345.

AMROND (mademoiselle de). Voy. madame Du Deffand. ANDOS (Jean) à Poitiers, IX, 85, 86,

87, 88, 89, 91.

CHANDOS (M.), VI, 421.

CHANET, médecin. Critique la Sagesse. XI, 224-222.

CHANGARNIER (le général). Journée du 46 avril 4854, IV, 309. CHANLAY, XI, 269; officier d'état-ma-

jor accompli, 270.

CHANTAL (madame de). Relations avec S.-François de Sales, VII, 214; 218;

224.

CBAPBLAIN, I, 35; — estimé de Huet, II, 432; la Pucelle vantée par Huet, 138; la Puccile. 313; 328; — compare mademoiselle Scudery à la Puccile, IV, 99; 408; — V, 205; sur Patru, 219; \$23; — Biographie de — par M. Guizot, VI, 127; Boileau le délors de Nevironde Celberaton. déloge de l'estime de Colbert, 409; Racine mène Boileau chez —, 410; — les conférences de l'Académie, VIII, 67; 68; sur Mézeray, 473; — IX, 355; lettres à T. Le Fevre, 384; — XI, 40; 3°; 42; 43. CHAPELLE. Chaulieu tient de lui, I,

363; — IV, 137; 166; — Bailly sur — X, 281; — Article sur lui,

XI, 32-48.

CHAPMAN, homme de loi. W. Cowper chez -, XI, 120.

Силрет (le pere), 1X, 334.

CHAPTAL, VII. 403; — s'occupe beau-coup du theatre, VIII, 305; en rivalite avec Ræderer, 305.

CHARDON, intendant dans la guerre de Corse, IV, 222

CHARDON (madame). Lauzun lui tourne la tête, IV, 222. CHARDON DE LA ROCHETTE (M) re-

trouve les Mémoires de madame de

Courcelles, I, 49. CHARLEMAGNE, I, 414; 223; — III, 248; 298; 304; — V, 14; — VII, 52; 64; — dans Mézeray, VIII, 167; la chevalerie inaugurėe dės —, 412; — XI, 234, 232; 306.

CHARLEMONT (lord). Sur le caractère de Montesquieu, VII, 427.

CHARLES MARTEL. Sa harangue dans Mezeray, VIII, 463; 467. CHARLES V, III, 346; — dans les Mé-

moires de Reiz, V. 38; ideal de madame de Motteville, 447; — VIII, 443; 462; 464; — IX, 64; à Poitiers, 84, — X, 283.

CHARLES VI, VIII, 464; dans Mézeray, 167; sur son règne, 169; - IX, 64.

CHARLES VII, I, 358; - fait examiner Jeanned'Arc, II, 317; sa reconnais-sance tardive, 319; — VIII, 472; dans Duclos, IX, 483-187.

204; — VIII, 448; Mézeruy sur -, 463; — IX, 342; — X1, 54. Charles IX, IV, 346; estime Amyot, 346; —V, 227; —VI, 450; —VII, 295; - après la Saint-Barthélemy, VIII, 117-118; 169; la cour sous -. dans Mezeray, 174; ses portraits dans la collection Niel. 318; — IX 1 5; — X, 414, 425; 236; dans l'Histoire de d'Aubigné, 270; - révoque Montluc, X1, 87.

CHARLES X, II, 236; n'a pas lu tout Chateaubriand, 429; 438; — III, 304; — Passage à Provins, IV, 43-44; duel du comte d'Artois et du duc de Boprbon, 253; 380; 382; 420; — VI, 27; affaires de Juillet, 32, 33, 35, 36, 37; 486; 487; jone le rôle de Figaro, 498; — VII, 395.

CHARLES ler, roi d'Angleterre, I, 254; 257; — IV, 340; — VI, 80. CHARLES II, roi d'Angleterre, I, 76; 77; — III, 350; — Mademoiselle l'é-pousera-i-cile, 394; 395; — V, 254; jugé par Gourville, 299; — VI, 78; 101; 250; 254; - VII, 101.

CHARLES III, roi d'Espagne, VIII, 54. CHARLES TI, TOI DESNABIRE, VIII, 51.
CHARLES—QUINT, TOI d'Espagne, V, 439;
— 1X, 400. — Invasion de la Provence, XI, 58; se ligue avec Henri VIII, 62; 83.
CHARLES XII, TOI de Suède, III, 426;

— V, 401; -- VI, 4; 448; — VII, 83;

CHARLES-AUGUSTE. Goethe à la cour de - , II, 260.

CHARLES DE BLOIS, VIII. 258.

CHARLES DE BOURGOGNE (le duc) le Téméraire. Commynes lui est amené, I. 192; 193; à Montlhéri, 194; 195; 196; 198; trahi par Saint-Pol, 199; son caractere, 199.

CHARLES-LOUIS, électeur palatin, IX, 33. CHARLES IV, duc de Lorraine, amoureux de mademoiselle Pajot, IX, 130, 132, 133, 134

CHARLES VII, électeur de Bavière, IX, 194.

CHARLET, VI, 140. CHARLEVAL, ami de Ninon, IV, 442.

CHARLOTTE, Voy. Kestner.
CHARMOISY (Madame de), dirigée par
S. François de Sales, VII, 245.
CHARNY (le comte de), X, 444.

CHAROLAIS (le comte de), III, 463.

CHARPENTIER. Querelle des anciens et des modernes, V, 212; — l'un des secrétaires de Richelieu, VII, 479; — voisin et ami de Gui Patin, VIII, 98

CHARLES VIII. Conquête d'Italie, I, | CHARPENTIER, libraire, IX, 32; - X, 253; - XI, 89.

CHARRON. Huet est pour sa philosophie, II, 139; — III, 9, 10; — disciple de Montaigne, IV, 61; 132; 144; — , 231; 416; - moins accepte que Montaigne, VII, 249; 364; - propose une demi-réforme dans la morale et l'education, VIII, 77; 93; - IX, 478; 383 ; - Jeannin sur : de la Sagesse, X, 140; - Articles sur /ni : XI, 197-223.

CHARTIER (Alain). La France sous Charles VII, II, 314; — III, 202; — IX, 187.

CHARUEL au Combat des Trente, VIII. 258.

CHASLES (M. Philarète). Sur Balzac, 11, 352; - IX, 413.

CHASSEBOEUF. Voy. Volney. CHASTELLUX (le chevalier de), ami de mademoiselle de Lespinasse, 11, 90; 114, 246; — sur Dideret, 111, 242. Chastellard. Son abandon par Marie-

Stuart, IV, 315.

CHATEAUBRIAND (le vicomte de). Forme de critique, I, 11; paysage d'Atala, 55; elot le règne de Voltaire, 87; règne à l'Abbaye-aux-Bois, 97 est l'orgueil, 98; comment sa ligison avec madame Recamier, 406; 407; 108; rôle de Joubert auprès de lui. 129; présenté à madame de Beaumont, 130; 131; 133; opinion de Joubert, 439; 440; voyage en Orient. 148; 180; 183; lu en public, 249; 228; comment il juge Lamartine, 235; decouvre les savanes, 294; 296; 303; 303; Mémoires d'Outre-Tombe, 341-356; - II, 42; ses admiratrices, 52; sur Rousseau, 66; Memoires d'Outre-Tombe; Chateaubriand romanesque et amoureux, 113-127; sur les Mémoires, 201; 215; mot de Beranger, 234; relations avec Béranger, 237; 239; se moque du cordon bleu; 367; sur Malesherbes, 418; Homme d'état et politique, 421-441; son enfance, III, 67; sur Saint-Simon, 214; tient de Diderot par un côté, 233; a donne des fragments d'A. Chénier, 373; 385; - son style fait palir celui de Buffon, IV, 275; 288; apprécie par Lamartine, 308; 326; 327; 331; 333; ses relations avec Bonald, 339, 340; sur Amyot, 354, 355, 356; sur Chamfort, 427; - V, 56; son dedain pour ceux qu'il défend, 60; 73; le Génia du Christianisme salué par La Harne. 81; sur La Harpe, 83; critique par

La Harpe, 88; 89; 96; Fiévée sous ! le drapeau de -, 185; 186; 187; 210; sur les Mémoires de Louis XIV, 263; - VI, 49; il admirait Carrel, 110; nous ramène à la forte langue, 144; 228; peu prisé de Courier, 269; 332; 338; Bernardin sur —, 358; 360; 369; 380; — rompt avec M. de Villele, VII, 27; cite inexactement, 60; sur l'Italie, 83; 109; part d'Anacharsis, mais va blen au delà, 466, 167, 168, 169; 171; 281; comparé avec Necker, 282-283; 313; 318; a plus de lumière que Volney, 333; trait de Volney contre - , 339; admire de Fontanes, 403; survient à l'heure propice, 424; — a respecté Mézeray, VIII, 458; sur Mézeray, 466; révèle la forét vierge, 203; opinion de Ræderer sur -, 307; 337; 338; début de l'Itinéraire, 403; page de Massillon qu'aurait pu écrire que —, 230; Beyle est en hostilité avec -, 244; 322; 326; Rapport de Daru sur le Génie du Christianisme, 362; 397; 408; — Anniversaire du Génie du Christianisme, X, 60-73; 97; sur Bossnet, 452; 204; a gardé un souvenir infidèle de saint Martin, 222-223; sur la gloire, 330; 385; — XI, 57; 400; sur Dante, 470; sur les Per mè si va de l'En/er, 479; 247-

248. Chateaubriant (la comtesse de), VI, 285; — son portrait dans la collec-tion Niel, VIII, 318.

CHATEAU BRIANT (mademoiselle Julie de) épouse le marquis de Lassay, IX, 430; lettres de Lassay à -, 149; ce qu'elle était, 450.

Philoctète jugé CHATEAUBRUN. Grimm , VII, 246. CHATEAUGIRON (M. de). Bibliophile,

CHATEAUNEUF (l'abbé de), parrain de Voltaire, IV, 440; le salon de Ninon , 444.

CHATEAUROUX (Madame de la Tournelle duchesse de), II, 382; fait de Louis XV Pidole de la France, 383; 384; 386. CHATEL (Jean) Tentative d'assassinat sur Henri IV, VIII, 323; -- IX, 26; XI, 340.

CHATHAM (Pitt, lord). Ce qu'en dit Chesterfield, II, 479; — VII, 48; fait l'éloge de Franklin, 446; visite Franklin, 42%; 429; 430;— Gibbon assiste a l'époque des —, VIII, 350. CHATILLON (de), VIII, 428.

CHATILLON (Madame de), I, 48; — son portrait par Bussy, III, 289. CHATTERTON, IX, 361.

CHAUGER, IX, 79

CHAUDET. Notes à la Corresp. de Grimm,

VII, 260. Chaudon. Jennesse de Massillon, IX, 2. CHAULEU (l'albé de), 1, 77; 84; Lettres inédites, publ. par M. de Bérenger, 387-372; — III, 470; — V, 396; 399; — VII, 231; — Bernis, élève de —, VIII, 4-5; — a fait de jolis vers pour madame de Lascar IV 480 484 sign de de de de say, IX', 450-154; rival du fils de ·
Lassay, 451; — comparé avec Maucroix, X, 479; 483; 489; 284; La
Fare ne se sépare pas de — , 346; 320; sur La Fare, 320; 327; 328; 329; 330; — Chapelle le rencontre chez les Vendome, X1, 38.

CHAULIEU (Madame de). Lettre de

l'abbé à -, I, 358. CHAULNES (le duc de). Altercation avec Beaumarchais, VI, 474; 480; -- Lettie de Fenelon au -, X, 27, 33-34; 44.

CHAULNES (la duchesse de). Sur Montesquien, VII, 64-65; — IX, 473; — son portrait par S. de Meilhan, X, 90. CHAULNES (mademoiselle de), II, 92; 93. CHAUMONT (le chevalier de), ambassa-deur à Siam, III, 339.

CHAUSSEPIERRE (Coqueley de). Censeur de l'Année littéraire, II, 408.

CHAUSSERAYE (mademoiselle de La). Affaire de l'archevêque de Paris, IX, 192-193.

CHAUVELIN. Au collège avec Hénault, XI. 486

CHAVIGNY (de), lié avec Mazarin, II 496; 498; sacrillé par Mazariu, 499; — en disgrace, VI, 332, Chazot (le chevalier de), VI, 422. CHEMERAULT (de). Favori du prince de

Conti, VI, 237.

CHEMINON (l'abbé de), donne à Joinville l'écharpe et le bourdon, VIII, 402. CHENEDOLLE, 1, 433; 439; 440; - 111, 375; - note une conversation de

Rivarol, V, 65; — sur la prose de Chateaubriand, VII, 168; — IX, 363. Chénier (André). Vers cité, I, 58; 129; 430; jugement de Lamartine, 234; 212; - 11, 21; 231; 236; - Avis aux Frunçais, III, 90; lettre sur C. Des-moulins, 94; 92; Vauvenargues cot imité sa conduite, 112; sur Con-dorcet, 264, 276; Latouche éditeur de - , 373-374; 388; 413; - sur la publication des Lettres de Mirabeau,

par Manuel, IV, 25; H. Moreau l'imite, 49; 50; homme politique, 413-128; — estime de Rivarol, V, 55; 56; 101; 306; — VI, 111; 272; 418; — atteint au génie du grec, VII, 170; - sur la première ode de Malherbe, VIII, 56-57; — la Jeune captive, IX, 339; 397; 408; - Denne-Baron a quelque chose de —, X, 314; 313; 314; L. Robert est l'— de la peinture, 356; 395; - XI, 444; 432.

CHÉNIER (Marie-Joseph), 1, 308; - 11, 427; 428; — sur madame de Genlis, III, 30; poétique des écrivains modérés, 35; sur Florian, 484; 372; 373; 374; — discus ion avec André, IV, 124; 309; sur Bonald, 327; 445; — satire sur Rivarol, V, 49-50, 85, 56; polémique de La Harpe avec — , 106; Les nouveaux saints, 110; -Charles IX, VI, 202-203; — accusé par J. Michaud de la mort de son VII, 20: Arnault serviable pour — .403; 406; — satire contre Ræderer, VIII, 287-288; — sur Froissart, IX, 76; 344; 342; 363. Chéxier (M. Gabriel), neveu des deux

D čies, IV, 424. CHENNEVIÈRES (M. Ph. de). Editeur de

Instruction de Malherbe à son fils, VIII, 56; — l'un des éditeurs de Dangeau, XI, 3, 8.

CHERBONNIÈRES (de), X, 260. CHERBULLIEZ, éditeur, VII, 349.

CHERON (mademoiselle Elisabeth Sophie). Portrait de Bourdaloue, IX, 239. Chéron (madame), nièce de l'abbé

Morellet, I, 132. Chéron (M. Paul), fait la table des

Cauveries du Lundi, XI, 1.

CHÉRUEL (M.) Note sur la cassette de Fouquet, V, 241; — sur Henri IV, XI, 306.

CHESTERFIELD (lord), Lettres à son fils, II, 176-192; 201; - sur la politique de Retz, V, 48; - introduit Montesquieu en Angleterre, VII. 47.

CHEVERT, V, 29; — IX, 448. CHEVREAU. Convertit Madame, IX, 37-38; fait nommer T. Le Fèvre profes-

seur à Heidelberg, 385. CHEVREAU (M. Henri). Les Voyageuses,

V, 344.

CHEVREUSE (le duc de). Son petit monde, II, 4-6; - correspondance de Fénelou avec - , X, 29-32, 35, 39, 41; 44.

Chevreuse (madame de), I, 48; - sur l'autre monde, IV, 442; - son portrait par Retz, V, 46; 437; 346; -VIII, 95.

Сие́zy (de). Son style, VI, 444.

CHIABRERA, lyrique italien. Sur la poésie, V, 420. Chiapin, XI, 84.

CHIMERAULT (mademoiselle de), III, 354.

CHIVERNY (le chancelier de), favorise un traitant, VIII, 143. CHLEWASKI. Lie à Toulouse avec Con-

rier, VI, 267; 268. Choin (mademoiselle). Dans Duclos,

lX, 190; 191. CHOISEUL (le comte de). Mot de Ninon au —, IV, 437.

CHOISEUL (madame de). Mot de Ninon

Sur — , IV, 437. CHOISEUL (le duc de), I, 333; — fait rappeler Galiani, II, 338; 339; son rappeler Galiaui, II, 338; 339; son ministère, 391, 392; — lettre à Malesherbes sur les Œwrer-de Frédéric, III, 445; 120; 242; — IV, 230; 254; Marmonnel au —, 398; charge Rulhière d'écrire l'histoire de Pologue, 435; 437; — V, 353; naufragé à Calais, 346, 367; — sa disgrâce à Chanleloup, VI, 333; — Barthelemy ami de —, VII, 449; emmêne Barthélemy à Rome, 451, 454, 455, 450; 473; — republace 154; 155; 159; 160; 172; — remplace Bernis comme ministre d'Etat, VIII, 47; Article : De l'état de la France sous Louis XV, 18-34; envoie Bernis au conclave et le nomme ambassadeur à Rome, 36-37; 47; 49; Gibbon aussi français que -, 370; -X, 74; 102; 195; fa t de saint Martin un soldat, 196; - XI, 193.

CHOISEUL (la duchesse de). Relations avec madame Du Deffand, I, 328; sœur de la mère de Lauzun, IV, 219; 221; - son portrait par l'abbe Barthelemy, VII, 154-15, par H. Walpole, 455-456; 457; pleine de bonne grace pour l'abbé Barthélemy, 458; 460; 472; fait mettre en liberte Barthelemy, 474; sa mort, 474; - IX, 302.

CHOISEUL (la comtesse de), IV, 446. CHOISEUL-GOUFFIER (de). Lettre de Barthelemy à -, VII, 473; - X, 75. CHOISEUL (les), chez madame Du Def-

fand, I, 334.

Choiseul (le duc de) (4824). Donne un dementi aux Mémoires de Lauzun, IV, 237.

Choisy (le sieur de), de la suite de Sully, VIII, 422. Choisy (madame de). Comment elle

élève l'abbé de Choisy, III, 333-335; 346.

CHOISY (l'abbé de). Sur Retz, II, 202; - portrait de madame de Caylus, 111, 47; 49; 56; Article sur lui: 332-349; 350; — chez madame de Lambert, IV, 484; — portrait de D. de bert, IV, 484; — portrait de D. de Cosnac, VI, 234, 235, 236; cour du prince de Conti, 239; 249; sur Madame, 250.

CHOUET, fermier de De Brosses, VII, 86. CHRÉTIEN (Florent). Precepteur de Henri IV, XI, 343.

CHRISTINE, reine de Suède. - Son abdidication, III, 426; 468; - IV, 436; — sur —, par madame de Motteville, V, 440; à l'Académie, 225, 226, 227; 230; - Gui Patin repousse les propositions de —, VIII, 400; jugée par Goi Patin, 404; - Lettre à madame Dacier, 1X, 386; 412.

CHRISTOPHE (l'abbe). Etude sur Gibbon.

VIII, 368.

CHRYSOSTÔME (S. Jean), I, 41; conseils à un jeune homme, 45; analysé par M. Villemain, 88.

Cicé (de). Sondé sur Mirabeau, IV. 82. Cicéron. Ecrit sans croire déroger, I, 12; 73; M. Villemain comparé avec —, 94; 457; 256; 349; - II, 34; exalté par Pline, 44; 43; 177; de senectute, 191; 303; 345; se moque du triomphe, 367; - 111, 32; 55; 80; 90; 95; 437; 459; 309; 314; 320; 326; — IV, 452; 203; 404; — V, 213; 221; traduit par Patru, 224; 349; 358; — VI, 248; 219; 290; 434; — VII, 227; 259; jugé par Montesquieu et M. Merimée. 302-303; 328; 381; 383; — VIII, 71; 404; Gibbon épris de —, 348-349; Gibbon se pénètre du génie de -356; sa tolérance, 367; 373; — 1X, 7; sur l'expression, 245; 280; Daru traducteur de —, 333, 336; 377; 395; —X, 408; 470; 487; 330; — X1, 205; sur César, 343.

CICOGNARA (le comte de), X, 358. CIDEVILLE. Lettre de Voltaire à —, II,

465; — VIII, 225. CIGONGUE (M.). Bibliophile, II, 70. CIMABUE, VII, 76. CIMAROSA, IX, 242; effet du Matrimonio secreto sur Beyle, 246, 248; 250; 233.

Cinq-Mars, II, 393; — III, 394; — madame de Motteville sur —, V, 144. CIRON (de). Se fait prêtre 11, 87; Congrégation de l'enfance, 88-90.

CIZERON RIVAL, VII, 421.

CLAIRAUT. Enseigne les mathématiques

à madame Du Châtelet, II, 240: 388: – X, 282.

CLAIRON (mademoisel'e', I, 467; - II, 409; - a Ferney, III, 484; - Marmontel et mademoiselle -, IV, 401; 407.

CLARENDON (lord). Causes de sa chute, 1, 260.

CLARKE (le docteur). D'Aguesseau suit sa méthode, III, 326.

CLARKE (le général), IX, 349.

CLAUDE, II, 37; le papier -, 47. CLAUDE (M). Indique une pièce relative

à Mezeray, VIII, 483; - X, 414. CLAUDIEN. Sur le triomphe du méchant IV, 149; 247.

CLAUSEL (le général), VI, 42.

CLAVICO. Ses affaires avec Beaumarchais, VI, 468-169; 479.

CLAVIER. Editeur d'Amyot, IV, 355: lettre de Courier à -, VI, 273; 276; Courier épouse mademoiselle - . 279; 280; sa mort, 242.

CLAVIÈRE. Combat l'affaire des eaux de Paris, VI. 498.

CLÉMENCET (Dom). Collaborateur à l'Histoire littéraire de la France, VIII, 222

CLEMENT XII, VII, 78.

CLEMENT XIII. Sa mort, VIII, 37; -Duclos a une audience de -, IX, 205-206.

CLÉMENT XIV, II, 345; — Correspondance par Lalouche, III, 382, 383-385; - IV, 245; - VIII, 46; son élection, 47-49.

CLEMENT (Dom). Collaborateur à l'Histoire littéraire de la France, VIII,

CLÉMENT (M. Pierre). Sur Fouquet, V, 233; 234; — sur V. d'Argenson, IX, 351.

CLÉOPATRE. Tragédie de madame de Girardin, III, 309 314; — VIII, 206; - IX. 346.

CLÉREMBAULT (la maréchale de). Amie

de Madame, 1X, 52; 55; 62.

CLERMONT (le comte de). Battu dans le Hanôvre, VIII, 25; — son élection à l'Académie, IX, 202.

CLERMONT (mademoiselle de). Montes-quieu fait pour elle le Temple de Gnide, VII, 45.

CLERMONT-TONNERRE (l'évêque comte de Novou, François de). Sa réception à l'Academie, XI, 274-288.

CLERMONT-TONNERRE (S. de), III, 143. CLERMONT-TONNERRE (la comtesse Sianislas de) contribue à la conversion de La Harpe, V, 103.

30.

CLINCHAMP (M. de), III, 399. CLOVIS, III, 218; -V, 358; -VI, 369; -VIII. 164.

CLUGNY (de), X, 231. COBOURG. Victoire de Jourdan sur —, X, 212.

Cochin, II, 393; - portrait de Duclos, . IX, 178.

Coesquen. Ami de Saint-Simon, 111,248. COETLOSQUET (du), VIII, 429; 432. COIGNY (le duc de), IV, 224; distingué

par la reine, 255. Coigny (la marquise de) Lettres du prince de Ligne à la -, sur le voyage

en Crimée, VIII. 206-207. Coistin (la marquise de). X, 201.

COLARDEAU. Met les héroïdes à la mode, V, 83; La Harpe lui succède à l'Académie, 102-103; - remplacé par La Harpe à l'Académie, XI, 286. Colbert, I, 35; 46; 48; — II, 445; em-

pêche Molière d'attaquer les gens de finance, 381; — III, 9; insulte par Condorcet, 265; jugé par Choisy, 348; note sur madame de La Vallière, 352; 354; — V, 204; commence l'Académie des inscriptions, 205; ses fondations, 206; Perrault le fait bien connaître, 207, 208, 209; 244; 217; 234; Article: Fouquet, 233-248; ranconne Gourville, 293; finit par l'admettre dans sa familiarité, 295; 296; 297; 298; - Boileau déloge 299; 290; 297; 290; — Ironcau ucroso Chapelain de l'estime de —, VI, 409; 442; — VII, 70; 74; 75; son Eloge par Necker. 266, 267, 268, 269; — VIII, 40; 24; on cn fait le repré-sentant d'un système, 440; Sully est l'opposé de -, 448; 149; 183; lettres de Mézeray à -, 184-185; -IX, 140; 218; 384; - S. de Meilhan, prend parti pour Sully contre -, X, 81; 166; — XI, 268.

COLBERT DE CROISSY. Père de madame de Bouzols, IX, 459.

COLERIDGE, 1, 438.

COLET (madame Louise). Lettres de madame Du Châtelet à Saint-Lambert, II, 224.

COLIGNY (l'amiral). Jugé par E. Pasquier, III, 204; — IV, 67; — dans Mezeray, VIII, 473; veut faire gouverner la France par un conseil, 475; son fanatisme ambitieux, 476; - X, 260; scène de - et de sa femme, 260-262; — XI, 87.

Coligny (Charlotte de Laval, amirale de), X, 260-262.

Coligny (de). La Fare sert sous M. -, X, 317.

Colin (l'abbé). Traducteur de Ciceron, 1X, 333, 936.

Collé, I, 15; — mort de madame de Grafgny, II, 475; 225; 284; — sur La Harpe, V, 98; 99; — sur Beaumar-chais, VI, 470; 484; sur l'Amélise de Ducis, 374; — la Vérilé dans le rin, 1X, 249; 274; 293; sur Marivaux, 304; — sur les tragédies de Hénault, XI, 182; le Henri IV à la —, 305.

COLLETET (Guillaume), V, 304. Collin D'Harleville, III, 439; — lettres de Beaumarchais à —, VI, 208; · IX, 336; 354; Daru le remplace à l'Académie, 355-356; 446.

COLLINS. Son ode au Soir, XI, 435.
COLLOT D'HERBOIS A. Chénier l'offense mortellement, IV, 421; - mot sur Saint-Just, V, 278; - VIII, 177. Collot (M.). Poeme sur Napoleon, I,

COLNET. Sur La Harpe, V, 106-107. COLOMB (Christophe), II. 131; - VI, 340; - Daru sur -, 1X, 369.

COLOMB (M.-R.) Editeur des lettres de De Brosses, VII, 67; — raconte la vie de Beyle, IX. 244. COMARIN (le sieur de), X, 411.

Combat (le) des Trente, VIII. 235-219.

COMBET (Scipion), pasteur. Notice sur Mézeray, VIII, 458; 468.

Come, duc de Florence, XI, 83. Comminges, X, 478; Saint-Simon sur -, 329.

COMMODE, dans Gibbon, VIII, 365. COMMYNES (Philippe de). Sa netteté, I, 75; Mémoires publiés par mademoiselle Dupont , 491 - 205 ; 262 ; — Brienne rappelle — , II , 204 ; — III , 201; 211; — ancètre historique de madame de Motteville. V , 445; 258;— VII, 200; 204; — remonte aux principes politiques, IX, 82; a fait la veritable Histoire de Louis XI, 479; son ambassade à Venise, 312-313; — N, 358.

COMPANS (le général), VI, 24. COMPE (M. Auguste), II, 298; — Ter-rasson précurseur de —, IX, 404. CONDÉ (Henri I<sup>or</sup>, prince de), VIII, 127;

175; — X, 260; d'Aubigné sur—, 274; — XI, 87; sa mort, 239; 345.

Condé (Henri II, prince de), II, 373; — son oraison funèbre par Bourda-

lone, IX, 221-222. Condé (Louis II, prince de ), dit le Grand Condé, 1, 485; 370; - III,

118; sa bonte , 162; mot snr Bussy-Rabutin , 282 ; 283; 284; 286; 287;

dans la Fronde, 397-400; — c'est le Grand Cyrus, IV, 405; lit à Vin-cennes les romans de mademoiselle de Scudery, 111 ; Intervient en faveur de Ninon, 134; — conversation avec Retz, V, 43-44; 45; son portrait, 45; 141; prime Retz dans la Fronde, 196; 204; 225; 283; 284; 286; falt enlever Retz, 287; siège d'Arras, 291; 295; les Mémoires de Gourville le font bien connaître, 206; 298; 398; — Yl, 2; 128; 130; 237; complimenté par J. Boileau, 403-406; 412; — Marie de Médicis forcée de par-tager l'autorité avec —, VII, 187; arrété, 188; sort de prison, 198-199; 358; 441; — VIII, 25; 97; 244; 238; — IX, 14; 45; 130; 132; 139; Bourdaloue prononce son oraison funebre. 221; converti par Bourdaloue, 222-223; à Rocroi, 347; — X, 84; 456; 317; — X1, 280.

CONDÉ (H. Ja. de Bourbon, prince de), VI, 412; - IX, 430; 449; son portrait par Lassay, 452-153; 221; -

Conné (Louis-Henri, prince de), duc de Bourbon, 111, 462; a du goùt pour sa sœur, 470;—VII, 7;—son portrait par Lassay, IX, 453; son ministère, 457; 493; — X, 320; — XI, 185.

Condé (Louis-Joseph-Henri de Bourbon , prince de). Duel avec le comte d'Artois, IV, 253; 384; nomme Chamfort son secrétaire, 418: 420.

Conné (madame la duchesse de), XI,

Condés (les), ambitionnent de s'allier au roi, 111, 51, 52.

au 101, III., 344; 270; — veut redresser Buffon, IV, 272; 328; 330; — apprécié par Rivarol, V, 62-63; 151; 453; — VI, 429; — VII, 348; 326; — VIII, 290; — son axiome, IX, 203; 249; mis en parallèle avec La Motte, 399; — X, 215; 217; jugé par Saint-Martin, 218.

CONDORCET. Ses Eloges, I, 340; - II, 104; 106; 111; 256; 419; - 111, 112; OEuvres, avec un Eloge par Arago, 261-278; - IV, 164; 328; lettre de Garat à — . 366; — V, 64; attaque La Harpe , 90; la Prophètie de Cazotte, 111; premier disciple de Sieves, 163; 173; sur les femmes en politique, 317; 414; - s'intéresse à Bernardin, VI, 348; - VII, 442; 326; VIII, 280; - croit à son siècle, IX, 403; Terrasson précurseur de -404; - ses Eloges academiques, X.

9-40; Notice d'Arago, sur —, 40; 207; 220; son fanalisme négatif. 243; 252; 286; 287; 294; 307; 396.
Corporact (madame de), 1, 59; 344.

Confidences (les) de Lamartine, 1.

Confucius, III, 41; 304; — VI, 312.

CONRAD (l'empereur), XI, 209. CONRADIN. Ses succes en Toscane, VIII.

CONRART (Valentin), II, 438; — sur ma-demoiselle de Scudery, IV, 97; est appelé Cléodamas, dans les romans de mademoiselle de Scudery, 105; supplanté par Pellisson auprès de mademoiselle de Scudéry, 110; -V, 228; — satire tronyée dans les manus-crits de —, VI, 418; — Mezeray secrétaire perpétuel après —, VIII, 481; — IX, 355; — X, 476; 482. CONSTANCE, grec favori du roi do Siam, III, 345.

CONSTANT (Benjamin), I, 404; sa liaison

avec madame Recamier , 104; — 11 , 428; - ur les Mémoires de Retz V, 32; 486; — ses écrits souvent analysés par Rœderer, VIII, 286; déjoué et blessé par Rœderer, 300-301; Napoléon sur le Walstein, 310. Constantin (l'empereur), dans Gibbon,

VIII, 365; 366.

CONTAT (mademoiselle), VI, 53; 66; 207. Contay (le sieur de), serviteur du duc

de Bourgogne, I, 199.

CONTI (Armand de Bourbon, prince de), li, 64; janséniste, 87; sa mort, 91; Bussy s'entend avec lui, III, 286; -V, 34; 46; 444; 489; 290; lettre du -, b Larochefoucauld, 291-292; jugé par Gourville, 292; 293; -VI, 232; Cosnac s'attache au -, 235; 236; 238; sa cour, 239; Molière à sa cour, 240; ses amours avec mademoiselle Rochette, 241; 212; épouse nne nièce de Mazarin, 242; 245; 216; —VII, 7.

CONTI (Louis-Armand, prince de), epouse mademoiselle de Blois, III, 365; — IX, 430; en Hong le, 438-

139; son retour, 139-140.

CONTI (F. Louis, prince de . Son oraison funèbre par Massillon, IX , 4, 14; 130; en Hongrie, 138-139; son retour, 439-140; son portrait par Lasay, 453-454. Coxti (le comte de la Marche, prince

de ), X, 76.

Conti (Louis-François, prince de), V, 116; 123. Conti (L.-F.-Joseph, prince de). S'inscrit chez Beaumarchais, VI, 477; 185; - l'abbe Prévost chez -, IX, 406; Prévost aumonier du - 407;

108; 109. Conti (mademoiselle de Guise, princesse de). Les Amours de Henri IV.

319-320.

Conti (la princesse de). Prend la défense des Jansenistes, IX, 222; blessée par un sermon de Bourdaloue. 234; — XI, 43; 45; 267; 287. Conway (le général). Lettre de Wal-

pole au —, sur l'abbé Barthélemy, VII, 460.

COPERNIC, III, 252; 254; 255; - VII, 419; - X, 281.

Corberon (de). Compagnon de voyage de Regnard dans le Nord, VII, 4.

CORBIÈRE (M. de), II, 434; 439; -79; 486. CORBINELLI. Sur Ninon, IV, 443.

CORDAY (Charlotte). Ode de A. Ché-nier, IV, 420. CORDEMOY (de). Sa mort, XI, 48.

CORIOLAN, 11, 436.

CORMIER. La troupe de - à la cour du prince de Conti, en même temps que celle de Molière, VI, 240.

CORNARA, IX, 384. CORNE (M. E.). Note sur Montluc, XI, 50-51.

CORVEILLE (Pierre), I, 20; opinion de Napoleon sur —, 119, 227; 121; 138; lu en public, 227; 259; 294; souverain de la scène, 300; jugé par ma-dame Du Desfand, 333; — 11, 403; 104; 288; 345; Rodogune imprimee par madame de Pompadour, 394; 402. - 111, 20; 33; mis au nombre des classiques, 34; 36; 89; 96; 400; 108; souvent bel esprit, 245; ses heros servent de modèle, 394; la par Mademoiselle, 404; 408; — IV, 96; 401; 236; — V, 5; 9; 40; 41; 90; 401; 102; Lebrun decouvre une nièce de -, 116-117; 119; madame de Motteville est contemporaine de -, 141; 142; lit une pièce à Retz, 499; VI, 74; 90; - et son temps, 127; de la pocsie avant -, 127; Madame aime —, 261; 373; 384; 386; 408; — VII, 52; 77; Voltaire occupe de son Commentaire sur -, 93; 234; 397; juge par Napoleon, 400; 414; 413; 416; - VIII, 21; Malherhe a de à trouve le ton de —, 58; Gui Patin parle de —, 103; 158; — Madame adm:re —, IX, 53-54; 94; 200; 252; 254; la passion de Pauline, 269; 271; 276; 277; -X, 8; 148; 154; il y a de la majeste de - en Bossuet, 165; 169; 283; 407; — Dangeau enregistre sa mort, XI, 47 48, lui fait écrire Bérénice, 48; 43; 50; ses heros montent les têtes, 92; 1h1.

Corneille (Thomas), 1, 459; - 111, 246; dirige Fontenelle à Paris, 246; remplace son frère à l'Académie, XI,

18; 19; 23; 181.

Corneille (les). Fontenelle est leur neveu par sa mère, III, 245. Corneille (mademoiselle), V, 146-117;

119.

Cornélia (famille), II, 44. CORNÉLIE. Comparée à madame de Choisy, III, 346.

CORNET (Nicolas). Son oraison funèbre, X, 473.

CORNUEL (madame), I, 44; — sur ma-demoiselle de Scudéry, IV, 106; — on lui passe les grosses paroles, VII, 359; - mot sur Bourdaloue, IX. 236.

CORRÈGE (Antonio Allegri, dit le), II, 205; — IV, 399; — tendresse de De Brosses pour le —, VII, 75; — IX, 250.

CORSINI, VII, 78.
CORTEZ (Fernand), VII, 46.
CORVIN (Huniade), IX, 484.
CORVISART. SOn Eloge par Pariset, 1,
348; anecdote, 320; l'Eloge de Pariset comparé à celui de Cuvier, 321.

Cosnac (Daniel de), Archevêque d'Aix, Mémoires de —, VI, 234- 248; 249; dévoué à Madame, 249; 251; supprime un libelle contre Madame, 233; sur le chevalier de Lorraine, 254; estime de Madame, 251-255; negociations avec Charles II, 253-256; sur la mort de Madame, 259-260; lettres de Madame à -, 261.

Cosnac (le comte Jules de). Editeur des Mémoires de D. de Cosnac, VI, 234.

COSTAR, XI, 42. Coste. Fiévée au Temps, sous -, V.

186. Cothenius. Médecin de Frédéric II,

VII, 3×8. Cotin (l'abbé), III, 450; reçu chez Mademoiselle, 408; — V, 56; 228; — VI. 440.

Cottin (madame). Comparée à mademoiselle de Scudery, IV, 111; 309; – V. 76; — J. Michaud lié avec —, VII. 24.

COTTON (le Père), X, 237. COTTON (le docteur). W. Cowper dans la maison de santé du -. XI, 122COTTON DES HOUSSAYES (l'abbé). Traduit par G.-Duplessis, 1X, 443.

Court (l'abbe). Confesseur de madame de Lambert, IV, 173

COULANGES (de), 1, 45; 77; — sur D'Aguesseau, III, 318; — IV, 143; lettre burlesque de Clermont Tonnerre, XI, 283-284.

Coulanges (madame de). Sur la paresse de La Fare, I, 371; - 11, 55; -- portrait de madame de Caylos, III, 49; n'égratigne pas avec plus de malice que Th. Leclercq, 444; — sur Ninon, IV, 443; 444; — V, 284; 297; sur madaine des Ursins, 320; - VI, 146; - M de Tréville fait une lecture chez -, IX, 228; - sur La Fare, X, 319; - XI, 281.

Courcelles (de). Père de madame de

Lambert, IV, 166.

Courcelles (la marquise de). Ses aventures, I, 45-50; citée, 54; — son portrait, II, 57; — son histoire ra-contée par Walckenaer, VI, 140.

COURIER (Paul-Lonis). Lu en public, 1, 228; 287; G. Sand applique son procede de style, 288; — refait ses lettres, II, 48; — III, 385; — retou-che le Daphnis et Chloe d'Amyot, IV, 332; 353; - VI, 84; 440; Articles sur lui, 263-295; - avantage des lettres de De Brosses sur celles de -, VII, 84; 454; 474; - Topffer procède comme —, VIII, 342; — s'est trouvé pret pour le régime nouveau, en 4844. IX., 242; 328; — sur les environs de Paris, XI, 295. Courier (madame). Chez Carrel, VI,

Courtenay (Anne de). Sully épouse -,

VIII, 422, 423. COURTENAY. Tue à Mons, XI, 266. COURTOIS, V, 404; — fait mettre Bar-

COURTOIS, V, 104; — 1ait metite Datthelemy en liberté, VII, 474.
COUSIN (M. Victor), I, 8; Œurres littéraires, 86-95; — Gœthe l'interroge sur Manzoni, II, 268; 365; opinion de Retz sur la méta-physique, V, 200; provoque la restitution des Pensées de Pascal, 415; — de la retraite de MM. Villemain et —, VI, 120-134; loge Courier chez lui, 287; 324; — son école prend Philosophie dans le sens moderne, VII, 237; suivi par un petit groupe de disciples de Royer-Collard, 238; appelle, malgré lui, Royer-Collard son mattre, 240; Jouffroy se sépare de —, 245-246; — sévère pour les éditeurs des Pensées de Pascal

X, 448; veut dépouiller Louis XIV de son influence morale, 165-166; qu'aurait été l'influence de Louis XIV sur le talent de M. -? 468.

COUTHON. X, 251.

Coux (M. de). Ouvre une école, I, 66. Cowley (lord), 1, 76; 433; - VI.

Cowper (John). Frère de William, XI.

COWPER (William). Poëte aimé de Franklin, VII, 439; - nous a manque jusqu'ici, VIII, 61-62; - son impossibilité de parler en public, X, 195-196; — XI, 103; appreciation de -, 142-116; Wiliam Cowper, ou de la poesie domestique, 417-163.

Coxe (William). Ramond traduit les lettres de —, X, 368-370; 377.

COYPEL. Portrait d'A. Le Couvreur, I, 464.

Coysevox. Buste de Bossuet, X. 158. CRAMAIL (le comte de), V. 34.

CRAMER (Ch-Fr.), IX. 248. CRAPELET (M ). V, 47; — publie le

Combat des Trente, VIII, 255. CRAUFURD achète les manuscrits de S.

de Meilhan, X, 102. CRÉBILLON. Madame de Pompadour lui

croit du génie, II, 387; 388; — V, 357; — reçoit Bernis à l'Académie, VIII, 8.

CREBILLON fils, I, 84; 337; — ses relations avec Chesterfield, II, 482; 388; - VII, 40; 45; - Les Romans de Duclos sont bien contemporaris de ceux de —, IX, 472; Marivaux un peu au-dessus de —, 286; critique Marivaux, 295 Crémieu (M. Edouard). Poussin et son

monument, V, 306.

Créqui (le marquis et non pas le duc de). sur le nom, IV, 412. CRESSY (l'abbé de). Voy. MAUCROIX.

CRETET. Rederer sur -, VIII, 294. CRETINEAU-JOLY (M.). Sur Bernis, VIII,

46-49. CREUTZ, II, 246.

CREUZÉ DE LESSER, IX, 314; sa Ninon de Lenclos, 342.

CRÉVIER. Gibbon en correspondance avec —, VIII, 356. CRILLON, I, 446; —VIII, 478.

CRILLON (le comte de), sur Necker, VII, 273.

Critique (de la) littéraire sous l'empire, 1, 293-308.

CROISMARE (le marquis de). Galiani apprend sa mort, 11, 343. CROMWELL, I, 418; 453; 258; 259; son pertrait, 261; — Retz repousse les avances de —, V, 192; 201; — Carrel sur —, VI, 79-80; 239; — IX, 26; - X, 233; - X1, 310.

CROCY (Antoine de) veut faire gonverner la France par un conseil, VIII, 475.

CROUSAZ (madame de). Voy. Monto-LIET (madame de).

Chystene (Henri), écuyer anglais. Entretien de Froissard avec -, IX, 80-

Cubières (le marquis de), V, 126. Curas, III, 197; — Jeannin étudie sous

—, X. 108; 109.

CUMBERLAND (le duc de), VIII, 19.

CURCHOD DE NASSE (mademoiselle Suzanne). Voy. Necker (madame). Custine (de), VI, 61. Custine (madame de), IX, 269. Cuyler (Georges). Eloge de Corvisart,

I, 320, 321, de Pinel, 321, de Halle, 321, 322; son Eloge par Pariset, 322;

— ses reproches à Pline, II, 43, le juge, 46, 47; 267; — III, 244; 256; — sur Buffon, IV, 263; — VII, 316; — aide à l'application du système — aide à l'application du système d'étules de Rœderer, VIII, 304; — Beyle chez —, IX, 262; 342; appréciation de Daru, 350-354; — Eloges académiques, X, 40; sur Baffon, 52, 53, 54, 55; 56; 227; Eloge de Ramond, 362; sur Cagliostro et Ramond, 379; 401; l'était pas au nieux avec Ramond, 402; — XI, 297

CUVILLIER-FLEURY (M.). Son Article sur C. Desmoulins, III, 78; - sur Saint-Just, V. 270; — sur les Regrets, VI, 337.
CYRANO DE BERGERAC, I, 355.

CYRUS, 1, 486; - 11, 422; - VII, 79; 298.

CZARTORYSKA (la princesse). Dans les mémoires de Lauzun, IV. 223; 224. CZARTORYSKI (le prince), VI, 425.

DACIER. Querelle des anciens et des modernes, V, 212; - VI, 437; - a préparé une édition de Froissart, IX, 95; dédie Epiclète au régent, 387; Articles: madame Dacier, 388-409; - X, 402; - se convertit, XI, 24.

DACIER (madame), 111, 9; — IV, 440; madame de Lambert sur — , 480;— Querelle des anciens et des modernes, V, 212; - IX, 275; Articles sur elle: 379-440; - se convertit, XI,

DAGORNE, au Combat des Trente, VIII,

236. D'Aguesseau (le chancelier), I, 88; -II, 49; a une fille dans la Sainte Enfance, 93 ;- approuve le projet de l'Encyclopédie, 11, 441; 442; -111, 97; agrée l'idée de l'Encyclopédie, 230; Histoire du chancelier -, par M. Boullée, 316-331; - sur les plaidoyers de l'atru, V, 223; il est né tout tempéré , 351; 352; - VI, 124; . sur Rollin, 214; 219-220; 332; — VII, 36; — sur l'Histoire de Louis XI de Duclos, IX, 481-482; sur Bourdaloue, 215; — X, 457; — XI, 494. D'AGUESSEAU (la marquise), II, 404. D'AGUESSEAU (mademoiselle), II, 92; 93. DAKIKI, poète persan, I, 266.

DALBERG (la baronne de). Accueille
Lauzun dans le Palatinat, IV, 224.

Damas (le comte Roger de) jugé par le prince de Ligne, VIII, 241. Damas (le général baron de), VI.

73: 74. DAMAS-HINARD (M.). Napoléon, ses opi-

nions et jugements, V. 6-7.

Damiens. Attentat de —, II, 392; —
VI, 333; — assassin de Louis XV, VII. 258

DAMIRON (M ). Sa philosophie, IV, 339; - VI, 314; - VIII, 234; préside l'A cademie des sciences morales, 235-236; disciple de M. Cousin, 240; porte sa prud'homie dans la philosophie, 246.

Dampier, voyageur, XI, 46-47.

Dampierre (madame de), VI, 450. DAMPMARTIN. Sur la mort de Rivarol, V, 66.

DANREMONT (Denys de) à Essone, VI, 20-22.

Danrémont (madame la comtesse de), légataire de Marmont, VI, 2. DANCHET, veut faire entrer Le Sage à

l'Académie, 11, 289.

DANCOURT. On joue ses pièces à la | cour, XI, 201-24.

DANDELOT, VIII, 476; — X, 268.

DANDOLO (Henri). Relations avec lcs

croisés, IX, 308-312; 313; prend la croix, 315-316; au siège de Constantinople, 316-347; 320.

DANDOLO, chargé par Bonaparte d'une mission à Venise, VI, 41-42

DANGEAU (le marquis de) écrit à Hamilton, I, 77: presse Grammont de se convertir, 79; la fête d'Anet, 367; fait aimer la duche-se de Bourgogne, II, 74; récit de son entrevue avec Louis XIV, 72; - III, 227; - V, 208; 336; — satire de Boileau à —, VI, 440; — Madame donne la main à —, IX, 62; 464; — Journul du —, tomes I et II, XI, 3-31, lomes III, IV et V, 261-288; 89; 93; 94.

DANGEAU (madame de), III, 58; - V, 336.

Dangeau (l'abbé de), ami de l'abbé de Choisy, III, 338; 339; 342; - XI, 10: 11.

DANIEL (le père). Son Histoire est antrement approfondie que celle de Mézeray, VIII, 188; — répondant aux Provinciules, IX, 232.

DANTE, I, 243; 269; — 11, 275; — classique de bonne heure, 111, 32; produit son œuvre en dépit de tout, 39; At: 254; — V, 44; I'Enfer, tr. par Rivarol, 50; apprécié par Rivarol, 51; —VI, 3:5; — jugé par De Bros-ses, VII 76; — IX, 244; 250; — sur la Vierge, XI, 460-161; — la Dirine Comèdie, tr. par M. Mesnard, 166-179.

DANTON, I, 147; - tient C. Desmoulins sous son influence, 111, 87; 92, 93; 97; 260; — IV, 121; — V, 169; VI, 206; - dans l'Histoire de M. Mignet, VIII, 242.

Danvin (le docteur) à l'inauguration du buste de l'abbé Prévost, IX, 404; sur la mort de l'abbé Prévost, 109.

DARGAUD (M.). Son Histoire de Marie Suart, IV, 344. DARGET. Sur les Œuvres de Frédéric, III, 445; - VII, 390.

DARNLEY, éponx de Marie Stuart, IV, 345-348.

DARU (Pierre), VII, 400; — sur l'Elage de Sully par Thomas, VIII, 111; 153; - parent et protecteur de Beyle. IX, 242, 244, 246; 310; sur la 4e croisade, 317; Articles sur lui, 331-378; — consulte Ramond sur son poëme, X, 387.

DARU (le comte N.) Donne des documents snr son père, 1X, 331.

DAUBENTON. Buffon se l'adjoint, IV. 267; 271; - comment il se lie avec Vicq-d'Azyr, X, 229.

DAUBENTON (madame), X, 229.
DAUBIGNY. Lettre de Saint-Just à --, V. 273.

DAUN (le maréchal). Sa lenteur métho-

dique, VIII, 193.

DAUNOU. Son jugement littéraire sur Napoléon, I, 443; fait des observations à M. Guizot, 250; -comparé avec Condorcel, III, 278; dépositaire des manuscrits d'A. Chénier, 373; — sur le xvie siècle, IV, 65; 448; éditeur de Rulhière, 445; sur l'ouvrage de Rulhiere, 446-447; - sur La Harpe, V. 87; sur Perrault, 209; - VI. 63; 147: sur le transport à Paris de la colonne Trajane, 268; éditeur de Boileau, 404; — sur Volney, VII, 344; — n'entend bien que la prose, VIII, 66; 222; \$26; éditeur de Join-ville, 397; — sur Villehardouin, IX, 305; sur la 4º croisade, 317; sur Villehardouin, 329; 363; sur l'His-

Thenaruouin, 529; 505; 80f This-toire de Bretagne de Daru, 373. Dauphin (le), fils de Louis XIV. Son education, II, 7; 41; 72; — Huet, sous-précepteur du —, II, 433; — fait jouer Turcaret, II, 280; — sa mort racontée par Saint-Simon, III, 220-224; 337; — V, 382; 383; 384; 388; 390; 420; — dans Duclos, IX, 190; éditions ad usum , 355-386; -X1, 12; tue tous les loups, 14; 15; 17; 20; 22; à la tête de l'armée du Rhin, 29; 30; Article : Dangeau, 262-273, passim.

DAUPHIN (le), sils de Louis XV, II, 339.

DAUPHINE (la), femme du fils de Louis XIV, XI, 42; 43; 44; 45; 46; 49; 21; surveille les comédiens de la cour, 21; 28; 31; sa mort, 262-263. DAVEYROUX, memb. de l'assemb. législ.

III, 273.

David (le roi), 11, 270; — sa Vie, par Choisy, 111, 346; — 1V, 456; — Franklin abrège les psaumes de -VII, 121; - VIII, 44; 407; - XI,

DAVID (Louis). Bonaparte au Saint-Bernard, 1, 147; - visite de Diderot à-, III, 240-214; 373; — ami de Le Bran, V, 426; 429; — VII, 56; 325; 397; 398; — a place Ræderer dans le Serment du jeu de Paume, VIII, 269; - L Robert frequente l'atelier de -

354; 385. DAVID (M.) d'Angers. Buste de La

Fayette, IV, 92-93. DAVILA, V, 203. DAVILLIER (madame). Arnault dans le salon de -, VII, 410.

Davoust. Retraite de Russie, I, 240, -V, 281.

DAVY (Humphrey). Sur Franklin, VII. 122.

Debure; imprime des vers à madame Bailly, X, 305-306. Decamps (M.). Joseph vendu par ses

frères, VII, 316; - L. Robert sur -, X, 355.

DECAZES (M.) envoie Pariset à Cadix, 1, 347; - II, 300; injurié par Chateaubriand, 432; 434; - VI, 282.

DEFERMON, VIII, 270. DÉFITA, avocat, V. 223.

Déronis (Dom), éditeur de Bossuet. X, 148.

Degérando, V, 272.

Délizer (mademoiselle). Janin sur -, V, 30.

Delacroix (M. Engène), VI. 413; - à la fois peintre et écrivain, X, 333; 352. DELALAIN (M. Jules). Editeur, IX, 412. DELALLEAU, recteur d'Académie, IX, 404.

Delalot, I, 296. Delambre, VII, 342; — aide à l'application du système d'éducation de Rœderer, VIII, 304; — observe l'arc terrestre, X, 3; 40. DELANGLE (M.). Ami de Bazin, II, 365.

DELAVIGNE (Casimir). Lu en public, I, 227; — 111, 371; — VII, 169.

DELAVILLE, III, 374.

Delécluze (M. E.-J.). Détails sur L. Robert, X, 360-364; — traducteur de la Vila nuora, XI, 473.

DELESSART, X, 396.
DELESSERT (madame Gabriel). De la société des Bibliophiles, II, 70. DELHARPE (J.-F.). Pere de La Harpe, V, 82.

Delille (l'abbé). Feletz le rappelle, I, 306; 307; — III, 375; — IV, 412; — critiqué par Rivarol, V, 56; — facilement aimable, VI, 362; a débuté sous Louis XV. 401; — VII, 21; Lettres de J. Michaud à —, 21; 22; 97; 162; 343; — sur *Belæil*, VIII, 199; 204; — IX, 271; Epitre à — par Daru, 344; - lecture de fragments de l'Imagination, X, 246; - XI, 102; 104; apprecié en passant, 110; sur -, 149, 154.

X. 334; ses conseils . 336–337; 352; | Delort. Donne deux lettres de Gabrielle d'Estrees, VIII, 324. DELTUF (M. Paul). Idulles antiques, V,

306. DE LCC, X, 362.

DELVAUX, Graveur. Portrait de Duclos. d'après Cochin, IX, 178.

Démetrius (les faux). Article sur M. Mérimee, VII, 295-308.

Demo RITE, XI. 35; 213.

DEMOSTHENE, 1, 55; 230; Geoffroy le sent, 302; — III, 42; — IV, 3; 203; -V, 213;-VI, 147; 265; 290;-VII. 443; — les Harangues, éditées par Topffer, VIII, 343; —IX, 246; — X, **172**.

DEMOUSTIER, III, 256. DENIS (madame), VII, 90; 95; - lettre de Voltaire à -, XI, 40.

Denne-Baron. Article sur lui, X, 308-345.

DENTU, libraire, XI, 480.

DENYS-LE-TYRAN, II, 227.

DÉPARCIEUX, V, 49-50. DEPPING (M.). Note sur Le Sage, II, 292-293; - Notice sur Madame, mère du régent, IX, 32.

DE SADE (le marquis de), V, 268. DESA x (le général), I, 146; - III, 431;

- XI, 49. DES ALLEURS (M.). Lettre de Voltaire sur le doule, II, 440.

Desarps. Stances à M. -, IX, 357. Désaugiers, II, 225; supérieur à Béranger par certains côles, 226; 288; — sa lignée n'est pas morte, V, 303; — VII, 1; — IX, 249; — un des VII, 4;

IX; 219; — XI, 143.

DES BARREAUX, IV, 432; — V, 416; —
Gui Patin sur la mort de —, VIII,

derniers Prançais gais,

DESBORDES-VALMORE (madame). Note sur Latouche, III, 389-390; - XI, 127.

Descartes (René). N'a pas toujours raison, II, 430; 439; non avenu pour Huet, 139; abandonne des le second niot, 441; 445; 46 ; - 111, 434; 452; 162, 166; mis en vers par l'abbe Genest, 166; 468; 177; Fontenelle est son disciple, 245; 232; 235; popularisė par Fonteneile, 256; 260; 326; - IV, 266; — il y a en Sieyes du—, V, 456; 464: Retz cause de la philosophie de —, 200; 213; — VI, 124; 129; 303; 306; — VII, 38; 46; 206; 209; 367; réfuté par La Fontaine. 420; —VIII. 73; peu sympathique à Gui Patin, 94; 405; — Terrasson sur

-, IX, 402; 404; — X, 84; 291; — 1 XI. 227.

DESCHAMPS (M. Antoni). Sa traduction

de Dante, XI, 473.

DESCHAMPS (M. Emile), III, 300; fait le Tour de faveur en collaboration avec Latouche, 371-372; 373; sur Latouche. 384; - ami de madame S. Gay. VI, 67.

DES FONTAINES (l'abbé), II, 470; met Voltaire hors de lui, 247; - III, 233; - IX . 12; 474; sur l'Histoire de Louis XI de Duclos, 480-484.

DESFORTAINES, botaniste, XI, 412. Desgabets (Robert), prieur de l'abhaye de Breuil. Sur Descartes, V,

200.DESGENETTES. Son Eloge par Pariset, I,

349.

DESHAYES. Conversation de Henri IV avec —, VII, 245. DESHAYS, peintre. Jugé par Diderot.

111, 236. DESJARDINS. Sur l'impôt progressif. VI.

117.

DES JARIGES, jurisconsulte, XI, 494. DESMAHIS, XI, 33. DESMARES. Bon sermonnaire, IX, 213.

DESMARES (mademoiselle), I, 164.

DESMARETS, contrôleur general des finances, VIII, 24; - à lui appartient la première idée d'un Compte-rendu, X, 81-82.

DESMARETZ de Saint-Sorlin, V, 210.

Desmeuniers, II, 25.

DES MOLETS (le père), IV. 472. DES MOLETS (Camile). Biographic de

—, par Ed. Fleury, Ill., 78-97;

Lamartine le compare à Fénelon, IV, 297;

— V, 265; fréquenté par Saint-Just, 269; 273;

— calomnie Bailly, X, 305; Ramond dénoucé dans le journal de -, 396.

DES PERRIERS (Bonaventure), 1X, 79. DESPLACES (M. Auguste). La Couronne

d'Ophèlie, V, 304-305. DESPRÉAUX. Voy. Boileau.

DES ROCHES (mademoiselle), la Puce, 111, 208.

DESSOLES, II, 300; 432; DESTOUCHES (le chevalier). Correspond avec Fenelon, II, 9-45; - ami de Fénelon, X, 149.

DESTOCCHES (Néricault), II, 388. DESVIGNES (M.). L'Honneur de la Mai-

son, X, 409-410.

DES YVETEAUX, IV, 432. DETCHEVERRY (M.). Public une lettre de Montaigne, IV, 62.

DEUX-PORTS (le prince de), IX, 50.

Deux-Ponts (le duc des). Complimente Rousseau, VII, 235.

DEVAUX. En correspondance avec madame de Grafigny, 11, 466; 470; 474; 472; — XI, 45.

DEVERIA (M. Achille). Esquisse de ma-dame Recamier, I, 408.

Devéria (Octavie). Stances de Denne-Baron sur la mort d'-, X, 313.

DEVIENNE (Marie Louise). Mère de La Harpe, V, 82.

DEYVERDUN. Ami et collaborateur de Gibbon, VIII, 347; engage Gibbon à se retirer en Suisse, 3,2-373; Gibbon perd son ami -, 375.

DEZOBRY (M.), V. 443. DIANE DE POITIERS, VI, 285; — VIII, 343; son portrait dans la Collection Niel, 348; 320; — IX, 345.

DICTYS CRETENSIS IX, 325. DIDAY, peintre, VIII, 338.

DIDEROT (Denis), esprit hospitalier, I. 127; son influence sur M. Joubert 128; 129; - visite de Garat, II, 84; portrait de madame d'Epinay, 150; portrait de mademoiselle d'Ette, 452; 159; 160; sur madame Geoffrin, 244; 230; sur Le Sage sourd, 292; ami de Galiani, 330; sur Galiani, 332, 333; 337; 338; 344; 389; sur un tableau de Carle Vanloo, 393; 394; 409; éditeur de l'Encyclopédie. 414: - sur Frédéric, III, 454; Article sur lui; 228-243; mis en parallèle avec Fontenelle, 260; mot sur les femmes, 311; 331; - 1V, 47; sur madame Necker, 188; 189; procédé de critique, 216; sur Chamfort, 416; conversation avec Rulhiere, 436; 437; 441; - voit les côtés faibles de La Harpe, V, 87; 111; — VI, 163; 165; essaie le drame honnéte, 470; 474; 269; Ducis a du - , 377; - seul au convoi de Montesquieu, VII, 66; sur De Brosses, 80; sa liaison avec Grimm, 231-232; 236; 238; 242; relations de — et de Grimm, 257-258; 259; 339; sa chambre de Meudon , 343; - ses diners avec Bernis, VIII, 3; — son admission a l'Académie, 1X, 499; Beyle sur —, 264; — X, 57; — sur Saint-Lambert, XI, 407. Didler (M. Charles). Visite à la du-chesse d'Angoulème, V, 79.

Didier, éditeur du Saint-Anselme, VI,

296; — 1X, 97. DIDOT. I, 62; - III, 195; - éptire de H. Moreau sur l'imprimerie, IV, 44. Dipor le jeune , éditeur de Bernardiu ,

VI . 438.

Dipor 'M. Firmin'. Imprime les QEuvres de Ræderer, VIII, 262; — sur l'abbe Prévosi, IX, 406; 444; éditeur de l'Histoire de Venise, 331; 364; éditeur dn Journal de Dangeau, XI, 3. Dipor (mademoiselle Félicité) épouse

Bernardin, VI, 364. Dillon (le général), massacré par ses soldats, IV, 122. Diocletien dans Gibbon, VIII, 365; 366.

Diodore de Sicile, trad. par Amyot, IV. 345.

DIOGENE, III, 83. DODART. Notice par Fontenelle, I, 349. DODE DE LA BRUNERIE (le marechal), I,

DOLET (Etienne). Vers latins sur Rabelaıs, III, 3.

Dolgorouki (le prince). A prêté de l'argent à Bernardin, VI, 436; 437; 438; 439; 441.

Donat. D'Aguesseau suit la voie ouverte par — , III, 326.

Domergue (Urbain), IV, 441; — Querelle avec Le Brun, V, 430. DOMINIQUE (saint), sa Vie par Lacor-

daire, 1, 185. DOMITIEN, V. 4.

Doner, évêque de Montauban, VI, 310. Donne (Anne), mère de W. Cowper, XI, 148-120.

Dorange. Celebré par Denne-Baron, λ, 340-314. DORAT. Lettre sur Warwick, V, 86;

88; 100; 102; - sur le Jeune Dol-Fan, X, 365-366; corrige les Élégies de Ramond, 366-367; - XI, 45. Doria (Audré). Montiuc sur - . 57-58. Dornais (ma emoiselle). Rulhière chez — , 1V, 436.

DOTTEVILLE, VI, 368.

DOUCET (M. Camille), X, 405.

Doudan, XI, 39. Douxmesnil. La Fare annoté par -,

X, 321. DREUX DU RADIER. VIII, 330.

DROUAIS, peintre. Portrait de madame

de Pompadour, II, 396. Drovot (e general). Son oraison funèbre, I, 185-189; — anecdote de jeunesse, IV. 345; — type de la religion militaire, VI, 24; 27; — ami de Daru, IX, 373

Droz. Sur Malesherbes, II, 403; Article sur lui, 111, 130-144; — IV, 89; sur madame de Lambert, 168; — Ap-préciation du premier Ministère de Necker, VII, 271; — sur Cagliostro et Ramond, X, 379.

DRUSUS, VII. 298.

Du Barry (madame, succède à madame de Pompadour, 11, 399; — IV, 261; - VI, 129.

Du BARRY (le comie), VIII, 196; 212. DU BARTAS. VI, 455; — VIII, 445. DU BELLAY (Joachim), VI, 287; — IX,

116; 118.

Du Bocage (madame), II, 486; s'offre à Galiani pour remplacer madame d'Epinay comme correspondante, 343. **Dubochet** (М ), VIII, 333.

Dusois (le caldina!), Ill., 265; 322; compatriote de Bonneval, V, 400; -Massil ou assistant de -, 1X, 28; Bevie sur -. 261-262: - X1. Henault lui surcède à l'Academie, 185.

Dubois (les freres), charretiers de Courier, accuses de meurtre, VI, 293. 294.

Dubois (Antoine), son Eloge, par Dubois (d'Amiens), I, 323.

Dubois (M. d'Amiens), publie les Eloges de Pariset, 1, 309; 323; - pièce sur Vicq-d'Azyr. X, 250-251. DUBOIS D'AVESNES (M.). Ses lectures publiques, 1, 2 9.

DUBOIS-THAINVILLE. Mort de sa gazelle,

X. 6. DUBO QUET (le général), VI, 428; 429;

433; 134; 436; 441. Du Boulay, ami de madame de Courcelles, I. 49; - epouse mademoiselle de Pronenques, II, 93.

DU BOURG, X, 427, DUBRAY (M. Vital-Gabriel), sculpteur.

Buste de l'abbe P. evos , 1X, 100. Du Cange, VIII. 467; donne son édition de Joinville sur le texte de Ménard, 397; — sa statue à Amiens, IX, 97; 195; traducteur de Villehardouin. 305; 329; 330.

Duchange (M.), auteur de la Cantate d'inauguration du buste de l'abbé Prévost, IX, 402; sur la mort de l'abbe Prévost, 408

DUCHAPT (M. Theophile). Ses Fables,

V, 303.

DUCHATELET (le marquis) à Cirey, 11, 167; 209.

Du Chatelet (madame) à Cirey, II. 462-175; suite de Volluire à Cirey, 208-223; en quoi madame Geoffrin en diffère, 253; — III, 447; Frede-ric à Voltaire sur —, 149; —V, 347; - sa liaison avec Saint-Lambert, XI. 103-104

DU CHESNE, VIII, 467. Duchesnois (mademoiselle). Ræderer juge de ses débuts, VIII, 305.

Ducis, II, 428; - regretté de Droz. III. 435; 439; Epître a Droz, 139; -IV, 460; 398; - correspondence avec Bernardin, VI, 365; Article sur lui, 372-386; 387, - VII, 48; sur Chateaubriand, 169-170; 289; - sur -, X1, 442.

Ductos. Sur la duchesse de Bourgogne, II, 84; 446; peint par madame d'Epinay 452; ses relations avec elle, 456, 457, 458; cité par Chesterfield , 489; 364; Bazin comparé à -, 367; 387; 389; 4:9; 410; - suguère à Rousseau l'idée des Confessions, III, 63; 212; sur l'abbe de Choisy, 344; — Chamfort est un Duclos poli, IV, 420; — V, 103; — \ II, 247; jugė par Grimm, 25 :- 256; - sur Bernis, VIII, 3; 9; vie politique de Bernis, 14-45; tient de Mézeray en quelque chose, 487; 245; Article de Ræderer sur — , 2×3; — sur Massillon assistant de Dubois , IX , 28 , 29 ; 460 ; Articles sur lui, 163-209; 295; — X, 80; S. de Meilhan le raye de la liste des moralistes, 83; 90; - XI, 7; sur la pension de l'ordre de Saint-Lazare, 10-11.

Duclos (mademoiselle). Son talent, I.

461.

Ducloz-Dufresnoy. Notice sur —, par Wa ckenaer, VI, 435; 436; 437. Ducos (M. F. orentin), la Guerre des Albi-geois, V, 302.

Ducos, ami de Ræderer, VIII, 275. Du Deffand (madame), 1, 76; 84; jugée par Feletz, 307; Lettres de -, 325-340; - relations avec mademoiselle de Lespinasse, II, 96; 98; 99; sur madanie Du Châtelet, 210; 211; 215; son salon est moins complet que celui de madame Groffrin, 247. 248; 252; 381; - III, 14; 476; à Walpole sur les Mémoires de Saint-Simon, 212; 232; 279; sur Bussy-Rabutin, 296; — IV, 132; 169; godta fort les Necker, 489; sur la duchesse de Lauzun, 220-224; 230; sur les lettres de madame de Maintenon, 294; - V, 284; -VI, 269; - Montesquieu chez -, VII, 56-57; l'habit de Franklin, 129; 432; godie fort l'abbé Barthelemy, 156; 159; 160; sur M. et Mme Necker. 261-265; 270; - lettre sur le prince de Ligne, VIII, 495; 197; 215; Gibbon fait sa conquête, 370; lettres à Walpole sur Gibbon, 370-371; portrait du comte de Forcalquier, IX, 167; - sur Saint-Lambert, XI, 106-407; sur le François II, de Henault, 188; dans les Mémoires de Hénault-190; 192.

Dufresny, collaborateur de Regnard, VII, 7; aurait donné à Montesquieu. l'idee des Lettres persanes, 39.
DUGAZON (madanue), VI, 489.
DUG UJA, VI, 451.
DUGUESCLIN, VIII, 260; — IX, 65.
DU GUET (l'abbé) assiste Rollin de ses

conseils, VI, 216-217; — X, 21. DUHAMEL. Son Eloge par Vicq-d'Azyr,

I, 344; - dernier secrétaire de l'Ac. des Sc qui ait écrit en latin, III, 259; — VI, 427; 437; — ami de Sieyès, VIII, 280.

Dunan, précepteur de Frédéric, III, 147; — Lettre de Fredéric II à -, VII, 367; 383.

Du Hausser (madame), femme de chambre de madame de Pompadour; ses Mémoires, II, 380-399; — conversa-tion de Duclos, IX, 203; — S. de Meilhan conserve les Mémoires de

madame —, X, 402.

Du Jardin (Karl), VIII, 333; — X, 386.

Dulau (MM) editeurs, X, 71.

Du Luc (le comte), V, 148.

Du Marsais Ses relations avec A. Le Couvreur, I. 462; 463; 468; -IX, 168. DUMAS (Mathieu). Sur Portalis, V, 363-364; 367; 368; — 1X, 363; — X, 395; sur Ramond, 396.

Dumas (M.), scnateur, XI, 232. Dumas M. Alexandre), II, 239; comparé à Balzac, 379, 361; — ses Demoi-sell's de Saint-Cyr, VIII, 386. Dumolard, XI, 192.

DUMON D'AGEN (M. . Jasmin lui dédie son 3º volume, IV, 249.

Dunont, de Genève. A consulter sur Necker, VII, 292; sur Volney, 323; sur Ræderer, VIII, 2-5.

DUMOULIN (M. Evariste). En juillet 4830, III, 387.

DUMOURIEZ (le général). Sur Lauzun, IV, 229; agent français en Pologne, 446; - V, 36.

Dunois, an siège d'Orléans, II, 320; 321; — 111, 347.

DUNOYER (M.), II, 298; sur la Monarchie selon la Charte, 433; - VII. 412.

Du Parc (la). Sarasin amoureux de -, VI. 240, 241,

DUPATY (le président), lié avec Chamfort, IV, 447; — lettre de Beaumar-chais au —, VI, 492; — Bernis à Rome, VIII, 50-54; — X, 75. Duperreux. Ramond défend un tableau

de -, X, 389-390.

Du Perrier. Stances de Malherbe à-, | Durant, ami de Marmontel, IV, 394, VIII, 59.

Du Perron (le cardinal). Sa gloire tente Richelieu, VII, 194; 206; sur François de Sales, 213; — recom-mande Matherbe au roi, VIII, 57; raille par Scaliger, 104; Sully plus mal avec ses coreligionnaires qu'avec -, 437; - lettre sur les Relations de Sully et de Jeannin, X, 139-140.

Du Pin (Ellies). Ses Histoires ecclésias/iques, VIII, 223.

Dupin, fermier-général, réfute l'Esprit

des lois, VII, 59-60. Dupin aine (M.) Inamovibilité de la magistrature, 1, 74; sur Malesherbes,

11, 400; 420. Dupleix (Scipion). Sur la reine Marguerite, VI, 453; — affecte des divi-sions dans l'histoire, VIII, 465; — non Portrait de Henri IV, XI, 307. DU PLESSIS-BELLIÈRE, III, 347. DUPLESSIS - BELLIÈRE (madame), IV,

430; — avertit Fouquet, V, 239. Du Plessis-Mornay. Son portrait par Brichelieu, VII, 494; — Voltaire substitue — à Sully, dans la Henriade, VIII, 410; 412; Sully lui sait mauvais gré de l'avoir supplauté, 127; - chante par Voltaire, IX, 327; - comparé avec d'Aubigné, X, 275; - réponse de Charron au Traité de l'Eglise, X1, 200.

Duplessis, peintre. Portrait de S. de Mei.han, X, 80. DUFONT (le general). A Baylen, I, 444;

115; 116; 117.

DUPONT de Nemours, VIII, 270; - IX, 121.

DUPONT (madame la comtesse), I. 446. Depost (mademoiselle), Mémoires de Ph. de Commynes, I, 191-203.

DUPONT (Pierre). Article sur lui, IV, 40-59.

Duport (Adrien), lié avec Barnave, II, 24; 34; -VIII, 270. Dupuis, s'arme dans l'arsenal de Vol-

ney, X. 287. Do Pey, IV, 61.

DUPUTTREN. Son Eloge par Pariset. I.

318.

Duquesne. Sa mort, XI, 25. DURAND, envoyé français en Angleterre. Relations avec Franklin, VII, 133. Derano, libraire, XI, 172.

395. Duras (de). Les Huguenots de ses

terres se convertissent, XI, 22. DURAS (le duc de). Epigramme Chamfort sur -, IV, 416; - VI,

37. URAS (la duchesse de ) fait nom-mer Chateaubriand à l'ambassade de Suède, II, 430; — III, 300; son Olivier et celui de Latouche, 380; — DURAS VI. 254; 308; 403; — VI, 61 — Oli-vier, IX, 262.

DUREAU DE LA MALLE. Lettre de l'abbé Maury à -, IV, 203; 206; - lettre de Maury à —, sur La Harpe, V, 91-

92. DURBAU DE LA MALLE (M.), VII, 341.

DURER (Albert), I, 197. Du RESNEL (l'abbé), IX, 201.

Duretete, excepte de l'amnistie de Bordeaux. V, 290-291.

Duroc (le général), VI, 4; 42; - IX, Dusaulx. Entrevue avec Rulhière sur

J.-J. Rousseau, IV, 438-441;— Eloge de Barthelemy, VII, 175.

Dussault. Article: Feletz. 1. 293-308; — IX, 233.

Dussieux (M. Louis), l'un des éditeurs de Dangeau, XI, 3, 8.

DUTHÉ (mademoiselle), VI, 488. Du Tillet, greffier du parlement, XI, 64.

DUTBEY (M.), XI, 232 Du Vair (Guillaume), VII, 88; - copié

par Charron, XI, 207, 208, 216. DUVAL (Alexandre). VI, 56; Etienne préféré à -, pour remplacer Laujon à l'Académie, 389; fait jouer Conaxa à l'Odeon, 393; - 1X, 316; 354; 355; en correspondance avec Dara, 357-358.

Du Val., médecin, doyen de la Faculté, VIII, 84.

Duval, négociant genevois à Saint-Petersbourg. Correspondant de Bernardin de Saint-Pierre, VI. 342; lettres de Bernardin à -. 418-441.

DUVAL (madame), VI, 434. Duval-Topffer (M.) communique la correspondance de Bernardin de St -Pierre, VI, 342, 449.

DUVICQUET, IX, 253.

DUVEYRIER, X, 298.

DUVIVIER (madame) Voy. madame DENIS.

# Е

EDGEWORTH (miss), IV, 408. EDGEWORTH DE FIRMONT (l'abbé). Sa mort, V, 76. EDOUARD D'ANGLETERRE, dans le Com-

bat des Trente, VIII, 256, 237.

EDOUARD III, IX, 66; 69; 82; son amour pour la comtesse de Salisbuгу, 83.

Effiat (l'abbé d'). Salue Fouquet ar-rêté, 242.

Effiat (le marquis d'). Concurrent de Courier aux elections de Chinon, VI,

Egger (M.). La Critique chez les Grecs, II, 36; - rapports entre Frédéric et

Polybé, III, 151. EGMONT (la comtesse d'). IV, 403; fait

écrire Rulhière, 433; 443. ELAGABALE, dans Gibbon, VIII, 365. ELBEUF (le duc d'), III, 392; — V, 34; 47; — VIII, 426.

Elbeur (le prince d'), XI, 270.

Elisa (la prince-se), sœur ainée de Napoléon, II, 87.

ELISABETH, reine d'Angleterre, I, 35; A. Le Couvreur sous le rôle d'-,160; — II, \*7; 428; — Article: Marie Stoart, IV, 340-323; 435;—V, 347;— Sully envoyé apprès d'—, VIII, 452; — IX. 381; — lettre à Henri III, XI, 296; 346.

ELISABETH DE VALOIS, épouse de Louis ler, V. 406.

ELISABETH de Russie, II, 394. ELISABETH, princesse palatine, III,

ELISABETH (Madame). Ramène la reine aux sentiments de famille. IV, 239; 260; 420; 430; - V, 70; 74; 74.

Elzevir, IX, 413 Emerson. Terrasson précurseur d'-; IX, 4: 4.

EMERY (d'). Sur Gourville, V, 286. Empédocle. Sa curiosijé, IV, 72; - X,

Enclos (Ninon de l'). Voy. Ninon. ENGHIEN (le comte d'). Commande en Piemoni, XI, 62; 63; à la bataille de Cérisolles, 69; 70; 72.

Enghien (le duc d'), 11, 423; 435. Entragues (Henriette d'). Mattresse de Henri IV, après Gabrielle, VIII, 334; 332.

Eon (le chevalier d'), VI, 477; 209.

EPAMINONDAS, III, 86; — VI, 271; — VII, 164.

EPERNON (le duc d'), VII, 498. ЕРІСТЕТЕ, 111, 452; — IX, 387; — sa doctrine, X, 24-23; — XI, 205. Epicure, IV, 438; — VIII. 237; — X,

57; 64; 66; 479; — X1, 35; 36; 38. Epiménide, V, 277.

EPINAY (d'), 11, 148; homme de plaisir, 449; 455; — VII, 238.

ÉPINAY (madame d'). Aux soupers de mademoiselle Quinault. I, 468; 307; -Memoires et Correspondance, II. 446-464; 462; 329; 332; 336; correspondance avec Galiani, 341; 343; 344; apprivoise difficilement Diderot, III, 232; 383; — Rousseau lui pré-sente Grimm, VII, 233; portrait de Grimm, 233-234; liaison avec Grimm , Grimm, 234-242; secourue par Catherine, 258; — conversation de Du-clos, IX, 203; 204; 269; — XI, 7; sur Dieu, 408.

ÉPRÉMESNIL (d'), III, 82; — dans les Souvenirs d'Arnault, VII, 397; —

VIII, 271; 272.

ERASME. Apprécié par Lacordaire, I, 489; 490;—II, 288; —VII, 346; éloge de Marguerite de Navarre, 354; -VIII, 88; est un saint pour Gui Patin, 90; 93; 318.

ERNESTI, professeur de Grimm, VII,

227; 239.

EROSTRATE, VII, 382. ER-KINE, chez madame Récamier, I. 403.

Escars (François d'), jugé par Mézeray, VIII, 480; — annonce la victoire de Cérisolles, XI, 70.

ESCHINE, IV, 3. ESCHYLE, III, 38; — VI, 385; — il y a de la majeste d' - en Bossuet, X,

465. Esménard. Sur la mort de Beaumarchais, VI, 209; 211; remplace par Etienne au ministère de la police, 389.

ESOPE, VII, 221; comparé à La Fon-taine, 448-419; — VIII, 233.

Espaing de Lyon (messire). Froissart voyage avec —, IX, 72. Espait (M.). Mis jadis à côté de La Ro-

chefoucauld, XI, 223. Estaing (d'), VI, 470.

31.

Estève (le comte), VI, 439. Estienne (Henri). M. L. Feugère sur -, IX, 145; - comparé avec d'Au-bigné, X, 276.

Estrées (le marquis de Cœuvres, maréchal d'). Nommé grand-mattre de de l'artillerie, VIII, 149; se démet de sa charge, 450; frère de Gabrielle d'-, 319.

Estrées (le maréchal d'), 11, 147, -III, 223; — VII. 239.

ESTRÉES (le cardinal d'), V. 40; 436; rappele d'Espagne, 324, 325. ESTRÉES (l'abbé d'). Sur la noblesse des

Chaulien, I, 358; — remplace son oncle en Espagne, V, 324.

Estrees (la duchesse d'). Meurt à Anet, III, 477.

ESTRÉES (Gabrielle d'). Voy. Gabrielle. ETAMPES (la duchesse d'), VIII. 343. ETIENNE. Administration d'un theatre,

1, 34; lecture publique des Deux Gendres, 219; conserve les redacteurs des Débats, 297; - sur un pamphlet de Courier, VI, 287; M. Fitenne, ou une Emeute listeraire sous l'Empire, 387-102; — VII, 24. Etioles (madame d'). Voy. Pompa-

dour.

ETTE (mademoiselle d'), confidente de madame d'Epinay, 11, 452-456; 458.

EUCLIDE, III, 342.

Eugene (le prince). Fénelon curieux de le connaître, 11, 43; 437; - 111, 426; -V, 394; remarque Bonneval, 397; traite avec Bonneval, 398, 399; campagne de Hongrie, 400; Bonneval en froid avec -, 405; 406; lettre de Bonneval au -, 498; traduit Bonneval devaut un conseil de guerre, 408; 409; — Montesquieu voit le —, VII, 47; — VIII, 196; — campagne de Hongrie, IX, 139.

EUGENE BEAUHARNAIS (le prince), IX.

EURER, III, 272; — XI. 494. EURIPIDE. Ses vers sauvent les Athèniens, I, 230; - la Phèdre, II, 97; 249; — 111, 464; 467; 468; — V, 42; — imité par Ducis, VI. 372; — VII. 43; 458; 332; — IX, 354; — il y a en Massillon quelque chose d'-, X, 465; — on lui restitue un mot attribué à faux à madame de Staél, XI, 234.

Eusebe, 1X, 79. EUSTATHE. Guide de madame Dacier. IX. 393

EUTROPE, 1X, 385.

EVENUS DE PAROS. Comparé avec Cowper, XI, 432. EZECHIAS. Cité par J. de Maistre, IV,

F

Fabert, V, 29; — VIII, 192. FABRE, peintre. Mis en scène par Cou-rier, VI, 270.

FABRE, chirurgien de Marmont, VI, 43. FABRE (de l'Hérault), IX, 332.

FABVIER (le colonel), VI, 46; à Essonne, 24-22; 25; 27; 29; à la Bidassoa, 73.

FAGEL (le général de), VI, 32.

Facon, premier médecin de Louis XIV. Parle d'une manière simple, XI, 98; 271; abuse des médecines de précaution, 272.

FAIDEAU, medecin, VIII, 74.

FAIN (le haron). Le Manuscrit de 1814, VI, 94-92.

Falaiseau, accompagne Dangeau en Suède et dans son ambassade, XI, 40. FALCONET, SCUIPLEUR, II, 250.

FALCONNET, de Lyon, VIII, 90;

308.

438.

FALLOUX (M. de), destitue Feletz, 1.

FALSTAFF, au siège d'Orleans, II, 320. FARCY (madame de), sœur de Chateaubriand. X, 64; 62; 69. FARGUE, VII. 344

FAUDDAS (de). Prend Montluc pour lieu enant, XI, 58. FAUGERE (M.), donne un texte restitué

des Pensées de Pascal, V. 445: 423.

FAURIEL. Relations avec Pariset, I, 344; 345; — III, 435; — sur Ray-nouard, V, 4; 6; 43; 45; 46; — VII, 474; — co'laborateur à l'*Histoire lit*téruire de la France, VIII, 220; 222; sur le Roman de Renart, 226; 228; sur le discours de dame Pinte, 232; - son influence sur le gout des littérateurs, XI, 474-472; recherches sur Dante, 472-473, 176.

FAVART. Lettres de Maucroix à - , X, | 180, 185-187.

FAVORINUS, XI, 246.

FAYDIT (l'abbe) Portraits de M. de Noyon et de l'abbé Caumartin, XI, 276.

FAYOLLE. L'Acanthologie, V, 130.

FEDOR, VII, 296. FÉE (M.). Vie de Linné, X, 48. FEL (mademoiselle) Passion de Grimm

pour —, VII, 229.

FELETZ (de). Opinion sur Geoffroy, I, 426; Article sur lui, 293-308; V, 12; - rend compte de la reception de Laujon, Raynouard et l'icard, VI, 368; - éloge de Bernis, VIII, 52.

FÉNELON. Sur l'abus de l'esprit, I, 9; cilique, 43; ce qu'il serait sans l'éducation, 21; gracieux modèle, 75; 76; 438; regrette noire vieux langage, 267; 2.9; 335; — Lettres et opuscul s inèdits, 11, 4-7; 55; 81; 276; 419; - recommande aux femmes la pudeur sur la science, III, 21; 41; 62; mot de J.-J Rousseau sur - , 68; goût de Vauvenargues pour Fénelon, 406 408; 436; 438; 215; critique élegant, 233; 25; — sur madame de Lambert, IV, 168; 474; son Eloge par l'abbé Maury, 204; 208; Lamartine le compare à C. Desmoulins, 297; 339; 350; sar Amyot, 357; — V, 335; correspondance avec Bonneval, 399; lu à côlé de Pascal, 447-420; 422; — VI, 424; 303; 324; 322; 357; - a recommencé la Grèce, VII, 357; — a recommence la Grèce, VII, 470; 482; comparé avec saint François de Sales, 224-225; — VIII, 63; 342; son passage à Saint-Cyr; 386, 389; 394; 395; lit un Joinville moins imparfait que Montaigne; 397; — IX, 16; Massillon continnateur de — , 25; 26; 418; 46; son nysticisme signale par Bourdaloue, 234; 236; type du Directeur renchéri, 238; portrait de Bourdaloue, 240; son style conugré avec celui de 240; son style comparé avec celui de madame Dacier, 393; 396; 398; 4(7; 408; sa Correspondance spirituelle, X, 46-44; on aime — , 445; aimait Horace, 449; 458; 210; — à Saint-Cyr, XI, 96; 283.

FERCOURT (de), accompagne Regnard dans le Nord. VII, 4.

Ferdinand VII, roi d'Espagne. Mot de la duchesse d'Angoulème sur —, V, 79.

FERGUSON, III, 134; - visité par Franklin, VII, 120; — sur l'ouvrage de Gibbon, VIII, 365. FERIA (le duc de), X, 126.

FERNEL, VIII. Gui Patin deprécie les qualités occultes admises par-78-79; honore par Gui Patin, 94; 92; 93; 101.

Ferrand, IV, 304; - IX, 340.

FERRI (Léopold). Bibliothèque de femmes auteurs, IX, 380.

FERRIER (le père). VII. 245.

Ferrières (le marquis de). Spr l'éloquence de l'abbé Maury, IV. 209-210.

FERRIOL (madame de). Ses rapports avec A. Le Couvreur, I, 464. Fersen (de). Distingué par la Reine,

IV, 255; 238.

Fesch (le cardinal), II, 423.

FESTEAU (M. Louis) V, 303. FEUGÈRE (M. Leon). Œuves choisies d'Et. Pasquier, III. 195; — Etudes sur... La Boëtie, 1X. 412; 443; 444;

115; — sur d'Aubigné, X, 253.
FEUILLET (le docteur), Chanoine de Saint-Cloud, appelé par Madame, VI, 257-258.

FEUILLET DE CONCHES (M.), VI, 406;—IX, 408; - Léopold Robert, sa vie, ses œuvres et sa correspondance, par - , X, 332-361; - éditeur des No-tes de Saint-Simon au Journal de Dangeau, XI, 3.

FEUQUEROLLES (de), VIII, 322.

FEUQUIÈRES (le marquis de), conduit Bossuet à l'hôtel Rambouillet, X. 450.

FEVRET. Sur l'éloquence de Jeannin, X, 109.

FEZENSAC (M. de). Journal de la campagne de Russie en 1812, I, 206-217.

247.

FIELDING, II. 292; — XI, 424.

FIESCHI, attentat; II, 305; — VI, 416.

FIESQUE, V, 33.

FIESQUE (la comtesse de). Son portrait par Bussy. III, 289; 317; — V, 225.

FIEVEE, I. 296; — se lle avec T. Leclerq au club de Clichy, III, 414; 413; — Correspondance et relations avec Bonaparte, V, 472-488; — mot de Carrel sur —, VI, 416; remplacé par Elienne, comme censeur, 389; par Etienne, comme censeur, 389; a la Quotidienne, VII, 25; 26.

FIORENTINO (M.), traducteur de Dante, XI, 477. FIRDOUSI. Le Livre des rois, 1, 263-

277; — c'est un poète classique chez les Persans, III, 44.

FITZ-HERBERT. Voyage en Crimée, VIII, 207.

FITZ MAURICE (lord). Visite à Franklin, | Foisset (M. Louis-Severin). Notice sur VII, 443.

FLAHAUT (madame de). Lettres sur le duc d'Orléans (Louis-Philippe), III, 27; — VI, 55.

FLAMARENS (madame de), dans les Memoires de Henault, XI, 189. FLANDRE (le comte de). VIII, 418.

FLAUGERGUES (4e) V. 6.

FLECHIER, I, 185; 303; Pariset le relit souvent, 349; - III, 327; - IV, 110; 216; - était du midi, V, 2; 223; -VI, 322; - Panégyrique de saint François de Sales, VII, 221; VIII, 247; — n'a pas passé par Boileau, IX, 392; - écrit ses Grands Jours sous l'inspiration de mademoiselle de Verthamon, XI, 275.

FLESSELLES (M. de), III, 83; - VI, 210.

FLEURY (le cardinal de). Sépulture d'A. Le Couvreur, I, 473; — II, 245; éducation de Louis XV, 382; 398; sur D'Aguesseau, III, 323; -- Amyot ne lui ressemblait pas, IV, 347; lettre à Rollin, VI, 223; -– reproche à Bernis son goût pour les vers, VIII, 7; 39; — IX, 26; 407; Lassay

adulateur du —, 464; 462.
FLEURY (l'abbé), I, 480; — Portalis sur —, V, 354,
FLEURY, l'acteur, VI, 207.

FLEURY (M. Edouard). Biographie de Camille Desmoulins, III, 78-97; — - Etudes sur Saint-Just, V, 265-

FLOQUET (M.). Ses Recherches sur Bossuet, X, 148.

FLORENCE (mademoiselle), danseuse, mère de l'abbé de Saint-Albin, IX, 64. Florian, lu en public, 1, 228; 312; --III, 135; Article sur lui, 179-194; -VI, 63;—l'Ecureuil, le chien et le re-nard, VIII 253; — Beyle a la période de Florian, IX, 243; -23×; 287.

Florus. Ce qu'est son livre, IX, 384; 385; 386.

FLOTTE, agent du duc d'Orléans, XI, 493.

FLOURENS (M.). Sur Malesherbes, II, 402: - sur Fontenelle, 111, 244-260; - Histoire des travaux et des idées de Buffon, par —, IV, 263-279; sur Gui Patin, VIII, 92; — Eloges académiques, X, 40; éditeur de Buffon . 45-46; note les épigrammes de Buffon contre Réaumur, 50; nous montre Buffon forcé d'admettre la méthode, 51; 52; 59.

Jeannin, X, 440.

Foisser (M. Th.). Historien de De Brosses, VII, 67; 68; 79; publie la correspondance de Voltaire avec De Brosses, 88; — sur Buffon, X, 53: 110.

Foix (de Lescun, maréchal de). XI, 51. Folco de' Portinari, le pere de la Béatrix, XI, 177.

FOLLEVILLE, bat les Huguenots du Lan-guedoc, XI, 26. FONCEMAGNE, VII, 97; sur le Testa-

ment politique de Richelieu, 476-205; - X, 291

Fontaine, géomètre, III, 262; jaloux de Condorcet, 263.

FONTAINE (madame de), VII, 90. Fontaines (madame de), dame de Saint-Cyr, XI, 95; 96.

FONTANES (de). Critique, I, 89; venge les Martyrs, 90; son rôle auprès de Chaleaubriand, 129; 133; 296; — classique en son temps, III, 40; sur Fontenelle, 260; - peint par Lamartine, IV. 301-302; — sur Raynouard, V. 42; 96; 262; — VI, 440; 241; celebre le souvenir de Rollin, 224; 228; sur Paul et Virginie, 363; repond à Etienne lors de sa réception à l'Acaedienne tors aces a reception a l'acidemie, 390; 401; sur les Salires de Bolleau, 410; — Epitre à l'alube Barthéiemy, VII, 463; 400; Arnault et.—, 403; 408; — l'Université réorganisée sous — VIII, 303; 304; 308; — IX. 412; 237, differe de Daru, 362-3.3; 414; — sur le Génie du Christianisme V. 50, 62, lettre de Cheleau nisme, X, 60; 63; lettre de Chateauriand à -, 68-74, 72, 73

Fontanes (la comtesse Christine de).

X, 69; 73.

FONTANGES (mademoiselle de). Son portrait par madame de Caylus, III, 51; son portrait par madame de Sé vignė, 352-353; - IV, 288: - VI, 446.

Fontenei (le père de), III, 340; 343. FONTENELLE, 1, 76; ses premiers pas, 87; 467; 468; son portrait par A. Le Couvreur, 168; 169; 190; exemple de l'Eloge académique, 309; sa sim-plicité, 310; Pariset l'étudie peu, 349; — sur les ignorants, II, 434; Huet est de sa littérature, 440, 478; correspond avec Chesterfield, 181; 243; madame Geoffrin son exécutrice testamentaire, 249; 254; comparé à Goethe, 263; 288; 388; — 111, 62; sur Malezieu, 464; 466; 467; 474; par M. Flourens, 244-260; 266; 293;

sur D'Aguesseau, 317; - Mademoi- | selle de Scudery y ressemble dejà, IV. 441; préside chez madame de Lambert, 465; sur l'enfance de madame de Lambert, 166; est de bonne heure de l'Académie, 470; sur le sa-lon de madame de Lambert, 171; 180; cherche à insinuer la science, 274; — V, 16; jugé par La Harpe, 85; 213; fait valoir les idées de Perrault, 247; — jugė par Rollin, VI, 220; — VII, 23; J. Michaul a des mois à la —, 30; Montesquieu imite —, 37; rectification d'un passage des Lettres persanes sur —, 42; 98; 227; 247; jugé par Grimm, 230-231; 275; 293; 294; - VIII, 308; Ræderer tient litterairement de -, 316; 366; - IX, 22; sur Malebranche, 79; 275; 240; 301; sur d'Argenson. 354; 397; 399; - ses Eloges académiques, X, 9; 44; Vicq d'Azyr sur—, 246; Bailly se rattache à -, 282; - son Eloge de Dangeau, XI, 9; 181; 182; 187; Henault tient de -, 188, 189.

FONTRAILLES, V. 193. Foran, XI 24.

Forbin-Janson, évêque de Nancy. Son oraison funèbre, I, 485; 486; - X,

Forcalquier (le comte de). Son portrait par madame Du Deffand, IX, 168; portrait de Duclos, 109; 173; 484.

Forcalquier (madame de), I, 334.

Formey, XI, 494.

FORMONT, lié avec madame Du Deffand, I, 329; 331; — lettre de Voltaire à—, II, 463; —VIII, 223.

Forteguerra (la signora) au siège de

Sienne, XI, 81-82.

Fortoul (M. Hippolyte) prépare une histoire de Sieyes, V, 151; 152; 170; - s'oppose a la rétraite de MM. Villemain et Cousin, VI. 420; - communique les papiers de Sieyes, VIII, 280; — Instruction générale sur le plan d'études, XI, 224-238.

Fouché, veut faire madame Récamier dame d'honneur, 1, 404; refuse de s'intéresser à son père, 402; — in-dispensable en 4845, II, 434, 432; — IV, 304; — ministre de Louis XVIII, V, 77, fait incarcérer Fievée, 478; — le 48 brumaire, VII, 402; — Rœderer lutte contre son influence, VIII, 298.

FOULLOU, janséniste, XI, 493. FOULON, II, 24; 25; — III, 83; 84.

Foulon, libraire, publie A. Chénier. 111, 374.

ForLoues DE Neuilly, IX, 306; prêche la croisade, 307.

FOUQUET (le surintendant Nicolas), I, 336; — jugė par Choisy, 111, 348; -IV, 430; -Article sur lui, V, 233-248; 252;25 ; son influence sur la litterature, 263-264; relations avec Gourville, 293-294; 295; 298; — VI, 470; 405; — La Foutaine lui platt, VII, 414; 415; 416; — envoie Maucroix à Rome, X. 184; — XI, 193.

FOUQUET (madame). V, 247: 293.

Fouquer, le paysan du premier pam-phiet de Courier, VI, 279.

Fourcroy. Ebauche d'instruction pu-bique, VIII, 303; — X. 232; 236. Fourier (J.B. Jos.). Arago nommé ec-

cretaire perpetuel e remplacement de—, X, 9; 10; notice d'Arago sur —, 10; 14.

FOURNIER (M. Edouard). Note sur l'Hôtel de La Fare, X, 328; - son Histoire des hôtelleries citée, XI, 34.

Fox chez madame Récamier, I, 405; 406; — VIII, 372; 377. For (le général), III, 304; - VI, 4.

FRA-BARTHOLOMMEO, IV, 42.

Fragonard, IV, 25.

FRAGUIER (l'abbé). Poésies latines sur Remond, III, 56; — IV, 440; sar Ninon, 144; - vers latins à Mme Dacier. IX, 395; sur madame Dacier, 409.

FRANÇAIS, de Nantes, était un vrai Mérène, III, 138; emploie Latouche, 369-370.

Francœur épouse A. Le Couvreur, I, 163.

François Ier, 1, 35; — II, 388; 394; — III, 243; — IV, 345; nomme Amyot à une abbave, 345; — VI, 453; - ses poésies, VII. 345; passion de sa sœur pour lui, 347; 348; en Es-pagne, 349-350; 352; 354; 360; — VIII, 57; Guy Patin au tombcau de-103; 143; 169; 211; 263; 313; 314; son portrait daus la collection Niel, 318; 397; — X, 82; 269; — XI, 54; établit les compagnies légionnaires, 58; 59; 62; conseil sur la guerre de Piemont, 63, 65; 66; 67. François II, flance à Marie-Stuart, IV,

342; sa mort, 313; - VIII, 472; 186; - Pièce de Henault, XI, 187-188.

FRANÇOIS, empereur d'Autriche. Napo-

léon sur —, VI, 44. François (M. Alphonse). Notices dans les Œuvres d'Étienne, VI, 388.

François de Neufchateau. Empêche l'impression d'un discours de Rivarol, V, 61; - lit le discours de Bernardin en seance publique, VI, 367; 368; - VIII, 52; - fait mettre en musique une hymne de Daru, IX, 341.

FRANÇOIS DE SALES (Saint). Ce qu'il serait sans l'education, 1, 26; - ses graces mignardes, II, 7; — IV. 352; —VI, 302; 366; —VII, 482; son Portrait littéraire par M. Sayous, 209-225; - VIII, 93, 345; 412; - IX, 65; son exaltation, X, 26-27.

FRANCOIS-XAVIER (saint), III, 339. FRANCUEIL (de), amant de madame d'Epinay, II, 451; 452; 456; 458; -

VII, 233.

FRANKLIN (Benjamin), fils de ses œuvres, I, 228; - II, 251; 253; 420; -III, 436; 442; - arrive en France. IV, 225; 371; -V, 17; 161; -V1, 77; 112; compare avec Courier, 290; 294; - Articles sur lui VII, 100-145; compare à S. François de Sales. 220-221; 222; nous juge bien, 231; 311; Volney pousse au fanx la morale de —, 331; 335; 337; 341; — journaliste par nature, VIII, 268; — X, 437; 232; son Eloge par Vicq-d'Azyr, 249; 2 5; - sur Cowper. XI, 438; 227; sur l'education, 228-230; 235.

FRANTIN (M.). Jugement sur Mézeray, VIII, 457-158.

Frayssinous (l'abbé). Son auditoire. IX, 19.

Frédéric, empereur d'Allemagne, VIII,

FRÉDÉRIC-GUILLAUME, le Grand-Electeur, 111, 425; - sa mort, VII.

373. FEEDERIC Ier, III, 426; - IX, 306. Frépéric-Le-Grand, Conquête de la Silesie, I, 413; ses Mémoires et ceux de Napoleon, 144; 155; a le propos mechant, 197; - II, 1 2; distingue M. de Gu bert, 106; sur Grimm. 159; Voltaire lui envoie sa Métaphysique, 214; rival de madame Du Chatelet, 217; 223; fait une pension à d'Alembert, 387, 388; aux prises avec trois femmes, 391, 3; 2; ses OEuvres III, 416-429; litterateur, 445-460; 461; 261; — IV, 295, 371; — sur Louis XV, V, 28; 52; sur ses OEuvres, 250; sur Elisabeth de Parme, 345; — lettre à Rollin, VI, 227; 274; — brouille avec Voltaire, VII, 83; - brouille avec Voltaire, VII, 83; son jugement définitif sur Voltaire, 99 : sur le Testament politique de Ri-

chelieu, 177; 193; récite à Grimm le début d'une de ses tragedies. 228; 246; 254; correspondance avec Grimm, 258; ses Œuvres. 364-393;ve s sur Bernis, VIII, 15; sur la politique de Bernis, 46: 23; 42; jugé par le prince de Ligne, 194-193; conversation avec le prince de Ligne 197; 2.7; — fait des offres à l'abbé Prévost, IX, 107; 259; — XI, 193; 1"4: - écrivain, 290, 314.

FREDERIC III. électeur palatin. Ce qu'é-tait son calvinisme, IX. 37-38.

Frédéric V. électeur palatin Conséquences de son calvinisme, IX, 37. Frenont, garde, acrusé de l'assassinat

de Courier, VI. 292, 293. 291. Frent (M. Arnould). Sur Beyle, IX.

272. Frèret. Rapport de Walckenaer sur les manuscrits de —, VI, 447; 224; — Volney disciple de —, VII, 344;

— IX, 16"; 168. FRERON. Traduit sur la scène dans l'Ecossaise, II, 408; son article sur cette comedie, 409; 408; clef de cet article, 409; 410; d'Alembert se plaint de -, 444-445; - III, 233; - V. 63; 86; 87; critique Le Brun. 417, 419; -anecdote sur Montesquieu. VII, 60; - VIII, 44; - 1X, 42, 174.

Fresnel. Notice d'Arago sur -, X, 40, 11. 14.

Fréville (M. dc), publie l'Inventaire des biens meubles de Gabrielle, VIII. 323.

FRIESEN (le comte de), II, 458 : . Grimm secretaire du -, VII, 228; 229; 234; 239.

FROCHOT. Conseils de Ra derer à -, VIII, 311.

FROISSART (Jean). Bataille de Poitiers, I. 493; — III, 214; 243; — VIII, 132; ne sait que c'est que d'être un Français, 443; manque du sentiment humain. 256; comparé avec Joinville, 408; 413; - Articles sur lui. IX, 63-96; sa statue à Valenciennes.

97; 305; 372; — X, 269; 270. FRONTENAC (madame de), III, 397; -V, 223.

FRUGONI, XI, 468.
FUALDES, III, 373.
FUENTES le comie de), II, 404. Fucienes (le colonel), à Aboukir, 1. 56.

FURETIÈRE, Sur Patru. V. 229. Fuselier. Hénault donne une tragedie sous le nom de -, XI, 483.

G

GABRIEL (Ja. Ange), architecte de l'é- | cole militaire, Il. 395.

Commentateur des Treize GABRIEL. coulumes du pays messin, VIII, 264 GABRIELLE D'ESTRÉES, I. 364; — II, 283. - VIII, 149; Article sur el/e, 317-332; - X1, 291; 294; 295; 298; 259; 301; 305; 314.

GAGE (Thomas), Ce que lui prend Le Sage, 11, 294

GAI, le graveur. II, 393; 394.

GAILLARD. Sur La Harpe, V, 403; —
nomme de l'Académie, VII, 97.

GAILLON (le vicomte de). Notice sur les

Tragiques de d'Aubigné, X, 253. Galiani (l'alibe). Sur la Presse, 1, 38; a l'e prit français, 76; 307; — mort de M. de Mora, II, 402; peint m :-dame d'Epinay, 161; 246; Article sur lui, 329-345; prefere le siècle de Louis XV acelui de Louis XIV, 398; sur l'education, III. 44; 433; à l'idee de la Correspondance entre Clément XIV et Carlin, 383-384; — sur ma-dame Necker, IV, 488; — VI, 429; — ressemblance de De Brosses avec VII, 68; nous juge bien, 231; -— , 11, 10, 100a juge nien, 231; — Beyle relève de — , IX, 251; — Bailly a pris un peu de — , X, 291. GALIÉE, VIII, 37; 449; — X, 28; 394; — XI, 227.

Galles (le prince de). Froissart à la suite du - , IX, 70 ; à la bataille de Poitiers, 83-94.

GALLES (le prince de), XI, 451. GALLEY (mademoiselle), III, 72.

GALLOIS (l'abbe), dirige le Journal des savants, VIII, 184.

GALLOIS (M.), V. 6.

GAMA (Vasco de ). Daru sur - , IX ,

GANGANELLI, VOY. Clément XIV. GARASSE (le père), insuite Charron, XI, 220-224.

GARAT. Re-semble à Massillon, I, 317; — va voir Diderot, II, 84; - III, 134; 270; — compare à Mallet du Pan, IV, 366; 367; — V, 64; 404; — GELLERT, VII, 228. GENEST (l'abbé). Sur Malezieu, III, 465;

portrait de Gibbon, VIII, 354; - IX, 342; — X, 207; son cours aux Écoles normales, 243; attaqué par Saint-Martin, 216-218.

GARAT le chanteur, VI, 63. GARNIER (les frères), libraires. V, 303;

— X, 45.
GARRICK, XI, 142.
GASSENDI, IV, 132; — passage des Alpes, VI, 8; — propose une demi-ré-forme dans la philosophie, VIII, 77; ann de Gui Patin, 94; 94; — ami du père de Chapelle, XI, 33; 35; 36; goûte fort Charron, 220. Gassion (le marechal de) au siège de

Gravelines, IV, 467.

Gaston Phoebus, comte de Foix. Froissart à la cour de —, IX, 71-72.

GATTI. II, 246; 253. GAUBIUS. Son eloge par Vicq d'Azyr, X, 243, 244.

GAUFFECOURT (de), VII, 94.

Gaugiran-Nanteuil. Collaborateur d'Étienne, VI, 388.

GAUJA. Lettre de Carrel à -, VI, 113.

GAULLE (M. de), éditeur de Tillemont, VIII, 407. GAUNITON, réfute Saint-Anselme, VI,

304. GAUTIER (W. Théophile). Feuilletons de Janin sur —, 11, 86; — 111, 340; 388; — sur ses vers, V, 305; —sur Léopold

Robert, X, 332. GAUTIER DE CUREIL, VIII, 440.

GAY (M.). Second marı de madame Sophie Gay, VI, 53; 56.

GAY (madame Sophie). Sur Latouche, III, 382; - Article sur elle. VI. 52-6×.

GAY (Delphine). Voy. Girardin (madame de).

GAY-LUSSAC. Sa Biographie par Arago, X, 10.

GÉDOYN l'abbé). De l'*Urbanité*, III, 54, 55; *Éloge* de madame de Caylus, 54; 56; 57; - IV, 140; - VI, 218; -

qu'était-ce que l'abbé Genest, 466;

- à Sceaux, 166-168; 170. Génin (M. F.). Œuvres choisies de Diderot, III, 228; — Lettres de Mar-guerite de Navarre, VII, 345; 348; sur les Con/es de Marguerite de N., 355; - repond avec acreté à Rœderer , VIII, 314.

GENLIS (Sillery, comte de), 111, 20; 97;

X, 303.

Genuis (madame de), prise à partie par Hoffman , I, 299; 303; — II, 447; ses Œuvres III, 16-30; 192; éditeur de mademoiselle de La Vallière, 356-357; joue un proverbe avec T. Leclercq, 412; - mademoiselle Scudery eut beaucoup de - , IV, 97; 98; 408; - maitraitée par madame Gay, VI, 54; 55; - sur Bernis à Rome, VIII, 50; 302; raconte une anecdote sur Gibbon, 375; - sur Buffon 58: — son édition de Dangeau, XI, 9.

GENTILI (le général) à Corfou et en Grèce, VII, 399. GENTY (Claude David de), IX, 409.

Geoffein (Pierre-François), mari de

madame Geoffrin, II, 242; silencieux chez lui, 243. Geoffrin (madame). Son salon, I, 98; ennemie de madame Du Deffand, 332; - donne a diner le lundi et le mercredi, II. 99; 444; Article sur elle, 244-257; Galiani lui falt accep-ter ses libertés. 331; lettre de Galiani sur sa fin, 336; — III, 159; 232, conversation sur Fontenelle, 250-252; sortie de la bourgeoisie parisienne, 411; - IV, 432; 169; madame Necker est son émule, 187; 489; ses soupers, 395; loge Marmontel, 403; 433; - sur Montesquieu VII, 64-65; 432; — jugce par le prince de Ligne, VIII, 245.

Geoffnoi de Boves au Combat des

Trente, VIII, 259.

GEOFFROY DE LA ROCHE au Combat des Trente, VIII, 258.

GEOFFROY DE CHARNY (messire). Porte l'oriflamme à la bataille de Poitiers, IX, 84, 90.

GEOFFROY DE SERGINES, VIII, 414; défend saint Louis, 413.

GEOFFROY DE VILETTE, VIII, 424. Geoffroy, de l'Académie des sciences.

Mort d'A. Le Couvreur, I., 474. Geoffroy (L. Jullien), critique. Opinion de Feleiz, 1, 126; Article: Fe-leiz, 293-308; — sur le Fenilleton, II, 83; - sur Raynouard, V, 6; sur les Templiers, -9; - un pen rude | Gilot, VIII, 98.

pour Ducis, VI, 372; sur la Petue école des pères de Etienne, 389; sur le Jeune Anacharsis, VII, 465; - Rœderer se prête à la polémique avec - , VIII, 302; - IX, 336. Geoffroy Saint-Hilaire (Etienne). Sur

Buffon, IV, 263; - X, 54; 56; son

livre sur Buffon, \$6-57.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (M. Isidore). Sur Buffon, IV, 263; — comparaison de Buffon avec Linné, X, 53-54; sur Buffon, 54-57.

Georgel (l'abbé). Sur les relations de Ramond avec Cagliostro, X. 378-379: 3ა0.

GEORGES 1er, VII, 205; — IX, 442. GEORG S II, 11, 480.

Georges (mademoiselle). Son entrée à la Comédie française, VIII, 305.

GERANDO (ue) Voy. Degérando. Gérand le peintre. Portrait de ma-dame Hécamier, I, 408; — conseille à L. Robert de ne pas abandonner la peinture, X, 334; 339.

GÉRARD (le général), VI, 36. GERBET (l'abbe). Article sur ini, VI,

309-324.

GERRIT ZIEDZES, VI, 439. GERUZEZ (M.). Sur d'Aubigné,

GESNER, à Gottingue. Gibbon en cor-

respondance avec —, VIII, 356. GESSNER. Herborisation avec Haller, I, 342; - mot de Buffon sur -, Il; 402; — III, 435; 485; 488; — IV, 396; — VI, 63; — VIII, 63; — X, 23x; 287; Ramond voit - a Zurich,

374.

GIAC, IX, 483.
GIBBON. II, 216; — sur l'histoire de Brandebourg, III, 1-6.

GIBBON rencontre mademoiselle Churchod à Lausanne, IV, 483; la re-trouve à Paris, 484; sur Buffon, 279; — sur l'Esprit des Lois, VII, 58; sur l'abbé Barthélemy, 450, 458; - Articles sur lui, VIII, 346-378;aspire dès la jeunesse à être un historien, IX, 79; sur Villehardouin, 329; — X, 53; sur Buffon, 58.

GIBERT, adversaire de Fenelon, II, 16; - critique Rollin, IV, 335; - adversuire de Rollin, VI, 249,

Gide, éditeur, X, 1. GIESLEE (Jacquemard). Renart le No-

vel, VIII, 254-255. Gilbert, IV, 49; — vers sur La Harpe, V, 404; 402; 408; — IX, 364. Gil Blas, de Lesage, II, 276-293.

, ~

in. VI. 368. inguené, I, 296; jugé par Chateaubriand, 346, 347; — Notice sur Ga-liani, II, 343-344; — fait de Rabelais un précurseur de 4789, III, 42; -55; éditeur de Le Brun, 131; -VIII, 222; demande à Ræderer des articles pour la Décade, 280; - IX, 363; sur les femmes auteurs, 380; -X, 64; ne peut pardonner à Chateau-briand son retour au Christianisme, 61-63; - Dante dans son cours, XI, 474. Biorgione jugé par De Brosses, VII.,

72. GRARD, I, 359.

GIRARD (ľabbé), VIII. 7.

GIRARDET. L. Robert chez - . 334.

GIRARDIN, homme d'affaires sous Louis XIV, V, 236.

GIRARDIN (le comte de), VIII, 495; crée Ermenonville, 200; — X, 395. GIRARDIN (madame Emile de). Article sur elle, 111, 298-345; — sur ses vers, V, 305; — VI, 52.

GIRARDON, Sculpteur. Buste de N. Bol-leau, VI, 409. GIRAUD (M.). Notice sur E. Pasquier, 111, 495; 205; 206; 209.

GIRAUD (M. Auguste). Chansons, V.

303.

GIRAULT, VI, 434. Ginon, notaire de De Brosses, VII,

GIRODET, peintre, X, 309; 352. GIVRY (de), X, 274; — Henri IV se plaint de —, XI, 305. GLAESER, libraire, XI, 239.

GLAPION (madame de). Maltresse à Saint-Cyr, VIII, 387; — dame de Saint-Cyr, XI, 95.

GLOXIN (madame), X, 250.

GLUCK, IV, 409. GOBEL, III, 95.

Gobelin (l'abbé), confesseur de madame de Maintenon, IV, 288. GOBERT. Ses Prix, 11, 363.

GODEAU, IV, 410; - sur Malherbe, VIII, 60; - X, 481; 194.

GODEFROY DE BOUILLON, II, 256; - la chevalerie triomphant avec -, VIII,

412; - IX, 306. Godet des Marais, évêque de Chartres. Consulté par madame de Maintenon, Ii, 8; 72; - directeur à Saint-Cyr, VIII, 388-389.

GOETHE. Paysage de Werther, I, 55; entretien avec Napoleon, 419; 420; 438; 348; - II, 245; Lettres de

Goethe et de Bettina, trad, de l'allem. par Sebastien Albin, 258-275; 353;appréciation de Molière, III, 34-35; le classique et le romantique, 37; sur Byron, 39; 152; sur le Neveu de Rameau, 242; Fontenelle est un aminci, 258; - sur l'histoire des femmes celebres, IV, 432; — VI, 427; — s'occupe de sciences, VII, 38; 228; lit Grimm, 247; — versifie le Roman de Renart, VIII, 227; — sur Buffon, X, 54, 57; son sejour à Strasbourg, 363; influence de Werther, 364; 375; - XI, 100; Werther. Correspondance de Goethe et de Kestner, 239–260

GOETHE (madame la conseillère de), II. 260-263.

GOEZMAN (le conseiller), VI, 168; 169; affaires avec Beaumarchais, VI, 472-477; 479; 200.

GOEZMAN (madame) dans les mémoires de Beaumarchais, VI, 164, 472-477. GOHIER. Le 18 brumaire, VII, 402.

GOLDSMITH, II, 292; — disciple de Pope, 111, 38; — V, 308; — XI, 260.
GOLOWKIN (le comte). Apprend à J. de

Maistre la mort de madame Huber, IV, 460; 486. Gombauld. Sa rancune contre Chris-

tine, V, 227.

GONBERVILLE, VIII, 69. GONDI (les), VIII, 448. Gondrin, a cheveque de Sens, VI, 131.

GONGORA, 11, 288. GONTHIER (madame). Une des Estelle

de Florian, III, 486; 489. Gorgon (saint). Panegyrique de -, par

Bossuet, X, 460. Gosselin (l'abbé), éditeur de Fénelon, II, 4.

Gosselin, VI, 137. GOTTER (le comte). Épitre de Frédéric II

GOTTSCHED, VII, 228. GOULARD, IX, 341.

Gourgaud (le général), I, 455. GOURNAY (mademoiselle de). Article Montaigne, IV, 61-76; — M. L. Feu-gère sur — IX, 415; 408; — XI, 497.

Gournay (M. de). Mémoire sur Malherbe el ses œuvres, VIII, 54-70.

Gourville. Ninon lui rend sa cassette, IV, 438; sar madame de Sable, 443; relations avec Fouquet, V, 235; 236; Mémoires de —, 253-299; — VI, 469; 209; 238; —VII, 6; —IX, 157.

Gousser (le cardinal), archevêque de Reims. Relations avec Jasmin, IV, 245-246; — VI, 310.

32

۸.,

Gouvion-Saint-Cyr. Campagne de Catalogne, 1, 423; - VI, 82; envoie Courier dans le royaume de Naples. 270; 274.

Gouy D'ARCY (le marquis de). IV. 211. Gozzadina (Bitisia), femme savante,

IX, 380. GRACQUES (les), III, 346; - IX, 448;

GRAFFENRIED (mademoiselle de). III. 72.

GRAFIGNY (Huguet de), II, 463; GRAFIGNY (madame de) Lettres, ou

Voltaire à Cirey, II, 162-175; 209; à Cirey, 216. GRAINVILLE. Son influence sur Saint-

Martin, X, 197. GRAMMONT (le chevalier de), I, 76; 77; 78; 79; 82; — II. 283; — IV, 466;

Lauzun a quelque chose de son esprit, 224; — IX, 172; — X, 19; 28; 74; — X1, 291; 302.

GRAMMONT (le maréchal de), V, 142; effet de Bourdaloue sur -, 1X, 217. GRAMMONT (la comtesse de Guise, puis de), VIII, 127; - XI, 288; relations et correspondance de Henri IV avec

—, 291-30±.

GRAMMONT (le fils de la comtesse de). Henri IV le mene au seu, XI, 301. GRAMMONT (la comtesse de), 1, 77; 78; sa correspondance avec Fénelon, X, 49-24, 27-28; 30; 32.

GRAMBONT (la duchesse de). Sur Lau-zun, IV, 221; 416; — la Prophètie de Cazotte, V, 412; — VII, 155; 458. GRANCEY (M. de) aux prises aveç

a'Houay, VIII, 459.

GRANER ou GRAUER, de Berlin. Projet d'association universelle, V. 483. GRANET, peihtre, X. 337.

GRANGIER, traducteur de Dante, XI. 167.

GRANIER DE CASSAGNAC (M.), V, 265. GRASSE (de), VI, 210.

GRATET-DUPLESSIS, II, 331; - Notice

sur -, IX, 411-413. GRATZ (l'archiduc de). VII, 196.

- X1, 106.

GRAY Lestre de Walpole à -, I, 332-333; sur les Mémoires, 352; — Jasmin est de l'école de -, IV, 237; - VI, 277; - sur Froissart, IX, 74; 75; 80;

Grégoire de Naziance (saint), analyse par Villemain, 1, 88.

CREGOIRE VII, IV, 335, - X, 376. CRESSET, 1, 88; - des modes de religieuses, II, 89; 366; 387; — III, 341; 561; — V, 304; — VI, 322; — VII, 460; 379; — comparé avec Bernis, VIII, 3-4; — quand il eut l'idée de faire le Mechant, IX, 173; - Eloge de -, par Bailly, X, 281; ce qu'en

dit Bailiy, 284-282. Gretry, IV, 404. Greuze, III. 484; portrait de Diderot, 231; juge par Diderot, 237, 238;-VI, 436; - Roucher a trop de -, X, 412. GRECZE (mademoiselle Bahuti, ma-

dame ), III, 229. GRIFFITH, ami de Cowper, XI, 438.

GRIGNAN (madame de), la passion de madame de Sévigné, I, 43; 362; — III, 365; — chez Ninon, IV, 443; — affection de Retz pour -, V. 498: -VJ, 234.

GRILLE, relève une erreur de Walcke-naer, VI, 444-145; loue les Mémoires sur madame de Sevigne, 146.

GRIMAUD DE CAUX (le docteur). Pa-piers de Marmont, VI, 10.

GRIMM, I., 332; — Mémoires de madame d'Épinay, II, 147-164; sur madame Du Chatelet, 240; 246; sur Galiani, 330; 337; 396; 409; rend justice à Malesberbes, 414; — aime l'Arlequin de Florian, III, 483; ami de Diderot, 232, lui demande un Salon, 234; 244; sur Fontenelle, 252; sur les qualites de Voltaire, 239-260; sur Condorcet, 264-265; — sur la candidature de Maury à l'Asadémie, 1V 205; 207: 408; 443; sur Chamfort, 445; sur Ruthière, 433; — voit les côtés faibles de La Harpe, V, 87; sur l'Eloge de Racine par La Harpe, 93; sur le mariage de La Harne, 99; 368; sur la première représentation de Figaro, VI, '88; — sur le convoi de Montesquieu, VII, 66; sur l'Anacharsis, 165; 172; sa Correspondance littéraire, 226 260; 262; 321; 322; — sur le prince de Ligne, VIII, 493; 197; - IX. 167; sur les Memoires secrets de Duclos, 488; 274; 301; sur Mariyaux, 301-302; - X, 76. 81; sur l'Eloge de Buffon par Vicq-d'Azvr. 246-247; sur Ramond, 368; - sur Saint-Lambert, XI. 107, 108; sur Henault, 182; anecdote sur la mort de Henault, 190; 287.

Grimm Jacob). Sur l'origine du Roman de Renart, VIII, 227. Grimshawb (le reverend), éditeur de

Cowper, XI, 417. GRINGORE (Pierre). Les Faintises,

reimprimées, IX, 412.

GRIVAULT (la bergère) fait découvrir l'assassin de Courier, VI, 293.

GRONOVIUS, II. 443: — VIII. 408. GROS, le peintre, III, 304.

GROSLEY, IV, 400;— sur la conjuration de 4648 à Venise, IX, 374-372.

GROTIUS, VII, 58; - VIII, 93; 405; sur le président Jeannin, X, 433; 136.

GROUCHY (le maréchal), I, 445; - IX, 89.

GROULARD (le président). Sur la position de Gabrielle à la cour, VIII, 324-322; le roi lui parle de son divorce, 322; - es Mémoires font connaître Henri IV, XI, 340-311.

GUAITA (mademoiselle'. Rœderer éponse - de Francfort, VIII. 263

Guasco (l'abbé) II, 181; 187; publie les Lettres familières de Montesquieu,

Guast (le marquis du). Commande les Impériaux, XI, 62; à la bataille de Cérisolles, 69.

GUATIMOZIN, IX. 361.

GUDIN, ami de Beaumarchais, VI. 180: 208; 214.

Guémené (le prince de). Sa banque-Fonte ruine Le Brun, V, 425. Guémené (madame de), IV, 224.

Guénard (le Père), I. 180. Guénard (madame). Irma, V. 75. Guénaud, médecin. Mort de Mazarin, II, 205; 206; — adversaire de Gui Patin, VIII, 99.

GUENEAU DE MONTBELLIARD. Collaborateur de Buffon, IV, 267; - X,

GUENEAU DE MUSSY, I, 133; 296; —, Eloye de Rollin, VI, 227-229; — IX

Gueriot (Anne), semme du président Jeannin, X, 110.

Grénard, altaché aux affaires étrangères. Notice manuscrite sur Bernis, Ÿ III, 52.

Guerard (madame), depuis madame Favier, IV. 44; H. Moreau lui demande asile, 46; 49. Guercei, 11, 203.

GUERCHY (de) ambassadeur, IV, 221. GUERCHY (mademoiselle), V, 145.

Guerin, le peintre, X, 309.
Guersard (M.). Promet un travail sur
Raynouard, V, 2; — édite les Memoires de la reine Marguerite, VI, 448

GUI DE CHATILLON, IX, 69. Gui de Laval. Portrait de Jeanne d'Arc, II, 324.

Gui John. Détails sur Retz, V, 197; 198.

GUIBERT (de). Lettres de mademoiselle de Lespinasse, II. 96-112; - III. 458; 263; — ennuyé par mademoi-selle de Lespinasse, IX. 447. Guichardin, VI. 424; — Montluc se fait lire —, XI. 64.

GUICHE (le con te de), III, 334; son jeu avec Madame 353; — favori de Monsieur, VI, 230-231; aimé de Madame, 252; exile, 253.

GUIDE (le), VI, 358.

GUILLAUME D'AUVERGNE, évêque de Paris, donne la croix à saint Louis, VIII. 400-401; 420.

GUILLAUME LE CONQUÉRANT Cherche des auxiliaires dans ses prélats, VI.

GUILLAUME LE ROUX, brutal et violent.

VI. 304, 305. Guillaume d'Orange, I, 448; 257; 259;

— VI. 78; 404; 407. Guillaume Tell, IX, 373.

Guilleragues. Epitre de Boileau à -. VI. 443. GUILLOTIN, IV, 406.

GUIMARD (mademoiselle), II, 247.

GUIRAUD, III, 300; les Macchabées, 3 \ 2.

Guise (le cardinal de). V. Lorraine. Guise (le duc François de). Montluc sur —. XI, 64; 73; 74; 85; au siege de Thionville, 85; 87; 288.

Guise (Henri ler, duc de), III, 207; 209; - IV, 67; 68; 348; - Ifaison avec Marguerite. VI, 452; - VIII. 476; journée des barricades, 477-478; 479; Henri III à la mort de -, 479; - réponses aux objections de Jeannin, V. 413; 414. - XI, 499.

Guise (Henri II, duc de ), V, 145. Guise (Marie de), mère de Marie Stuart, IV, 342.

Guisk (les), jugės par E. Pasquier, III, 204;—VIII, 43×; dans Mézeray, 473; - aux Etats de Blois, X, 412.

Grizor (M.), I. 8; mot à Montalembert, 67; Discours sur la revolution d'Angleterre, 247-262; 305; - 11, 307; 340; — sur Droz, III, 430; — donne une mission à Carrel, VI, 93; 121; ses leçons, 123-124; voulait professer le gouvernement, 425; sa parole tranchée, 126; recueille et publie ses Œuvres, 126-127; -ses sentiments successifs au sujet de l'ou-vrage de Gibbon, VIII, 364; 405. Guizot (Pauline de Meulan, mailame),

4, 296; - sur Vauvenargues, III, 99; - Fiévée est une - en bomme, V,

188: - sur Duclos, IX, 203.

Bettina, IÌ, 268-269.

GUSTAVE-ADOLPHE, 111, 448; 426; 398;

— V, 227.

GUSTAVE III, VIII, 197. GUTTINGUER, éditeur de Pensées choisies de Saint-Martin, X. 191.

GUTTINGUER (M. Ulric). Epitre de Latouche à —, III, 378.

GUNDERODE (la chanoinesse), amie de l'GUYBERT. Le Médecin charitable. VIII, 76; 86.

Guron (madame), se sent dans Féne-lon, II, 7; — IX, 238; — son in-

fluence sur Fenelon, X, 18; 24; - a Saint-Cyr, XI, 96.
GUYTON DE MORVEAU. Mot de Busson à

-, IV, 265; - son Eloge de Jeanniu. X, 127.

### Н

HAAG (M. M.). Notice sur Henri IV,

XI, 307. HABERT. Refuté par Fénelon, X, 42. HACHETTE, libraire, X, 194.

HACQUEVILLE (d'). Ami de madame de Sevigne, I. 41; -VI. 446. Hales Sa Statique des régétaux, tr.

par Buffon, IV, 265.

HALIFAX (lady), élève lord Chesterfield. 11, 477.

HALLE. Son Eloge par Cuvier, 1, 324. Haller. Son Eloge par Vicq-d'Azyr, I, 342; — III, 272; — VII, 94; 228; — son Eloge par Vicq-d'Azyr, X, 237-

238; Ramond voit - à Berne, 374.

HALLEY, professeur de Huet, II, 132. HAMEL (le comte du), prefet du Pas-de-

Calais, IX, 101.

Hamilton. Article sur lui. I. 74-85: lu par Feletz, 306; 364; -a de l'imagination jusque dans l'esprit, II, 189; son ironie a un air de distinction, 285; -111, 46; 52; Bussy en a déjà quelque chose, 289; -VII, 209; -VIII, 203; 249; - IX, 472; 474; - X, 49; 20; 22; - X1; 33; 284.

HAMILTON (mademoiselle d'), comtesse de Grammont. Son portrait, I, 80.

Hampden. II, 302. Handel. VIII, 421; 422.

HANNON, Sur son voyage, VII, 493. HANOVRE (Sophie-Dorothée de). Lassay

amoureux de —, IX, 142; 148.

HARCOURT (l'abbé d'). 111, 334. HARDENBERG 'de). IV, 384.

HARDOUIN DE PÉRÉFIXE. Justifie Sully, VIII, 409-140; — son Histoire de Henri IV, XI, 304.

HARDOUIN (le Père). Querelle avec madame Dacier, IX, 404-405.

HARLAND (miss Marianne), se prend de gout pour Lauzun, IV, 222.

HARLAY (Achille de). Chef de la magis-

trature au xvie siècle, III, 205; ses paroles au duc de Guise, 207; lettre de E. Pasquier à -, 209; — dans les Mémoires de Richellen, VII, 203; — sa reponse au duc de Guise, VIII, 179; — X, 205; 220; Henri IV à —, 309.

HARLAY (de), archevêque de Paris. Emploie D de Cosnac, VI, 159; - meneur de l'Assemblee du clergé, X, 485; - détrompe Clermont-Tonnerre sur le discours de Caumartin, XI,283; 285.

HARLAY DE CHANVALON. Lettres de la reine Marguerite à -, VI, 459. HARLEY. XI, 435.

HARLING (mademoiselle d'Offen, depuis madame de) Lettres de Madame à —, IX, 33.

HARMODIUS, IX, 419. Haro (don Louis de). Sur la Fronde, V, 316; 318

HARVEY, XI. 227.

Harvey (madame). Célébrée par La Fontaine, VII, 422. Hassenfratz. Affaire des fusils de Beau-

marchais, VI, 206

HATRY (le général), VIII, 293.

HATTE-LONGUERUE (mademoiselle de), seconde femme de La Harpe, V, 408. HAUSSET (madame du). IV, 293. HAUSSONVILLE (d'). Depêche de V. de

Broglie, II, 308.

HAUTEFORD (mademoiselle d'). III, 248; 393; - V, 437; 438. HAVET (M) Editeur des Pensées de

Pascal, V, 413; 415; 425; 426.

HAYDN (Joseph). IX, 244; Lettres sur -, 247-248, 250. HÉBERT C. Desmoulins lutte contre —

III, 94; - visite au Temple, V, 74; dans le procès de Marie-Antoinette, 275.

HEINSIUS. II, 443; - sur Gui Patin, VIII. 92: 93: 105.

HÉLOISE. I, 458; — madame de La Val-

lière la rappelle, III, 367.

HELVÉTIUS. Donne à diner le mardi. II. 99; 246; 389; publie le Livre de l'espril, 407; - III, 104; 112; - ses diners, IV, 405; — V, 453; jugė par Frėdėric, 479; — VI, 224; — VII, 108; Grimm trouve ses ouvrages saus danger, 256-237; 318; — IX, 250; fait une pension à Marivaux, 302.

HELVETIUS (madame). Minette, II, 473; son salon, 247; 408; — sur la con-versation de Chamfort, IV, 426; —

Frankiin chez -. VII, 108; 139; 311. HEMANS (mistriss Felicia). Comparée à madame de Girardin, III, 308.

HÉNAULT (le président). 1, 84; sa liaison avec madame Du Deffand, 327, 329, 331, 332, 338; — plaint ma-dame Du Châtelet, II, 215; sur madame d'Ettoles, 381; — chez madame de Lambert, IV, 1×1; — V1, 232; sur les nouvelles à Paris, 390; — VII, 95; sur Marguerite de Navarre, 334—352; — VIII, 314; Roderer veut comme — rendre l'histoire en action, 425; — parle et écrit la langue de Lassay, IX, 462; Duclos chez —, 467; ses critiques à Voltaire, 497; — X, 97; 375; - ses Mémoires, XI, 180-196.

HENDERSON, acteur. Lit John Gilpin en public, XI, 142-143.

HENNEZON (Dom), abbé de Saint-Mi-

hiel. Sur Descartes . V, 200. Hennin, resident de France en Russie et premier commis des affaires étrangères. Correspondant de Bernardin de Saint-Pierre, VI, 343, 344, 349, 350, 354, 352; lettre à Bernardin, 353-351; 423; 426; 429; 437; 438; 440.

HENRI II. IV, 312; nomme Amyot précepteur de ses enfants, 346; Amyot lui dédie sa traduction de Plutarque, 347; - VI, 148; 149; - VIII, 55; 264; son portrait dans la collection Niel, 318; - 1X, 345; - XI, 63; 65; 66: 67; 73; Montluc lui raconte la défense de Sienne, 78-79; son bon accueil pour Montluc après la défense de Sienne, 84; ×6.

HENRI III. II, 390; - III, 206; - IV. 68; son regne, 72; 346; estime Amyot, 317: - VI, 450; liaison avec sa sœur Marguerite, 450-452; 453; 454; 453;-VIII, 145; 116; peint par Sully, 118; 120; 121; 126; fuit de Paris, 127;

458; 464; 469; 470; à la journée des Barricades, 477; fait ménager les bourgeois, 478-479; ses paroles à la mort de H. de Guise, 479; crée pour Jeannin une charge de président, X, 443; 414; 415; 256; d'Au-bigné sur —, 256; 264; dans l'Histoire de d'Aubigné, 270; 272; — fait Montine maréchal, XI, 88; 291; 292; 296; 299.

HENRI IV. Ses traits d'esprit, I, 146; 295; 361; — II, 364; 372; sa Biogra-phie par Bazin, 375; 383; 428; — III, Prite par Dazin, 373, 303, 323, 325, — Intere de Montaigne à —, IV, 64, 62; 68; 96; 47, 308; 343, 349; sar Pluarque, 337; 444; — V, 28; 29; dans les Mémoires de Retz, 38; 425; son style, 261; - VI, 112; Article Marguerite, 149-162; 245; 294; 332; - VII, 75; 177; nomme Richelieu évêque de Lucon, 180; 184; 189; 196; 208; veut s'attacher François de Sales, 212-213; 214; 215; 304; 354, 360; -VIII, 56; la poésie au temps de -. Racan, page de -, 61; 67; 98; Articles: Sully, 108-156; 164; 172; 175; 177; 313; son portrait dans la collection Niel; 31%; 319; Article: Gabrielle d'Estrées, 319-332; 396; 400; 405; - mot sur l'amour des peuples pour les rois, IX, 26; 172; 261; 405; -X,84; 407; Articles: Jeannin,443-142; 144; 256; dans l'Histoire universelle de d'Aubigné, 256-259, 263-266, 269, 271-276; avec — commence le système monarchique, 322; 324; mot sur les Commentaires de Montluc, XI, 81; 200; 206; 216; Articles: Henri IV ecrivain, 289-347.

HENRI Ier, d'Angleterre, en conflit avec

saint Anselme, VI, 305. HENRI VI, XI, 487, 488. HENRI VIII se ligue avec Charles-Quint, XI, 62.

HENRI DE PRUSSE, VIII, 374; — assiste à la réception de Vicq-d'Azyr à l'Academie, X, 216.

HENRIOT, evêque de Boulogne, VIII, 2. HENRY, pasteur de l'eglise française à Berlin. Note sur l'irréligion de Fré-déric II, III, 424.

HENRY (le docteur). Examen de la correspondance de Frédéric II, VII,

362.

HÉRACLITE VI, 342; - XI, 243. HÉRAULT, lieutenant de police. Mort

d'A. Le Couvreur, I, 171. HERAULT-SECHELLES. Sur Buffon, IV. HERBERT (le Père), un des maîtres | Holbach (le baron d') donne à diner le d'Arnault, VII, 395. HERDER, VII, 228; — X, 363.

HERMIAS, disciple d'Aristote, X, 331.

HÉRODE LE-TÉTRARQUE, VI, 48. HÉRODOTE, VI, 248: 271; 273; 291; — VII, 298; 304; 341; auteur favori de Volney, 332; l'éclipse de Thalès, 341-342; —VIII, 413; parle d'un combat analogue au Combat des Trente, 260; -IX, 69; 327; 328

HERSAN, maitre de Rollin, VI, 214; 216.

HERSCHELL, VI, 340; - VII, 445.

Hersent, peintre. Portrait de madame de Girardin, III. 300.

HERVART (d'). Lettre de Ninon à -, IV, 438; - La Fontaine meurt chez -, VII, 422.

Hervey (milady), II, 486; lettre de Walpole, 252.

Hésio E. III, 41; - Franklin rappelle —, VII, 413.

Hesketn (lady), XI, 159.

HESNAULT. Sonnet contre Colbert. V. 245; 264.

Hesse (le landgrave de), XI, 303; 314. HEUDICOURT ( madame d' ), IV, 284; 286; ±90; — V, 325; 336.

Héverius, l'astronome. Regnard le voit

à Dantzig, VII, 6. HILL (Joseph). Lettres de W. Cowper à -, X1, 133-134, 162.

HIPPARQUE, X, 281. HIPPOCRATE, VII, 315; — VIII, 75-76;

Gui Patin ne veut pas qu'on le traduise, 77; 92; — XI, 237. Hipponax, poèle grec, V, 424-125.

Histoire littéraire de la France. Tome XXII, VIII, 220-233; 248-264.

Hix, chef d'institution, 1, 298.

Hobbes, II, 309; — III, 325; combattu par D'Aguesseau, 326; — VII, 252; — Rœderer, caché, traduit – , VIII, 275, lui emprunte la conclusion d'une page sur la democratie, 276-277; 278.

HOCHET, public les Lettres de madame Du Chatelei à d'Argental, 11, 212; souvenirs sur Suard, IX, 157.

HOFER (le tyrolien). Rival de Goethe dans le cœur de Bettina, II, 272; 273.

HOFFMAN (F. Ben.). Article Feletz, I, 293-308; — sur l'affaire des Deux Gendres, VI, 394; 395. HOFFMANN (E. T. G.), I, 237; — La-

touche s'attribue un conte d' -, III,

Hormann, médecin. Correspondant de Gui Patin, VIII, 90.

dimanche et le jeudi, II, 99; 244; 240; 247; 332; conversations après diner, 333; ses théories absolues, 334; 111, 74; — ses diners, IV, 405; — VII, 444; Grimm trouve les ouvrages du - sans danger, 256-257; 314; 312; 334. Holbein, I, 497; d'une composition mé-

lancolique d' -, 280; 281; - IV, 307.

HOLLAND (lord) fait parvenir l'Histoire de Venise à Sainte-Helène, IX, 369.

Homère, I, 44; 20; 38; 87; 143; 498; 229; 230; Firdousi n'a pas plus inventé son sujet qu'-, 263; modèle d'epopée, 270; - 11, 422; 222; Hector assiégeant les Grecs dans teur camp, 326; 353; 354; - III, 9; 32; 36; pere du monde classique. 37; 41; 56; 80; — IV, 38; 480; 343; 357; — V, 11; 42; querelle des anciens et des molernes, 210–245; 303; — VI, 455; 248; 265; 340; 381; — VII, 35; 77; 463; 470; 223; 227; 246; 247; 319; 332 Voluey ne cite jamais —, 332; 400; La Fontaine est l' - des Francois, 443; 447; 423; — VIII, 443; 232; 335; 344; lu par Gilbon, 362; 369; 401; 402; 403; — IX, 85, 88; 91; 256; 275; 276; 2<sup>-</sup>7; 278; 312; 322; 327; 383; 387; 388; Articles : madame Dacier, 390-410; - Bossuet savait - par cœur, X, 149; 326; 344; 356; 387; - XI, 36; 40; 48; sur le bonheur domestique, 156; traduit par Cowper, 159; traduit par Pope, 179; 227; 237; 240; Goethe lit beaucoup l'Odyssée, 241; 243; 249; 250; 300.

HOOKE, X, 42. HUDITAL (L'). VOY. L'HODITAL.

Horace resume l'ancienne critique, I, 42; 41; 78; 124; 123; 136; Firdousi dit les mêmes choses, 268; — aime de Fénelon, II, 40; 44; 423; 432; 183; 206; 226; 240; 288; étude sur par Galiani, 341; 377; — 111, 44; 35; Montaigne est de sa famille, 39; 42; 44; avait des mœurs, 55; 436; 458; Bussy ne l'a pas lu. 288; —IV, 41; 57; 67; Montaigne est le noire, 73; 120; 236; 238; 247; 292; 308; 373; 403; 404; 436; 437; — V, 30; 57; 87; 102; les Odes d'—, 418; 203; 230; 344; — V1, 62; 129; 136; Histoire de la vie et des poésies d' -, 143-144; 164; 277; 294; 336; 352; 382; 440; 438;-V11, 6; 8; 246; 252; Volney ne cite jamais-, 332; 379; 382; 395; 412; 413;

-**VIII. 41, 55**; 60; Racan, émule d'— 62; sur lode Beatus ille qui procut negoliis..., 62-64; 65; imitation par Maynard du linquenda tellus, 69; 70; a trace un jardin anglais, 200; 213; 275; 347; — IX, 413; 260; 333; 335; 336; traduit par Daru, 338, 340, 341, 343, 345-347; 353; 356; 3:7; 359; 364; 373; 377; 388; — Bossuet n'eut pas de prédilection pour -, X, 149; Fenelon aimait — entre tous, 149; 171; 175; 182; 187; 189; — XI, 36; 43; son Voyage à Brindes, 44; Cowper se souvient d'-, 135; 167; 290. Horn (le comte de). Son exécution, IX,

59. Hortensius, IX, 382.

Hotoman, professeur de droit, III. 197.

Houay (Mezeray d'), habile chirurgien,

VIII, 459.

HOUDETOT (madame d'). Son salon. 1, 98; son cercle, 132; - 11, 60; 64; 269; - III. 193; - Franktin à Sannois, VII, 138; 235; - 1X, 269; sa liaison avec Saint-Lambert, XI, 104.

Houdon, sculpteur. Buste de l'abbé

Barthélemy, VII. 450.

Houssave (M. Arsène). Son opinion sur Raphael de Lamartine, I, 59; portraits Pompadour, II, 393; - chef des poètes-bergers, V, 305. Houtteville (l'abbé de). Marivaux

nommé de l'Académie à la place de

-, IX, 300. Houzel (M.), arrière-neveu de l'abbé

Prévost, IX, 98. Howe (lord), VII, 140; 149, Hozier (d'), IV, 466.

H BER, VII. 277.

HUBER (madame). Lettre de J. de Maistre à -, IV, 159-160; sa mort, 1f0.

Huer. évéque d'Avranches. — par M. Christian Bartholmess, 11, 128-145;-III, 33; fait imprimer les Romans de Mademoiselle, 401; - IV, 410; -querelle des anciens et des modernes, V, 244-242; - VI, 409; - VII, 69; -

sur J.-E. Mézeray, VIII, 459; Bourdalone, IX, 244; ami de T. Le Fevre, 385; fait travailler madame Dacier aux éditions ad usum, 385; 386; 392.

HUGEL (de), II, 307. HUGES (M. William), traducteur de

Cowper, XI, 414; 134; 144; 158. Hugo (M. Victor) lu en public, 1, 226; 305; — 11, 239; — 111, 300; 387; visite de Pierre Dupont à -, IV, 58; - son influence sur la poésie, V, 302; - Carrel sur Hernani, VI, 90.

HUGUES CAPET, VIII, 466; 475. HUGUES DE SAINT-POL, IX, 344.

Hugues (le comte). Drame historique de

Ramond, X, 376, Hugues (M.), IX, 334. Hullin Porte Bailly à l'Hôtel-de-Ville, X, 304.

Humann, ministre des finances. Réduction de la rente, II, 309.

HUMBOLDT (M. A. de), III, 256; - reconnaît la vérité intime de Bernardin de Saint-Pierre, VI, 338-339; du sentiment de la nature physique, VIII, 334; — dans l'Amérique centrale, IX, 370; - Introduction aux OEuvres d'Arago, X, 4; offre son amitie à Arago, 7; sur Buffon, 247;

HUME (David), I, 250; on peut le controler en le lisant, 255; - relations avec J.-J. Rousseau, II, 63-66; 246; billet à madame Geoffrin, 252; sur Galiani, 337; - IV, 215; sur Buffon, 269; - visitė par Franklin, VII, 120; trouve Franklin un peu factieux, 427; 432; — rappelle Gibbon à la langue anglaise, VIII, 347; Gibbon parlant de -, 358; lettre à Gibbon sur son ouvrage, 363; est à la mode à Paris,

370; 374; 387; — X, 53. HUMIERES (le marquis d'), V, 291. HUNTINGDON (lord), II, 191.

HUTCHINSON, gouverneur de Massachusett. Conseille à l'Angleterre les mesures violentes, VII, 128.

HYPATIE, mathematicienne. Lapidee, II,

210; — IX, 381.

### I

IBARRA (don Diego d'), X, 420. INCARVILLE (d'), contrôleur général, essaye de tromper Henri IV, VIII, 442. INGRES (M.). Est de son temps, I, 43; - X. 314: L. Robert le regarde comme le modèle des artistes, 344;

comparé avec L. Robert, 344-345; sa théorie, 355; 357. INFOCENT III, IV, 335.

Instruction générale sur l'exécution du plan d'éludes des lycées, adressée à MM. les Recteurs, par M. Fortoul. ministre de l'instruction publique, XI, 224-238.

Intieri (l'abbé). Galiani écrit pour lui, 11, 330.

Intrigue (une) académique au xvII siècle : Voltaire et le Président D Brosses, VII, 83-99.

ISAAC L'ANGE, IX. 349; 323. ISABELLE DE HAINAUT, grand'mère d

saint Louis, VIII, 412 ISABELLE (l'archiduchesse), X, 431.

ISABEY (Jean-Baptiste), III, 378. Isaie, IV, 458. ISAMBERT (M.), défenseur de Carrel,

VI. 74. ISOCRATE, VI, 270; - VII, 466 IVAN IV, le Cruel, VII, 296; 297; 298

Ivan VI, X, 250. Ives. Chateaubriand est son secrétaire,

II, 447.

J

JACOBI, V. 368.

Jacobowski (de). Bernardin de Saint-Pierre emploie son crédit, VI, 425. JACQUEMONT (Victor), a conuu Beyle,

IX, 272.

JACQUES Ier. Sa naissance, IV, 317; -Sully envoyé auprès de -, VIII, 453; — X, 432; 433

JACQUES II. I, 77; — IV, 340; — VI, 78; 86; 404; — X, 22; — en France, X1, 29; 30; 268.

JAFFA (le comte de), VIII, 448.

Jal (M.), ami de Latouche, III, 384; 387.

JANNES, capitaine d'arquebusiers, VIII, 430.

JANIN (M. Jules). La Religieuse de Toulouse, II. 82-95; 409; — sur Latou-che. 1II. 341; — les Gaietés cham-pétres, V. 48-30; — VII. 27; — IX. 101.

JANNART, recommande La Fontaine à Fouquet, VII, 414.

JANNET (P.), libraire. Public un La

Rochefoucauld, IX, 413; — publie les OEuvres de Chapelle et Bachau-

mont, X1, 32.

JARDET (le colonel), envoyé par Marmont à l'Empereur, VI, 44.

JARJAYES (le chevalier de ), intermé-

diaire entre Barnave et la Reine. 11. 34.

Jarnac (mademoiselle de). Son portrait par madame de Caylus, III, 52.

JASMIN. Articles sur lui, IV, 234-249; — V, 308.

JAUCOURT (le marquis de). Relations de Barnave avec la cour, II, 34; - III, 273; - Ræderer se justifie d'avoir diné chez —, VIII, 273; — X, 395.

JEAN-CHRISOSTOME (saint). Bussuet se

sert des termes de -, X, 153; traduit par Maucroix, 180; 185. JEAN DE CLERMONT (le marechal), à

Poitiers, IX, 85, 86, 88.

JEAN-LE-BEL. Sa Chronique guide Froissart, IX, 67; M. Polain la publie, 6x; 93. JEAN LE BON, IX, 64; 74; à la bataille

de Poitiers. 83-94. JEAN-LYON de Gand. Son portrait par

Froissart, 1X, 95.

JEANNE D'ALBRET. Sully présente à -, VIII, 445–446.

JEANNE D'ARC, I, 279; 302; - ses Procès, publiés pour la première fois par M. J. Quicherat, II, 342-328; — III, 303; — donne la popularité à l'idée de Patrie, VIII, 143; - sacrifiée par Duclos à Agnès Sorel, IX, 183.

JEANNE DE FRANCE, VIII, 242. JEANNE LA FOLLE, VIII, 327. JEANNIN (le Président), VII. 484; 488; dans les Mémoires de Richelieu, 205; est politique, VIII, 428; 43%; —
Articles sur lui, X, 406-144; 257; en quoi il differe de d'Aubigné, 275; —

quoi il differe de d'Aubigne, 275; — XI, 38; approuve le Sagesse, 220.

Jefferson, VI, 442; — Volley ami de —, VII, 337; — charge Ramond des affaires des Etats-Unie, X, 344.

Jeffrey. Sur Franklin, VII, 422; s'appuie sur Grimm, 248; — sur Watt, X, 42, 43; — XI, 435.

Jelyotte, II, 452; — VII, 229.

Jérémis, XI, 453.

Jerswyn. I. 84.

Jermyn, I, 84.

JÉRUSALEM. Son suicide, XI, 246-248; 250; 254.

Jési, graveur. Lettres de L. Robert à M. —, X, 333.

Jésus-Christ. Opinion de Napoléon sur -, I, 450; - Chateaubriand au tombeau de —; II, 446; 326; — III, 95. JOB. III, 41.

JOHANNOT (Tony), peintre, V, 24.
JOHNSON (Samuel), critique, I 89;—
juge injuste de Chesterfield, II, 482-183; 185; sur la loi de primogéniture. 303; -V, 88; 97; -garde le silence sur Cowper, XI, 138.

Joinville, I, 454; son style, 256; -VII. 249; — ses récits éveillent un sentiment de fraicheur, VIII, 227; Articles sur /ui, 396-424; - IX, 63; 82; sa statue en Champagne, 97: 305; 306; 312; 320; compare avec Villehardouin, 329; — X, 23; — emploie souvent le mot prud'homie, XI, 214; ne fait que bégayer les paroles de saint Louis 290.

Jouini (le général), IV, 378.

Jonge (de), archiviste de Hollande, IX, 372.

JORDAN DE BERLIN. Sur Fontenelle, III, 258; - sur Rollin, VI, 225; - correspondance de Frédéric II avec -VII, 377; qu'est-ce que —, 378-379; 380; correspondance avec Frédéric II, 380-387.

JORDAN (Camille), IV, 377. JOSEPH II, IV, 260; — VIII, 497; voyage de Crimée, 206, 207; 208; guerre contre les Turcs, 209-210; sa sa mort, 210; 214.

JOSEPH (le Père), IV, 86; — VII, 498.

JOSÉPHINE (l'impératrice), I, 143; — VI, 53; - VIII, 306; - Daru envoie des graines à -, IX, 353.

JOUBERT (M.). Sur Bernardin de Saint-

Pierre, I, 62; Pensées, essais, maximes et correspondance, 126-141; sur Dussault, 304; - sur Fenelon, II. 9; sur Le Sage, 290-294; sur Florian, III, 484; sur Condorcet, 277; — sur Bonald, IV, 335; sur Plutarque et Amyot, 357; — sur les vieilles religions, V, 376; - essaye de fonder une librairie avec Carrel. VI, 81; sur le style de Bernardin de Saint-Pierre, 370; — sur Montes-quieu, VII, 62; sur Necker, 283-2×4; sur La Fontaine, 422; — VIII, 308; — sur Massillon, IX, 6; son amitié pour madame de Beaumont, 127; 363; 419; 421; - XI, 39; sur le christianisme, 205.

Jourfroy, V. 310;—discute avec l'abbé Gerbet, VI, 310; 311; 314; 323;— Article: De la dernière séance de l'Académie des sciences morales....

VIII, 234-247.

Jouneau, précepteur de lord Chester-field, II, 478.

Journan (le Père), convertit Madame. IX. 38.

Jourdan. Lettre de Franklin à -, sur le mariage, VII, 408.

Jourdan (le marechal), en Espagne, I. 124; - VI, 23; prend la cocarde bianche à Rouen, 26-27; - VIII, 430; - X, 212.

Jouvenet, peintre. VII, 74; - portrait

de Bourdaloue, IX, 239. Joyeuse (le duc de), emmène Sully combattre M. d'Elbeuf, VIII, 426; XI, 314, 315.

JOYEUSE (de), III. 347; - Maucroix attaché à -, X, 176

JOYEUSE (mademoiselle de) Aventure avec Maucroix, VI, 140; - Maucroix et -, X, 176-178.

JUBINAL (M. Achille), public une lettre de Montaigne, IV, 62.

Julian (la baronne de), IV, 214. JULIEN (l'empereur), Ill, 460; - dans

Gibbon, VIII, 367-368. JULLIEN (B.). Sur Arnault fabuliste, VIII. 406.

JULLIEN (M.), I, 433.

JULLY (de), II, 438. Jully (madame de), II, 452; sa mort. 157.

Jung (M. Eugène). Henri IV écrivain, XI, 289-347. Junor, capitule en Portugal, I. 147; -

VI, 6. Jurine, VI, 421; 424; 426; 427.

Jussieu (les), recoivent Linne à Paris. X, 48.

Jussieu (Bernard de ), II, 402; - V, Justus Lipsius, VIII, 93.

Justin, IX, 188.

JUSTINIEN Etienne Pasquier prend les Institutes pour texte, III, 209; -VIII. 366: 369.

Juvánal, II, 444; — IV, 420; 387; — V, 464; — VI, 443; — VII, 475; — VIII, 97; — IX, 59; n'aime pas les femmes savantes, 379.

## K

Kames (lord). Lettre de Franklin à --, | VII, 124.

KANT. Portalis étudie - V. 369. KAUFMANN (Angelica), dine chez Bernis, VIII, 39.

KAUNITZ (de), VIII. 23.

KAUNITZ (la comtesse de). Duclos chez —, 1X. 201.

KEATS. Comment le traite Byron, I, 235; — sonnet imité de —, XI, 165. Keimer, imprimeur chez qui travaille

Franklin, VII, 403. Keith (George). Voy. Maréchal. KEITH (William), gouverneur de Philadelphie. Remarque Franklin, VII,

Kellermann, à Marengo, VI, 8; - Lasalle sur -, VIII, 433.

Kennedy (Jeanne), fait la lecture à Marie Stuart, la veille de son execution, IV, 322 KENT, jardinier, VIII, 201.

KEPLER, X, 281.

Kestner. Werther. Correspondance de Goethe et de —, XI. 239-260. Keyserlingk, VII, 379; 380; 383; 386.

Kirkby (John), précepteur de Gibbon,

VIII, 354; 357. KLEBER. Son portrait, I, 446; 447;

452; Bonaparte le laisse en Egypte, 154; critique de ses opérations, 155. Klinglin (de), amant d'A. Le Couvreur,

I, 463; — XI, 493. Klopstock, VII, 228.

Knox, prêche la réforme en Ecosse, IV, 344.

Komierowski (de), VI, 36.

Koreff (le docteur), X, 90.

KORNMANN, VI, 474; Beaumarchais plaide la cause de sa femmé, 200-201; 202; 203.

KRUDNER (madame de). Admiratrice de Bernardin de Saint-Pierre, II, 52; - J. Michaud lié avec - VII, 24; apprend par cœur des passages d'Anacharsis, 162-163.

LABANOFF (M. Alexandre), recueille et publie les lettres de Marie-Stuart, IV, 340-344.

LA BARRE DUPARCQ (M. Ed. de). Biographe de Montluc, XI, 51. LABAT, VI, 404.

LABBEY. Emmène Courier à l'école d'ar-

LABBY, EMMRHE COUTER A FECULE U ARTIFICIAL COLORS (LOUISE), I, 98; — VII, 359.

LABE (LOUISE), I, 98; 98.

LABIT (le capitaine), XI, 71.

LABITTE (Charles). Notice sur Raymouard, V, I.

LA BLACHE (le comte de), VI, 468; affections of Powershale.

faires avec Beaumarchais, 474-477. La Bortie (Etienne de). Ami de Mon-

taigne, IV, 64; 67; 71; A. Chénier est

197. LA BORDE (J. Ben. de). Air de -, V, 152. LABORDE (de), fermier-général. Crée Mèréville, VIII, 200.

un — en 89, 413; — Article sur lui,

IX, 142-128; — ses sonnets, XI, 456;

LABORDE (M. le comte de). Le Palais Mazarin, II, 493-207; — IX, 443. LABOUISSE-ROCHEFORT (M. de). Lettres

de Maynard, VIII, 66. LA BRICHE (madame de). Son salon, I,

132; - Fiorian chez -, III. 193. La Bro-se, predit à Sully sa faveur fu-ture, VIII, 446; 426.

LA BRUYÈRE. Edité par Walckenaer, I, 41; marque l'ère nouvelle de la prose.

i

75, 76; 77; observations condensées, 134; 138; 294; lu par Feletz, 306; mot sur Rabelais, 363; logé chez les Conde, 366; portrait de madame d'Aligre, 368; - sa faculte d'observation, II, 4-5; Chesterfield recommande sa lecture, 487; 276; Le Sage est du La Bruyère en action, 279; 289; sur le style, 337; 370; — III, 44; 99; 104; 402; prevoit desrevolutions, 164-162; précepteur de M. le Duc, 162; 472; 476; 243; 244; portrait de Fontenelle, 250; 251; 252; 253; 256; met Bussy 251; 251; 252; 253; 260; net bassy le comprend des premiers, 296; 448; 449; 425; — IV, 45; 476; madame de Lambert est le — des femmes, 479; — sur Gourville, V. 284; — VI, 45; 441; édité par Walckenaer, 144; - et la fille de son libraire, 445; — egalé certaines fois par Montesquieu, VII, 43; 157; sur le Testament politique de Richelieu, 176; 275; - sur l'amitié, 1X, 124, 126; 131; 158; Duclos compare à -, 178; on ne sait rien de sa vie, 210; 226; portrait de M. de Tréville, 228-229; semble avoir à se ven-ger de M. de Tréville, 230; 233; 238; parle peu de la nature, 260; Marivaux sur —, 284; 300; 448; 419; 420; 424; — sur Fénélon, X, 46; 75; 83; 449; — portrait de Dangeau, XI, 3-5; 259; 278.

LA CAILLE (l'abbé) Mattre de Bailly, X, 280; Bailly partage ses derniers travaux, 282; *Etoge* de —, par Bailly, 283; 294.

LACAUSSADE (M.). Ses Paésies, V. 314-312; - traducteur de Cowper, XI, 131-132

LACÉPEDE. Continuateur de Buffon, X, 58. LA CHAISE (le Pere de), 11, 43; — Boileau lui récite son Epitre théo ogique, VI, 414;— favorable à l'établissement de Saint-Cyr, VIII, 384; — IX, 45; — XI, 94; 283. La Chaise (Filleau de). Son Histoire de Saint-Louis, IX, 482.

La Chalotais (de). Duclos ami de -,

IX, 476; 204; 205. LACHAMBAUDIE (M.) Ses Fables, V, 302-

LA CHAMBRE (de), lit devant Christine à

l'Académie, V, 228. La Chatre. Son billet, IV, 437. LA CHAUSSÉE, 1, 87; — 11, 388; — 111,

49; - le drame de Beaumarchais en procède, VI, 470.

LACHEVARDIÈRE imprime le Mémorial catholique, VI, 313.

LACLOS (Choderlos de), Il, 452.

LACORDAIRE (le Père) ouvre une école, 1, 66; Oraleur, 475-490; son Eloge de Drouot, 224.

LA COUSSAYE (de), VII, 182.

LACRETELLE jeune, sur Florian, III, 484; Florian réel, 489; 490; — IV, 385; — Histoire de la Restauration. VI, 87; — rédige l'appel de l'Académie sur la loi de la presse, VII,

La Croix (la marquise de), X, 203. Lacroix (M. Octave), éditeur de H. Moreau, IV, 48; — ses vers, V, 314.

LACTANCE trad. par Maucroix, X, 180. LACURNE DE SAINTE-PALAYE, accompagne De Brosses en Italie, VII, 74.

Lacy (le général) jugé par le prince de Ligne, VIII, 494-495; 210; 214; -X, 404.

LADISLAS, IX, 181.

LA DURANDIERE. Précepteur de Sully, VIII, 415.

LAERCE (Diogène). Observations de Menage, 11, 443

La Fare (le marquis de), I, 84; ses mœurs, 363; 364; 365; fête à Anet, 367; ne se sépare pas de Chaulieu, 369-372; — II, 77; — III, 470; — sur Ninon, IV, 437-438; — V, 396; 399; — VI, 249; 260; cite les amis de Madame, 261; — VII, 231; — X, 22; Article sur lui, 346-331; — XI, 35.

LA FAYE, III, 273; — IX, 453; — X, 324; — XI, 481.

La Favette (madame de), I, 35; sur madame de Sevigné, 44; femme distinguée, 45; 431; comparee. 326; femme distinguee, 43; 434; comparée, 326; — liuet écrit pour elle De l'origine des Romans, 11, 437; - III, 50; 56; 61; fait habiller l'abbe de Choisy en femme, 335; 353; 408; -IV, 103; 105; relegue mademoiselle Scudery au rang des antiques, 109, 110; Ninon seconde son action, 132; son salon, 143; 144; 294; — dans les Mémoires de Gourville, V, 297; — VI, 146; 148; 137; son Histoire de ma-dame Henriette, 249-250, 232, 233; 254; 257; sur la mort de Madame. 258-259; quitte la cour, 260; 261;-VII, 358; - VIII, 320; sur la comédie a Saint-Cyr; 385; 386; — sa liaison av. c La Rochefoncauld, 1X, 427; veut marier sa fille avec le fils de Lassay, 144; 2619; — XI, 92. La Fayette (le genéral), II, 49; sa popularité, 26; 27; 234; — III, 92,

227; — épitre de H. Moreau à —, IV, 44; 84; Mirabeau cherche à se rapprocher de —, 84-88; 92; notes de Mirabeau sur —, 92; sur Lauzun, 229; 258; Chamfort sur —, 430; — VI, 78; defendu par Carrel, 102; — nommé commandant de la milice parisienue, X, 303; 305; 396.

La Fernonnais (le comte Albert de). Lié avec l'abbe Gerbet, VI, 320.

LA FERTÉ-IMBAULT (la marquise de), fille de madame Geoffrin, 11, 244
LA FEUILLADE. LA Fare sur —, X, 396.

LA FEUILLÉE (de), lieutenant-général,

XI, 264. LAFISSE. Eloge de Vicq-l'Azyr, X, 227-228.

LAFFITTE (Jacques) plaide pour une Restauration, VI, 49; en juillet 4830, 36; 406.

LAFON, tragédien, I, 402.

LAFOND, VIII, 422.

LA FONTAINE (J de). Lamartine ne l'aime pas, I, 21; toujours actuel, 40; 41; 44; 45; son repentir sincère, 85; 121; 136; 166; lu en public, 228; 243; a seul, au xviie siècle, le sentiment du pittoresque, 291; fait parler la nature, 363; - trad. en latin par Fénature, 363; — tran. en latin par re-nelon, II, 4; quels rapports avec Fenelon? 2; 143; 243; manque de réserve, 22x; 240; Gil Blas est, en pros-, de la même famille, 276; — admirateur de Rabelais, III, 12; 33; classique, 40; 42; 57; a seul senti la nature avant J.-J. Rousseau 74; 40x; alora la Ext. 1480, 400, 100; 290; a éleve la Fable, 489-490; 192; 229; 244; 262; sur mademoiselle de Blois, 365; 447; — IV, 470; 477; 343; 352; 445; 447; 433; — V. 20; 465; 246; 224; conseillé par Patru, 230; du parti de Fouquet, 234, 238, 242; ses vers sur Oronte, 245; 264; -VI, 135; Histoire de la vie et des ouvrages de 439; 447; 242; 279; 286; 292; 322; 382; 384; Etienne comparé avec —, 399; 407; 408; 410; sa nomination à l'Academie, 416; 417; — VII. 20; J. Michaud sur -, 28; Franklin ranpelle -, 14 ; emprunte à Mar-guerite la Servante justifiée, 357; 359; Arnault ne songe pas à imiter-, 404; 406; 410; Article sur lui, 412-426; - inspire par Malberbe, VIII, 55; Racan précurseur de -, 60; 62; 65; 74; sur les jardins, 204; 243; 226; 228; rapports entre le Roman de Renart et -, 233, 248, 250, 253; étadie les animaux, 245; 343; - Freissart a quelque chose de —, 1X, 65; ses aveux, 65-66; 70; sur l'amitié, 424-425; 447; 451; 234; 250; note, 422; — X, 22; 449; Article: Maucroix, 475-499; 308; 349; — X1, 33; 34; 41; 42; son seul rapport avec Cowper, 137; 169; 296.

LA FORTAINE (madame), VII, 414. LA FORCE. Consulté par Henri IV. X.

27:-273. La Garde (le comte de). Sur le prince

de Ligue, VIII, 246, 247. LAGARDE, VIII, 427; 428; 429.

LA GAUCHERIE, précepteur de Henri IV, XI, 313.

LAGRANGE, X, 2. LAGRENÉE, II, 246.

LA GUÉMINIERE (de), loge le fils de Ches-

terfield, 11, 186. LA HARPE. Critique, 1, 89; 427; 296; 351; - II, 3; 103; raconte les derniers jours de madame Geoffrin, 256; - amoureux de madame de Genlis, III, 22, 23; 25; 90; 99; sur Florian, 485; Arago justifie Condorcet contre lui. 262; — sur l'abbé Maury, IV, 404; sur Bossnet, 204; 206; 207; 392; 393; 415; 441; - V, 54; Article sur lui, 81-96; Anecdoles, 97-114; 130; mort en professant, VI, 122; 169; sur la première représentation de Figaro, 18×; 244; sur Ducis, 376; — sur le Légalaire, VII, 44; 243; Timoléon jugé par Grimm, 247; - VIII, 4; annoté par le prince de Ligne, 209, 245; 246; — IX, 200; haine de Beyle pour —, 252; 256; 272; 274; 342; - sur les sermons de Bossuet, X, 461-162; Saint-Martin sur — converti, 223; 246; 366; sur Ramond, 368; — sur Dante, X1, 470; sa réception à l'Academie par Marmontel, 286-287.

La Harpe (M. Charles de). Note sur Fredéric II, III, 423.

LA HIRE, 11, 320.

LAIGNELOT, jaloux de Barthélemy, VII, 474.

LAINE (M.), peint par Lamartine, IV, 301; 304; —V, 6;— expression de raison publique, VI, 24; — médite un travail sur Montesquieu, VII, 34; trouve les brouillous des billets doux de Montesquieu, 46; —VIII, 316.

LAISNÉ (M.), arrière-neveu de l'abbé Prévost, fait donner son buste à la ville d'Hesdin, IX, 98; 406.

LAJARD (M. Félix), collaborateur à l'Histoire littéraire de la France, VIII,

220.

Lalain (la comtesse de), VI, 157. LALANDE. Arago le remplace à l'Académie des sciences, X, 7; Saint-Martin connut -, 223; 227.

LALANNE (M. Ludovic). X, 141; édi-teur des Mémorres de d'Aubigné, 253. LA LIVE (de) de Bellegarde, 11. 148. LALLEMENT, ministre de France à Ve-nise, IX, 370.

LALLEU (le chevalier de), IV, 7.

LALLY-TOLENDAL, II, 24; 25; son por-trait, 25; — III, 84; 143; — sur Mallet du Pan, IV, 339; 368; 377; 390; — s'arrête à un certain jour, VI, 329 La Maisonfort (le marquis de), VII, 27. La Maisonfort (maname de), maîtresse à Saint-Cyr, VIII, 386-387; 392.

La Marck (le comte de), III, 87; -Correspondance entre Mirabeau et le -, IV, 77-95; 228; No.ice sur Marie-

Antoinette, 250-262.

LA MARCK (Monet de), IV. 339. LAMARTINE (M. de). Les Confidences. I, 47-28; Ruphael, 51-63; lettre de M. A. de Mussei à -, 233, la reponse, 234; vers à Byron, 234; ses jugements en poesie, 234; comment Byron l'accueille, 235; comment le juge Chateaubriand, 235; petite diatribe conire La Fontaine, 294; les Confdences, 342; - ses admiratrices, II, 52; 423; relations avec Beranger, 237, 238, 239; sur Walter Scott, 359; regarde la politique comme un pisaller. 425; 426; pretend savoir les finances, 435; - sur madame de Girardin, 111, 299; — IV, 237; Histoire de la Reslauration, 255-309, 324; sur Bonald, 338; — V, 220; son influence sur la poésie, 3, 2; 306; -VI, 64; peu prise de Courier, 269, donne le signal du renouvellement en poésie, 3/9; sur un dialogue de Gerbet, 324; 324; supporte noblement la perte du pouvoir, 305-336; Bernardin semble son u altre en prose, 360; — succès des Méditations, VII, 214; 313; opinion singulière sur La Fontaine, 412, 422-426; — Beinis a de à du sentiment de —, VIII, 4; sur ses stances: O vallons paternels, 65; - remplace Daru à l'Academie, IX, 350; - son Portrait de Bossuel, X, 145-150, 157-159, 160, 168; Denne-Baron a quelque chose de — , 311; 343; inaugure l'Elégie moderne, 367; - XI, 100; **249**. LAMB (Charles). Joubert le rappelle, 1,

LAMBALLE (la princesse de), IV, 259.

Lambert (le marquis de), IV, 467; au siège de Gravelines, 167; sa mort, 168.

LAMBERT (la marquise de). Son salou, l, 467; — son salon est un bureau d'esprit, 11, 289; — sur le style de la duchesse du Maine, III, 473; ses mardis, 474; 338; — et madame Nec-ker, IV, 165-181; 193; — V, 317; sur l'amitie entre homme et femme. IX, 426; 473; 291; 3×0; sur madame Dacier, 381; sur la querelle de ma-dame Dacier et de La Motte, 406.

Lambertini (le cardinal), ami de De Brosses, VII, 78.

LA MEILLERAYE (le maréchal de) au siège de Gravelines, IV, 167; — sa

banqueroute, V, 236.

Lamennais (de). C'est le maître de Montalemiert, 1, 66; fonde l'Avenir. 178, 179, 180; — sur les *Octaves* de Béranger, II, 226; relations avec Béranger, 237; 238; 239; 277; — sur le cardinal de Rohan (1832), III, 336; -- VI, 310; ses relations avec l'abbé Gerbet, 311-312, 314; 322; son édition de la Servitude volon-taire, IX, 41x; — son style, X, 373.

LA MESNARDIÈRE (de), V, 227. LAMETH (les) lies avec Barnave, II, 24; 30; 31; - IV, 2 4; - V, 273.

LAMETH (Alexandre de), president de l'Assemblée constituante, IV, 210.

LAMETH (Charles de). Sa popularité, 11, 27; 295; — III, 227.

LA MÉTHERIE, ami de Volney, VII, 341. La Mettrie (Offray de ), III, 104; --VIII, 497.

Lamira, domestique de Bonneval, V.

Lamoignon (le président Chrétien de). Gui Patin lie avec -, VIII, 101; mot de Guy Patin à -, sur la mort de Cesar, 402; — XI, 205.

Lamoignon (le président François de), V, 294; - Eptire de Boileau à -VI, 443; 445; - sur Bourdaloue, IX. 210.

Lamoignon (la présidente de) donne à Boileau le portrait de Bourdaloue, IX, 233.

Lamoignon (le président de), cousin de Malesnerbes. Sur son Eloge par Mar-

montel, II, 4:6-417. Lamoignon - Malesherbes (Guillaume de ), II, 404; 402; harge son fils de la direction de la librairie, 404; — 111. 84; — lié avec l'abbé Maury, JV, - détruit la vieille magistra-207; — detru ture, VI, 354.

LANGIGNON DE MALESHERBES (Chrétien-Guillaume de). Voy. Malesberbes. La Monnoye, 1, 333; — 111, 279; — V, 3; — 1X, 407; G. Duplessis est de l'ecole de —, 442; — X, 189.

La Morlière (le chévalier de), II, 409.

LA MOTHE (le maréchal de), V, 34; fait un coup avec Gourville, 288.

LA MOTHE LE VAYER. Huet est pour sa philosophie, II, 439; — 1V, 432; — V, 446; — VII, 379; — goute fort Charron, XI, 220.

LA MOTTE. Ses premiers pas, I, 87; 467;

— lettre de Fénelon, II, 2; traduit l'Iliade, 45; 388; — III, 474; correspondance avec la duchesse du Maine, 474-175; 190; 191; Foutenelle parle de la poésie comme en parlerait -, 257; 260; - mademoiselle de Scudery y ressemble déjà, IV, 441; 470; madame de Lambert sur —, 177; 180; a la Trappe, V. 387; — représente le bel esprit, VII, 254; — Rœderer tient litterairement de —, VIII, 346; —IX, 455; 456, 466, 468, 275; très-admiré de Marivaux, 275-276; 277; 301; 384; querelle avec madame Dacier, 397-409; - X1, 181; dans les Memoires de Henault, 189.

LA MOTTE (la comiesse de Valois-). Affaire du Collier, X, 380-381.

Motte Fouqué. Correspondance avec Frédéric II, VII, 377, 379, 387-La Moussaye (mademoiselle de). XI, 24.

LAMURE (de). Son Eloge par Vicq-d'Azyr, X. 228; 248.

La Musanchère (madame de) remarque

Saint Martin, X, 198.

LANCIVAL (Luce de), VI, 433. LANCY (la comtesse de). Voy. Genlis.

LANFRANC. Saint Anselme, disciple de -, VI. 300 ; archevêque de Cantorbéry, 304.

LANGALLERIE (le général), change de drapeau, V, 398.

Langeron (l'abbé de). Mot de Lassay à -, IX, 161; - lettre de Fénelon sur la mort de -, X, 44.

LANGERON (le colonel de), X. 199.

Langer (de). Montiuc se fait lire -; XI, 64.

Languais (madame de), traduit Cowper en vers, XI, 127. LANGLÉE (de), arbitre des modes, V,

Languet, archevêque de Sens. Appréciation de Massillon, IX, 5; reçoit

Marivaux à l'Academie, 300. LANGUET, curé de Saint-Sulpice, refuse

d'inhamer A. Le Couvreur, 1, 473. LANJUINAIS, 11, 428; - X, 402. LANNES (le marechal), VIII, 244: -XI, 50.

LANNOY (Charles de), vainqueur de François Ier, VII, 348.

LANOUE (le comédien), conseille à Bailly de renoncer aux tragedies, X, 280.

LANSAC (de), XI, 75.

LANSDOWNE (lord Shelburne, marquis de). Sur Malesherbes, II, 403;— Mirabeau dine chez —, VIII, 368-369.

LA PEYRONIE, chirurgien. Mot de Da-guesseau, III, 330. LA PLACE (de). Son Théâtre anglais, VI,

LA PLACE. II, 240; — examinateur de Marmont, VI, 4; — VII, 324; 342; — au Senat, VIII. 295; 304; n'agree pas le système d'études de Rœderer, 304; — con-eille à Daru son poème de l'Astronomie, IX-, 376; — X, 3; 7; 2:7.

La Popelinière (de), II, 247; - ses

Sonpers, IV. 395; 400; 401.

La Porte (de), biographe de madame de La Tour-Franqueville, II, 53. La Porte (l'abbé de), II, 409.

La Porte, valet de chambre de Louis XIV. Ses Memoires, II, 207 LAPRADE (M. Victor de), IV, 54;

Psyché; Eleusis, V, 310; 314; 542. La Randonnière (de), VI, 421.

LARCENEUR coiffeur de Marie-Antoinette, VIII, 246.
LARCHER, VII, 344.
LARCHER (le conseiller), X, 424.

LA RÉVEILLIÈRE, VI, 268.

LA REVNIERE (madame de). L'abbé Barthélemy chez —, VII. 475. La Rive (M. de), VI, 376; — commence

à rendre le paysage suisse, VIII, 338; - sur Arago, X, 14.

La Riviere (de) prévoit un bouleversement, II, 350; - sur le style de Bussy, III, 296; - sur madame de Lambert, IV, 474; collaborateur de madame de Lambert, 172; sur la dernière maladie de madame de Lambert, 173.

La Rivière (l'abbé), IV, 441.

LARNAC (de). Ses plaintes à Daru, IX, 361; 373.

LA ROCHE (mademoiselle de) et le capi aine Bourdeille, VII, 353. LA ROCHE (madame de). Guethe amou-

reux d'une des illes de -, XI, 245; 247.

La Rochefoucauld, I, 35; 75; ami de madame de Sablé, 97; 107; sa douceur. 498; Commynes n'a pas plus d'éducation que lui, 201; mots de -258; 345; madame Du Deffand dit des mots à la manière de -, 339; - 11, 409; la politique en fait un moraliste, 480; 481; Chesterfield en recommande la lecture, 487; sur Anne d'Autriche et Mazarin, 196; l'Honnéte homme, 374: — 111, 44; 99; 400; 102; 404; 435; sa gravilė, 245; 279; 399; — IV, 103; 476; — V, 32; sur Reiz, 36; 46; La Harpe sur -, 94; 283; Gourville, mattre d'hôtel de —, 285; 286; 287; 290; se connaît en intrigues, 294; lettre du prince de Couti à —, 291-292; Gourville se retire chez —, 294; sa mort, 297; 299; — relations avec madame de Longueville, VI, 430-131; 444, 260; 261; 442; —VII, 274; 358: 420; -VIII, 8; 110; 240; - sar les grandes qualites, IX, 408; sa liaison avec madame de La Fayette, 127; sur les amants, 147; dissertation de Mariyaux sur une maxime de -. 283-284; 2 8; 292; édition G.-Duplessis, 443; 448; 449; 420; 421; - X, 75; 83; jugé par S. de Meilhan, 85; mot sur la Fronde, 323; - mis jadis à côté de M. Esprit, XI, 223.

LA ROCHEFORCAULD (l'abbé), V, 285. LA ROCHEFOUCAULD (le duc de). L'abbé Maury le bouscule, IV, 245; ami de Franklin, VII, 138; 145; -VIII, 270; £71.

LA ROCHEFOUCAULD (M. Sosthène de). Ses relations avec Latouche, III, 379-350.

LA ROCHEJAQUELEIN (madame de). Ses Mémoires lus en public, I, 223.

LA Romiguière (de) fait des emprants à Rivarol, V. 62. La Roque, biographe de Mézeray, VIII,

186

LARREI (de), I, 44. LARREY. Son Eloge par Pariset, I, 349. LA RUE (le Pere de) refusé comme confesseur par la duche-se de Bourgogne, II, 80; — panégyrique de saint François de Sales, VII, 224. La Rue (le géneral de). Travail mili-

taire sur la révolution de Juillet, VI. 34: anecdotes sur le duc de Reich-

stadt, 45.

La Sablière (madame de), I, 374;-III, 56; - IV, 141; 169; - VII, 415; 416; 420; - sa conversion, X, 22; La Fare épris de -, 318-319; 327; -XI, 437.

LA SALLE (Antoine de), IX, 79.

LASALLE (le général). Récit d'un diner l

du - avec Roederer, VIII, 425-433; 434.

LASSABATHIE M.), IX, 413; — X, 405. LASSAY (le marquis de). Sur le monde. IV. 423-424; — Un figurant du grand Siècle, IX. 429-162; — X, 75. LASSAY fils, IX, 154; 455. LASSAY (madame de). Sur les propos,

IV, 255.

LASSONE, médecin. X, 230; 231, son Eloge par Vicq d'Azyr, 235, 242, 246; 248.

LATENA (M. de). Etude de l'Homme. IX. 418-421.

LATOUCHE (Hyacinthe Thabaud de) II, 428; - Article sur lui, 111, 368-390; · ÍX, 262.

La Tour (le Père de), directeur de ma-dame de Caylus, III, 49; — occupe Massillon à l'Oratoire, IX, 3.

La Tour (Quentin de . II, 246; pastel de madame de Pompadour, 396, 397; - mot de Diderot sur —, III, 239. La Tour (mademoiselle de), VI, 428;

437.

LA TOUR-FRANQUEVILLE (madame de)et J.-J. Rousseau, II, 51-67; 162; 258; sur la mort de madame de Pompadour, 392.

LA Tour-Maubourg, II, 27.

LA TOURNELLE (madame de), duchesse de Chateauroux. Voy. Chateauroux.

LATREILLE. Relations avec Walcke-naer, VI, 137.

La Trémouille, I, 204; — VIII, 444; — IX, 483. LA TRIMOUILLE (Anne-Marie de). Voy.

Ursin (la princesse des). LA TROUSSE, cousin de madame de Sévigne, V. 242; — commande les

troupes en Dauphine, XI, 22. LAUBINIERE (de) enterre seul A. Le

Couvreur, I, 474. LAUJON, II, 389; —sa réception à l'Académie, VI, 366; remplacé par Etienne,

389. LAUNAY (de), III, 83.

LAUNAY (mademoiselle de). Voy. STAAL DE LAUNAY (madame de). Launay (le vicomte de). Voy. GIRAR-

DIN (madame de).

LAUNOY (le docteur), collaborateur de Mézeray pour la partie ecclésiastique,

VIII, 184. LAURAGUAIS (le comte de), sur Cham-

fort, IV. 428; — visite de Saint-Just au —, V. 269. Laure de Noves. Chateaubriand à Vaucluse, I, 352; - XI, 467.

LAURENT-LE-MAGNIFIQUE, IX, 254. LAURENTIE (M.), VII, 26; J. Michaud cède la direction de la Quotidienne à -, 30. LAUTREC (de) complimente Montluc, XI, 54; 57; 58; 59. LAUZIÈRES, VII, 487.

LAUZUN (le duc de). III, 354; s'insinue aunres de Mademoiselle, 394; ses amours avec Mademoiselle, 403-407; - IV, 218; - voisin de captivité de Fouquet, V, 247; - X, 86; La Fare

sur —, 326

LAUZUN (Armand-Louis de Gontaut-Biron, duc de), II, 195; - Article sur lui, IV, 248-233; échoue près de la Reine, 254.

LAUZUN (la duchesse de). Son portrait par Rousseau, IV, 220; 225; sa mort, 229-230; — prend la défense de Necker, VII, 273.

LA VACQUERIE, III, 206; 207.

LAVAL, VIII, 258.

LAVALLÉE (M. Théophile) Histoire de la Maison royale de Scint-Cyr, par -,VIII, 379-395; - publie les Lettres de madame de Maintenon, XI, 89; loue l'ampleur dans ces lettres, 98.

LAVALETTE (de), V, 4×0; - refuse les chevaux de la poste à Marmout, VI, 49-20: 28.

LAVALETTE (madame de). Marmont l'in-troduit aux Tuileries, VI, 28.

LA VALLIÈRE (le duc de), I, 458, - II, 388; - IV, 445; - VI, 468; Conaxa, dans le Catalogue du —, 391.

LA VALLIÈRE (madame de), 1. 334; -III, 48; son portrait par Choisy, 348-349; Article sur elle, 350-367; -Fouquet se la veut donner pour maitresse, V, 238; son portrait à Vaux, 239; -VI, 430; 252; 285; 286; -IX, 62; 226; - X1; 28; 92; 94; 267.

LAVARDIN (de). Sully enseigne dans la compagnie de —, VIII, 149.
LAVATER. Sur Diderot, III, 231; — Por-

talis connait — à Zurich. V, 368; lettre sur Necker, VII, 266; — loue l'Homme du désir de Saint-Martin. X, 206; Ramond sur -, 374.

La Vau (l'abbe de), XI, 275. LAVAUGUION (de) A mal eleve Charles X,

II, 429. LAVERGNE (M. Léonce de) sur Napo-

léon, I, 135.

LA VIEUVILLE (le marquis de), III, 392. LA VISCLEDE (de), VII, 148; 450

LAVOISIER, lié avec Franklin, VII, 138; 145; 321; — X, 252; 2 5; — XI, 227; la chimie minérale avant —, 235; 237. Law, est flétri d'avance dans Turcaret, II, 230; - III, 322; - V, 393; -VIII, 24; Sully est l'opposé de -, 448; - on crie beaucoup contre Law, IX, 61; 165.

LAWRENCE, peintre, IV, 307.

LAYA (M.). Note sur La Harpe, V, 404. LE BAILLY. L'Ecureuil et le Renard, VIII, 253.

Lebeau, imprimeur. H. Moreau chez --- . IV, 42.

LEBEAU (mademoiselle Louise), chantée par H. Moreau, 1V, 42. LEBBUF (l'abbé), a écrit la vie d'Amyot,

IV, 344.

LE BLANC (l'abbé). Lettre de Buffon à —, IV, 268; — Prévost correspond avec -, IX. 107.

LE Bossu (le Père), IX, 394. LEBRON le capitaine), X1. 74.

LE BRUN (Charles), peintre, V. 205; peintre de Fouquet, 238; — VII, 74. LE BRUN-PINDARE Lu en public, I, 228; — epigramme sur Florian , III, 457; épigramme sur l'abbé Maury, IV, 212; epigramme sur Chamfort, 449; - V. 41; sur La Harpe, 84, 86, 87; épigrammes sur La Harpe, 101-102; 108; Article sur lui, 143-432; - VI. 368; 448; — épigramme sur Fanny de Beauharnais, VII, 47; au souper grec de madame Vigee-Lebrun, 474; 325; - VIII, 81; - épigramme sur Duclos, IX, 174; Une visite chez -. par Daru, 344-345; - X, 64; 63; note de Chateaubriand sur -, 64.

LEBRUN (Charles-François), Conversation de Bonaparte et de Ræderer sur

-, VIII, 294; - X, 395.

LERRUN (M. Pierre) protege les débuts de H. Moreau et de P. Dupont, IV, 43-44; 45; 55; - IX, 413. LEBRUN (madame Vigee-). Le souper grec, V. 126; — VI, 187; — le sou-

per grec, VII, 171; - diner chez Bernis, VIII, 39-40.

Lebrun - Tossa, propose à Etienne le sujet des Deux gendres, VI, 392, 394, 395.

LE CAMUS DE BEAULIEU, IX, 483. Le Clerc, père de Buffon, IV, 264. LECLERC (le général), présente Arnault

à Bonaparie, VII, 398; 414. Le Clerc (M. J. Victor). Sur le fond

de l'històire des Deux Gendres, VI, 3:5; - dirige le xxite volume de l'Histoire lilléraire de la France. VIII, 220; 222; 228; - voit Beyle en Italie, IX, 259.

Leclerc de Septchénes, traducteur de Gibbon, VIII, 363.

LECLERCO (Théodore). Article sur lui, III, 408-423; — IX, 412.

L'ECLUSE (l'abbé de), dénature les Mémoires de Sully, VIII, 111; — rajennit les Mémoires de Sully, XI, 305. LECOFFLE (Jacques), X, 191.

LE COIGNEUX, gagné par Gourville, V,

235. LECOINTRE, dénonce Beaumarchais, VI,

206. LECONTE DE LISLE. Ses Poésies, V, 342-314.

LECOU (Victor), édite les Nouveaux voya-

ges en zigzag, VIII, 333. LECOULTEUX DU MOLKY (madame). Bernardin chez -, VI, 362-363

LE COUVREUR (Adrienne). Article sur elle, 1, 4'8-174.

Lectures (des) publiques du soir, I, 218-232.

LECZINSKA (Marie), XI, 494.

LEDIEU (l'abbé). Sur Bossuet, X, 457. LE FAUCHEUR. Cabaretier ami de Mezeray, VIII. 486.

LEFEBURE (le Père), oratorien. Cor-respondance avec Daru, IX, 333-336.

Le\_Fevre (Tanneguy), père de madame Dacier, IX, 382-385; dedie son Ana-créon à Bautra, 387, Dacier élève de -, 388.

Le Fèvre (mademoiselle Anne). Voy.
DAGIET (madame).
Lefèvre, édileur, X, 314.

LEFEVRE-DEUMIER (M.), IX, 443; - X, 405.

LE FRANC DE POMPIGNAN. Dénonce Malesherbes, II, 414; — l'abbé Maury lui succède à l'Académie, IV, 206-207; — VII, 95; — VIII, 44; — IX, 199; — XI, 33; 42.

Legouvé. La Mélancolie, VI, 380; — VII, 398; — VIII, 302; — X, 238; — sur Henri IV, XI, 305. Legouvé (M. Ernest). Adrienne Le

Couvreur 1, 159.

LE GRAND (l'abbé). Réunit des pières sur Louis XI, IX, 479-480; 484; Duclos ne dit pas tout ce qu'il doit à -, 482-188; 490; 491; 494; 195.

LE GRAND (le comédien), premier mat-tre d'A. Le Couvreur, 1, 460.

LEIBNIZ. II, 210; - Vauvenargues porte dans la morale le génie de -, III, 405; 452; Fontenelle sur -. VII. 361; 307; - sur Louis XIV, VIII, 384; - Madame correspond avec -IX, 39; - Eloge de -, par Bailly, X. 283.

Le Jay (la présidente). I, 160.

LE KAIN. V. 99: 119: - résiste à Ducis. VI, 372.

LÉLIUS. II, 40.

LE MAIGNAN. VI, 434: 437.

Lemaire (M.), sculpieur Chargé de la statue de Froissart, IX, 96.

Le Maistre (Antoine), célèbre avocat, V, 222-223.

LEMAOUT (M.), lecteur au Palais-Royal, 1: 249.

Lemercier (Népomucène), II, 428; -VI. 56; sor la mort de Beaumarchais, 209; Ducis à -, 384; 404; -VII. 24; sur les relations de Volney avec Bonaparte, 340; 398; - 1X, 357; - appierie Dante, XI, 474. LENGINE. II, 246

Le Monnier (l'abbé), traducteur de Térence, IX, 333.

Lemontey. Sur la prose, I, 76; — est toujours académique. II, 376; — sur Malezieu, III, 164; — cite des Mémoires inédits de d'Antin, V, 378; — mot d'Arnaud sur —, VII, 440; — sur le Petit Caréme, 1X, 27; 354; — X, 227; 245; 232; sur Bailly, 280, 281, 283; 395; — son édition de Dangeau, XI, 9.

LENET. Ami de madame de Sévigné, I, 44; — ami de Gourville, V, 290.

Le Noir, lieutenant de polire. Adoucit la captivité de Mirabeau, IV, 24; 25; 31; — empêche de jouer Figaro, VI, 187; 201.

LENGIR-LAROCHE. Saint-Martin meurt chez —, X, 225.

LÉNONCOURT (le marquis de). Amant de mademoiselle de Joyeuse, X, 477.
LENORMANT (M. Charles). Sur la mort de L. Robert, X, 360-361.
LE NURMANT (M.), éditeur d'Etienne, VI, 392.

LE NOTRE, dessine les jardins de Fouquet, V, 238; — VIII, 200; 201; madame Dacier sur -, IX, 398. LENZ. Ramond dedie son Dolban à -,

X, 361.

Léon (saint), IV, 335. Léon X VII 453; — IX, 254.

LEONIDAS. Opinion de Goethe sur -, II, 268.

LEOPARDI, envie la gloire des traduc-teurs, IV, 343.

LEOPOLD (l'empereur), IV, 260; - V, 407; 408; 412. LEPAUTE, conteste une invention à Beau-

marchais, VI, 466.

L'EPÉE (l'abbé de). VI, 62. LE PELÈTIER. VI, 224.

LE PELETIER DE SOUZY. III, 58.

LÉPIDE. Montesquieu sur -, VII, 54-55; - XI, 168.

LEPITRE. Chef d'institution, II, 365; sa Romance, V, 75.

LERME (le duc de). X, 131.

LEROND, censeur du collège de Rouen, VI, 71.

LEROUX (M. Pierre). Prote, VI, 343; traducteur de Werther, XI, 242.

LE ROUX DES TILLETS X, 232; 233.

LE ROUX DE LINCY (M.) Les Contes de la reine de Navarre, II, 69; - éditeur des Nouvelles de Marguerite de Navarre, VII, 345, 359.

LE Roy (Philippe). Amant d'A. Le Couvreur, 1, 463.

Le Sage, 1, 76; 294; Gil Blas critiqué par Geoffroy, 299; — Crispin rival, 11. 418; Gil Blas, 276-293; concours sur -, 366; - n'a pas songé à poser, IX, 106; la gaiete de Gil Blas, 248; 286.

Lesdiguières (le connétable de). Démêlés avec D. de Cosnac, VI, 243-244; — VII, 244; — Beyle sur —, lX, 264.

Lesdiguières (les petits). Compagnons

de Choisy, 111, 334. LESDIGUIÈRES (la duchesse de). I, 48;madame de Maintenon recommandée

à -, IV, 281. LESNIER (Jean), libraire. Faillit épouser

madame Dacier, IX, 408. LESPINASSE (mademoiselle de), 1, 307; sa liaison avec madame Du Deffand, 330; 332; — ses Lettres, II, 96-112; 456. seule femme admise chez madame Geoffrin, 246; son salon, 247; — III, 453; 457; 459; 264; sur Condorcel. 263-265; 266; — IV, 432; 484; sur Chamfort, 446; — liée avec Bernardin de Saint-Pierre, VI, 348; ses

Lettres, IX, 447.

Lessing, III, 35; supérieur à Diderot, 239; 266; — VII, 228.

L'Esroite (Pierre de). IV 314; — Sully dans les Mémoires de —, VIII, 408— 109; sur les amours de Henri IV et de Gabrielle, 320-324, 322, comment les habitants de Paris considérent ces amours, 322-323; les toilettes de Gabrielle, 323, 324; — IX, 26; — X, 435; éloge de Jeannin, 430-140; rapporte un mot de Henri IV sur le peuple, XI, 310.

LE SUEUR (Eustache), VIII, 344; - X,

LE TELLIER (le chancelier), protége madame de Mondonville, II, 91; — jugé par Choisy, III, 318; — V, 241;

sur le procès de Fouquet, 243; - VI, 243, 244; - rompt le mariage du duc de Lorraine avec mademoiselle Pajot, IX. 433-434; - X. 435.

Le Tellier, archevêque de Reims, X, 484; meneur de l'Assemblée du clergé, 183.

LETHINGTON, IV, 317.

LE TOURNEUR, traducteur de Shakspeare, V1, 372.

LETRENS, I, 360.

LETRONNE. Son Eloge par Walckenaer, VI, 147; — un Mémoire de sa jeunesse, X, 286.

Lettres de Goethe et de Bettina, traduites de l'allemand par Sébastien Albin, II, 258-275.

LE VACHER DE LA FEUTRIB, X, 233. LEVASSEUR. Sur Saint-Inst. 5, 280. Levasseur (Thérèse), II, 64; - VII,238. LE VAU, architecte de Fouquet, V. 238. Le VAYER (l'abbé), satire de Boileau à VI. 410.

LE VEILLARD, voisin de Franklin à Passy, VII, 145.

LE VERRIER (M.), XI. 232.

LEVESQUE (P. Ch.), historien, IV, 434. Leve que (madame). Aimée de Patru. V. 221.

Lévesque (Geneviève Madeleine Wattebled, veuve), seconde femme de Beaumarchais, VI, 171.

Lévis (le duc de). Croit continuer Hamilton, 1, 79; - X, 74; portrait de S. de Meilhan, 81.

Lévy (Michel), éditeur de Beyle, IX, 244, 258; - X, 332; 347.

LEZAY ( Adrien de ). Ræderer lui offre une place dans son journal, VIII, 285; Ræderer lui adresse sa réponse à la satire de J. Chénier, 287.

LEZURIER, consul de Suede à Rouen, VI, 439.

L'Hôpital (le chancelier de). II, 449;-III, 497; jugė par E. Pasquier, 204; 333; 334; 337; 346; — IV, 67; Vers latins sur Marie-Stuart, 313, 349; — ses Vers latins, V, 3; 289; — VI, 332; — VII, 47; sa tolérance, 354; — dans Mézeray, VIII, 473; 475; 476; - X, 118; d Aubigne sur -, 268; -XI, 194.

L'Hôpital (le maréchal de), dans la Fronde, III, 393.

L'HOPITAL (Marie Charlotte de Romilly de La Chesnelaye, marquise de). Relations avec Massillon, IX, 22; 447; 377.

L'HUILLIER, père de Chapelle, XI, 33; 35; 43.

LIADIÈRES (M.), V. 302. LIANCOURT (de). Epoux de Gabrielle d'Estrees, VIII 320.

LIANCOURT (madame de). Voy. Gabrielle d'Estrees.

LICERACE, XI. 298; 299. LIEUTAUD. Son Eloge par Vice d'Azyr. X, 245.

Lieux (de), XI, 74. Ligarius, V, 244.

LIGNE (le prince de), a l'esprit francais, I, 76; — sur Marie-Antoi-nette, IV, 254-235; — Mémoire sur Bonneval, V, 395; 398; 399 — Articles sur lui, VIII, 489-249; - sur Duclos, IX, 467; 257; — lettre à S. de Meilhan, X. 74; sur les moralistes, 75; 80; reproche à S. de Meilhan sa halne pour Necker, 100; 102; noi trait de S. de Meilhan, 103-104

LIGNE (1) princesse de ). Cousine du prince de Ligne, VIII, 495.

LIMAYRAC (M. Paulin) Sur Beyle, IX,

Linant (l'abbé de) Interrogé par Duclos. II, 457; - VIII, 225.

LINDET III. 93. LINGUET. Mallet du Pan s'éprend de -,

IV, 362; 363; — V, 87. Linne, II, 402; — III, 272; — jugé par

Buffon, IV, 270; - mis en regard de Buffon, X, 47, 50, 53-54.

LIOTTIER, premier mari de madame Gay, VI, 53. LITTRE (M. E.). Sa traduction de Pline, II, 36-50, - collaborateur à l'H stoire littéraire de la France, VIII.

Lipse (Juste). Charron a puisé dans -. X, 246.

LIVIA FAUSTA (la signora), au siége de Sienne, XI, \*2.

LIVIE. Le papier -, II, 47. LOBAU le maréchal), VI, 36.

LOCKE, 11, 240; - III, 409; 452; - apprecié par Rivarol, V, 62-63; — VII, 58: l'Entendement humain lu par Franklin, 402; 250; 364; - VIII, 263.

Lorwenstein (mademoiselle de). Femme de Dangeau, XI, 4-5.

Loisbl, VIII, 264.

LOMELLINI (le marquis). Duclos rencontre à Gênes —, IX, 205. Louénie de Brirnne (le cardinal).

Lettres de Bernis, VIII, 48. Lomenie (M. de) Einde sur Beaumar-

chais, VI, 163-164; 207; 212. Long (le docteur), VI, 935.

LONGCHAMP. Sur madame Du Châtelet,

II, 249; mort de madame Du Châtelet, 222

LONGIN, I, 42; 44; - II, 438; - V, 40; -VII, 470.

LONGEVILLE (de). Arrestation de Broussel, II, 203; —V, 34; 489. Longueville (madame de), I, 48; étu-diee par M. Cousin, 92; — sa poli-tique comparée à celle de Marie Stuart, IV, 345; — son portrait par Retz, V, 46; 290; 346; — M. Cousin sur -. VI, 128-131; son influence sur son frère, 238; - a pris la défense des jansénistes, IX, 226; passage de la préface de M. Cousin, X, 466; — XI, 92.

Longus, IV, 348; 352; - le pâté d'enere de Courier, VI, 274; 287; 290; -VII, 470.

Loppin géomètre, cousin de De Brosses, VII. 74.

LORAIN (M.). Notice sur Lacordaire, 1, 176.

LORET. Sur Fouquet, V, 245.

Lorge (le maréchal de). Beau père de Saint-Simon, III, 213; - X1, 264;

LORRAIN (Claude Gelée dit le), VI, 358; - VIII, 334; - X, 386.

LORRAINE (le cardinal de), incline vers la communion d'Augsbourg, VII, 176; - X, 114; - XJ, 199.

Lorraine (le chevalier de) Favori de Monsieur, VI, 246; son influence l'emporte sur celle de Cosnac, 254;

LORRAINE (le duc de). Campagne de Hongrie, 1X, 438, 439. LORRAINE (la duchesse de), à l'Opéra,

LX, 60. LORRAINS (les princes), III, 219.

LORRY. Son Eloge par Vicq d'Azyr, X, 241-242; 243

LOSTANGE. Le roi lui donne les biens de son frère, XI, 24.

Loudon (le général), VIII, 194-195; jugé par le prince de Ligne, 240; 244. LOUDUN (le général), X, 104. Louis VI. XI, 266.

Louis VIII. VIII, 412. Louis (saint). 1, 454; 479; — II, 41; — 111, 424; 346; — son Panėgyrique par l'abbé Maury, IV, 203; 203; 335; — dans les *Mémoires* de Re.z. V, 38, 78; — VII, 212; 219; — VIII', 97; 98; 143; 457; 468; il y avait déjà des fabliaux moqueurs sous -312; Joinville nous apprend beaucoup dans le siècle de --, 396; devenu populaire, grace à Joinville,

396; Article: Joinville, 398-424; — IX, 482; 491; 320; — X, 36; — XI;

244; 290.

Louis XI. Article: Commyues, 1, 494-205; — II, 204; Jeanne d'Arc va trouver le Dauphin, 345; 348; — III, 206; —V, 38; —VI, 449; —VIII, 448; 163; —Histoire de — par Duclos,

13, 179-189; 491; 497; 205; 312; 313 LOUIS XII, dans les Mémoires de Retz, V, 38; 417; — VII, 353; — VIII, 98; Gui Patin su tombeau de —, 403; 443; 448; dans Mézeray, 470, 473; 263; 267; 302; Rœderer revient à —,

312-313; 314; -- comparé avec Louis XI, IX, 488; 373; -- XI, 51. Louis XIII II, 87; 496; 497; son Hialoire par Bazin, 363, 364, 369, 374-375; 390; 392; mort de Ciuq-Mars, 393; -- III, 214; 218; 333; oncle de Mademoiselle, 394; 393; 394; 404; -- IV, 98; -- V, 34; 437; 441; -- VI, 453; -- VIII, 477; 496; 497; à Montauban, 202; 208; 214; -- Ode de Malherbe à -- VIII, 58; Sully à la cour de -, 445; horoscope tire às anaissance, 455; 456; 457; son portrait en tête de l'Histoire de Mezeray, 460; 461; 463; -- comparé avec Louis XI, IX, 488; 264; -- X, 425;

144; 165; 167; 276.

Louis XIV 1, 35; 77; 107; 118; 135; ses OEuvres, 144; 201; 295; 303; 326; 357; deux siècles de —, 362; 363; 367; La Fare le juge sans illusion, 370; les mœurs de la Régence existent dėja sous -, 372; - II, 6; 9; 70; va au de ant de la duchesse de Bourgogne, 71, la loue, 72, lettre sur elle, 73, 75; 77; 84, 86; supprime les Filles de la Sainte-Enfance, 92; 149; 129; 130; 200; à la mort de Mazarin, 204; 276; 279; 280; 281; 381; 384; 388; traitait mieux ses maitresses que Louis XV. 398; — à la fin de son regne la France a des classiques, III, 33; 38; nous n'avons pas de classiques avant -, 39; 40; 49; peint par madame de Caylus, 50; son côte littéraire, 54; 59; 78; 145; 120; 125; 126; 141; 147; Voltaire à Frederic sur-, 448; 461; 463; sur le mariage des bâtards, 163; 167; 469; 474; 4×2; asservit le parlement. 208; 211; 242; 244; 245; 248; 219; Sa Majestė, 249; 220; 225; 279; sur Bussy-Rabutin, 283, le juge sévèrement, 288; 292; implacable pour Bussy, 293; 294; 320; 324; 333; 337; nomme l'abbé de Choisy coadjuteur de l'ambassade de Siam, 339; 345;

Dédicaces de l'abbé de Choisy, 346; 349; Article : La Vallière. 350-367; Article: la grande Mademoiselle, 394-408; - IV, 96; 101; 109; 114; 424; 130; 133; 134; 167; 170; 175; sa statue, 209; 248; 259; Article : madame de Maintenon, 280-294; 357; 429; revocation de l'edit de Nantes, 442-443; - V, 48; 32; la langue sous -, 32; 38; 39; 44; 46; 56; 489; 498; 499; 206; les pensions aux hommes illustres, 206; 230; Article : Fouquet, 233-248; ses Memoires, 249-264; 287; 289; 299; Article : princesse des Ursins, 320-346; 354; 379; d'Antin présenté à -, 381; 382; 386; 387; accueille d'Antin après la mori de sa mère, 387; couche à Petit-Bourg, 38N-389; conduite de d'Antin à sa mort, 392; 393; 396; 397; 399; 400; — VI, 80; 412; 436; le style sous —, 141; 143; 147; l'université s us -215; 232; nomme Cosnac archeveque d'Aix, 233; 235; a supprime les pe-tites cours, 237; 239; son mariage avec l'infante, 243; 244; 243; 246; 247; 248; 249; 250; 251; aime Madame, 252; 254; 235; 256; 237; 260; 261; sa cour pendant sa jeunesse et pendant sa vieillesse, 261; 269; 283; 285; 286; 369; 393; 400; 442; s'informe de la sante de Boileau, 445; couvre Boileau de son estime. 416; fait nommer Boileau à l'Académie. 416; - VII, 5; Reguard donne une juste idée des mœurs finales de son règne, 9; 43; 23; le règne de - attaque dans les Lettr s persanes, 43; 54; 83; 204; 208; 231; 254; 267; 269; 51; 50; 304; 200; 351; 304; 207; 209; sur la lecture; 303; 378; 394; 446; 420; pourquoi il eut peu de goût pour La Fontaine, 423; — VIII, 24; Racan meurt sous —, 66; aimé et respecté de Gui Patin, 97-98; 405; 107; 109; on s'occupe peu sous - des grandeurs des règnes précédents, 140; 181; 183; 185: 187; 188; 297; 3 %; 343; Article: Histoire de Saint-Cyr, 380-395; 400; — IX, 1; veut entendre Massillon, 3; Massillon prêchant devant -, 6; 12; sur Massillon, 13; l'oraison funebre de - par Massillon, 45-46; 48; 22; a abuse de sa méthode de regner, 25; Massillon aurait fait la satire du reene de -. 26; 34; 33; ses prétentions sur le Palatinat, 36; 37; 38; 39; 40; son amilie pour Madame, mère du régent, 42, 43; Madame le console de la mort de la duchesse de Bourgogne, 44; 45; 46;

48; 51; 54; 56; 62; la littérature de la fin de -, 129; 133; 134; 139; 140; 146; 455; 458; 462; 184; dernieres années de - dans Duclos, 189-193; 197: Rourdaloue prêche devant -213; 226; la cour de - en 1670, 226; 227; 229; 296; 382; conversion des profestants, 3×9; 396; 397; 400; — agrée la comtesse de Grammout, X, 49; 29; 35; 37; la fin du règne de -39; son long regne fatigue, 42-43; 82; 84; 456; son influence sur son siècle, 165-168; a fourni de vastes sujets à Bossnet, 173-174; 176; 242; 316; La Fare injuste envers -, 324; 325; -Articles: Dangeau, XI, 3-34; 39; 44; 89; fondation de Saint-Cyr. 93-95; 403; 480; 493; 495; Articles : Dangeau, 264-288; — écrivain, 290; Henri IV éclipsé sous —, 304; 308; 341; n'est pas un écrivain, 343.

Louis XV. I, 201; genre - en littérature, 312; 328; 340; - II, 70; 81; 86; 167; jugé par madame de Tencin. 245; Article : madame de Pompadour, 380-399; — III, 441; 208; — sévère pour Saint-Cyr, IV, 293; 325; 426; 429; - V, 18; 23; 27; son portrait par Janin, 28; 260; son siyle, 262; 353; 401; - VI, 467; 333; 401; - VII. 61; adresse la parole à Franklin, 434; — VIII, 7, 8; donne une pension à Bernis, 9; 40; de l'état de la France sous —, 48-34; disgracie Bernis et le reçoit à la cour, 36-37; 493; 497; 374: aime peu les dames de Saint-Cyr, 394; — IX, 4; Massil-lon prèche le Pelit Caréme devant enfant, 24; 26; 31; sur Duclos, 176; 489; — X, 76; 78; 82; 99; leitre au duc de Richelieu, 100; 102; - XI, 184; 485; 187.

Louis XVI. Genre - en littérature, I, 342; 340; - fugitif, 11, 27; 403; 339; 403; défendu par Malesherbes, 404; 411; 413; 417; 419; — III, 81; 86; 131; son histoire par Droz, 140-144; 184; coiffé du bonnet rouge, 264; mot sur Turgot, 274, 274; — fèles du sacre à Pontarlier, IV, 6-7; 84; Mirabeau s'épuise à le vouloir transformer, 94; félicité par A. Chénier, 425; sur un Carême de l'abbé Maury, 203; 218; 251; 256; 257; 259; 295; 359; 371; 377; 378; 40.; 447; 430; 435; veut faire rendre l'etat civil aux profestants, 442; — V, 68; 69; 70; 73; 76; 79; 92; 425; vers de Le Brunsur —, 427; 428; 430; 470; Saint-Just dans le proces de -, 274- Louvigny, III, 334.

275; 276; 354; - la femme sous -, VI. 63; 64; 136; 140; 142; 167; 179; 486; 494; 329; 357; 339; 372; - VII. 48; 81; 436; 474; 274; 276; 279; 282; 288; 289; 321; 333; 395; —VIII. 185; 197; 212; 213; 276; 278; est l'auteur de presque toute la traduction de Gibbon, 363;-IX, 26; 418;-X, 43; note de Chateaubriand sur-, 64: 74: 75; 83; 86; 97; influence des gens de lettres sous -, 98; 99; 200; 206; 209; 226; 230; 248; Bailly fait honneur à l'epoque de -, 279; 385; 396; — XI, 305. Louis XVII (les faux), VII, 299.

Louis XVIII. 11, 227; 236; 428; 429; 430; son portrait par Chateaubriand, 431; sur Fouché, 432; 434; renvoie Chateaubriand, 435; — Monsieur re-çoit un mémoire de Mirabeau, IV, 84; 455; 296; peint par Lamartine, 299 300; 305; traversée de Douvres à Calais, 305, de Calais à Compiegne, 306; 307; 377; 380; 381; 382; 383; 381; 382; 383; Rulhière, secrétaire de Monsieur, 438; — V, 478; 485; 371; — en mars 4815, VI, 27; 28-29; 53; 192; 494; Ducis secrétaire de Monsieur, 377; fait, à la Restauration, bon 20cueil à Ducis, 385; — VII, 395; 396; distingue Arnault, 396-397; laisse exiler Arnault, 408; — apprécie Daru, 1X, 373; — X, 74; 237.

Louis Philippe. La littérature sous -, I, 2; — III, 23; 24; son éducation par madame de Genlis, 25-28; 143; 380; - IV, 377; juge par Mallet du Pan, 382-3×3; — sur sa chute, V, 79; — VI, 63; 64; 93; 98; 102; 103; 189; 234; 328; — VIII, 302; Ræderer lui communique, en 1829, le manuscrit de l'Esprit de la Révolution, 315; -

XI, 7. Louis fer d'Espagne, V, 406.

Louis, comte de Blois, se croise, IX, 307; 344.

Louis (l'abbé), IV, 326.

Louis (le chirurgien), secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine,

1, 343; ses Eloges, 323. LOUISE DE SAVOIE, VII, 346; 347; 348. Louise (sœur) de la Miséricorde. Voy.

LA VALLIÈRE (madame de). LOUSTALOT, III, 96.

Loutherbourg. Conseille par Diderot, III, 239.

LOUVET, V, 268; — polémique avec Rœderer, VIII, 275; partisan de la Convention, 287.

sins, V, 321, 323; sur les mœurs de madame des Ursins, 324.

Louvois, aime madame de Courcelles, 1, 48; 49; — IV, 292; — V, 208; 247; 281; 293; 296; Gourville sar -, 298; - mot de Montesquieu sur -VII, 183; - VIII, 10; 24; il y a du - en Sully, 449; introduit dans l'administration l'organisation moderne, 381; 381; - incendie du Palatinat, IX, 36; on lit les lettres à la poste

sous -, 56; 140; élevé par Bourdalone, 212; 218; 352; - La Fare s'attire l'aversion de -, X, 318; 325; 329; -X1, 30; 265; sa mort, 267-268; 269; 270; Saint-Simon sur -, 288.

Louvois (l'able) refuse l'évêché de Cler-mont, IX, 28; Massillon le remplace à l'Académie, 28.

LOWENDAL (de), III, 117.

Lowoenstein (mademoiselle de). Son portrait par madame de Caylus, 111, 52.

Lorson (mesdemoiselles). Passent les beaux jours thez Regnard, VII, 43. LUBERSAC (de). Henri IV à -, XI, 346. LUBIS (M.). Emprants que lui fait La-martine, IV. 303-304-303.

LUBOMIRSKI (le prince Henri), V, 126.

Luc (saint), IX. 230. Lucain, 1, 136; - IV, 407; - V, 57; Sieves fait des extraits de -, 163;-

VII, 397; — X, 308. Lucas (M.). Le système pénal, II, 304;

LUCAS-MONTIGNY (M.). Mémoires de Mirabeau, III, 143; - public les Mémoires de Mirabeau, IV, 4, 2; 23; 35: 38: 89.

LUCIEN, 11, 288; 292; - dialogue entre Venus et Cupidon, III. 14; 12; 480; —IV. 60; 429; — VII, 304; — VIII, 84; 348; — X. 288; — XI, 44.

84; 348; — X. 288; — XI, 44. LUCIUS PATRAS, VI, 277; — L'Ane, tr. par Denne-Baron, X, 315.

Louville, injuste pour madame des Ur- | Lucrèce, II, 43; 79; 84; - III, 43; 454; 459; 460; - Buffon est dans le point de vue de—, IV, 2 7; 339; —V, 157; 228; — VI, 129; 136; — VII, 252; 332; — VIII, 9; — X, 57; 278; 313; - XI, 36; 113.

LUCRECE, duche-se d'Urbin, X, 312.

LUCULLUS, VI, 346. LULLY, I, 367.

LUSHINGTON (le docteur). Extinction de la traite, IÌ. 310.

LUTHER, I, 489; 490; - IX, 38; 39; 62; 254.

Lutzelbourg (la comtesse de), 11, 393. Luxe (le comte de), XI, 271

Luxembourg (le maréchal de), V. 383; -VI, 247; - mourant, réclame Bour-daloue, IX, 23×; - veut faire La Fare brigadier, X, 348; - X1, 269; combat de Steinkerque, 271; sa mort, 271-272.

Luxenbourg (la maréchale de) chez madame Du Deffand, I, 331; - 1V, 219; 220; - Franklin chez -,

132.

Luxembourg (le chevalier de), IV, 224. Luynes (le connetable de , 11, 373; -VII,489; fait tuer le marechal d'Ancre, 190 - 191; 198; 199; dans le Maine, 200; incompatible avec Rich lieu, 201; à Montauban, 201-202; sa mort,

202; son portrait, 202-204.

LUYNES (le cardinal de). Mot du prince de Ligne au —, VIII, 206. LYCURGUE, III, 447; — IV, 329; 334; — VI, 466; 268; 277; — VII, 62; 335; 399.

Lyonne (de), jugé par Choisy, III, 348; - fait de Gourville l'homme du roi en Allemague, V, 293; 298; - X, 166; jugė par Louis XIV, 166; — XI,

Lyonne (l'abbé de), protége Le Sage, II, 278.

LYSANDRE, attendri par les vers d'Euripide, 1, 230; - 11, 45; - 1V, 226.

## M

MABILLON, IX. 495.

Mablini (l'abbé), sur la Vénus de Milo, 111, 349.

Mably, III, 89; - jugé par Frédéric, V, 179; - la méthode de Gibbon est tout l'opposé de celle de -, VIII, 360; - X. 99.

MACAULAY, sur Frédéric, III, 450; -VIII, 377.

MACBRIDE (David). Son Eloge par Vicq d'Azyr, X, 240-244. MacDonald (le maréchal), IV, 304; —

à Fontainebleau, VI, 24; - VIII, 433.

Macé (M., trouve une lettre de Mon-taigne, IV, 61; 62.

MACHAULT (le ministre de) renvoyé par madame de Pompadour, 11, 391; remis en lumière par Droz, III, 444; — X, 193; — Henault sur —, XI. 193-194.

MACHAULT (l'abbé de). Prévost chez -. lX, 407.

MACHIAVEL. Sur les fondateurs, I, 109: Commynes est le nôtre, 498; 200; 264; — comment il lit les anciens, 11, 36; 330; 341; — III, 96; —V, 32; 58; 201; — VI, 124; — VII, 28; 50; lu à côté de Montesquieu, 53-54; rappelle toujours les causes inconnues, 56; goûté par De Brosses, 77; sur la violeuce, 203; Grimm se rapproche de —, 252; 367; — VIII, 303; — Beyle a trop lu —, IX, 264; —X, 909 Mackau (l'amiral), VI, 34.

MADAME, comiesse de Provence, s'attache Bailly, X, 296.
MADEMOISELLE (la grande). Sur madame de La Vallere, III, 359; — Article sur elle, 391-408; — IV, 248; — lettres de — et de malame de Motteville, V, 435-136; exp dition d'Orieans. 225; — sur Marianne Pa-

jot, IX. 432.

Magnin (M. Charles), sur Courier, II,
277; — X, 305.

MAGNY (Olivier de). Vers sur Diane de Poitiers, 11, 385. Manter M.), essaye de fonder une li-

librairie avec Carrel, VI, 81. Mahmoud (le sultan), 1, 265; appelle à sa cour Firdousi, 266; 267; recon-

nait son injustice, 269; 277. MAHOMET. Opinion de Napoléon sur -.

1. 450; 151; 452; 153; - V, 411; -VII, 325. Manon (lord), éditeur de Chesterfield,

11, 485. Maignan, écuyer de Sully, VIII, 422;

132; 133. MAILLÉ (la duchesse de), III, 300. Maillé La Tour-Landry (de), fonde un

prix de poesie, IV, 55. MAINE (le comie du), IX, 483.

MAINE (duc du). Marie, III, 52; Article : duchesse du Maine, 163-178; 219; sa degradation, 220, 224, 225; 407; — son style, IV, 294; — V, 379; — VI, 141; — VIII, 391; — IX, 26; — XI, 20.

Maine (la duchesse du), recherche Hamilton, 1, 77; 366; -Article sur elle, III, 461-478; - chez madame de Lambert, IV, 180; - V, 145; - son

portrait par Lassay, IX, 453; Marivaux lui dédie une de ses pièces, 300. Maine DE Biran, V, 6; — regarde en dedans de lui, IX, 79.

Maintenon (madame de), femme dis-tinguée, I, 45; comment la juger, 99; 107; 169; détendue par Geoffroy, 302; comparce, 326; s'ennuie, 329; son portrait par madame Du Deffand, 337; -lettres de Fénelon à —, 11, 4-7; 8-9: s'occupe de la duchesse de Bourgogne, 71; 72; 73; 75; sur Athalie, 76; paie les dettes de jeu de la duchesse de Bourgogne, 77; 78; 79; 80; 81; madame de Mondonville eut pu s'entendre avec elle, 94; madame Geoffrin la rappelle par sa mise, 244; de la race des glorieuses modentes, 255; - Article: madame de Caylus, III, 45-61; 78; 463; 469; 474; 215; 219; 354; 366; — complimente madenoiselle Scudery, IV, 410; recommande son frère a Ninon, 438; 255; Article sur elle, 280-294; — lettre de Louis XIV à —, V, 262; lettres de - et de la princesse des Ursins. 316-347; à Petit-Bourg, 388-389; — VI, 141; 146; 2 1; madame Scarron compromise par une épigramme de Gilles Boileau, 403; — VII, 40; dé-sire la paix, 13; 358; —VIII, 40; 22; ce qu'en dit Ræderer, 313-314; Ræderer, chevalier de —, 314; 319; ar-ticle: Histoire de Saint-Cyr, 379-395; — compare Massillon à Racine, IX, 42; detestee par Madame, 44-48; 54; 54; 56; 62; Lassay a recours a —, 144; fait Lassay aide-de-camp du roi, 146; Lassay, champion de la vertu de —, 151; 190; Bourdaloue refuse de diriger la conscience de -238; la *Marianne* de Marivaux a quelque chose de —, 288; — la comtesse de Grammont ini donne de l'ombrage, X, 49; S. de Meilhan sur -, 84: 253; 267; — sur Dangeau, X1, 5-7; 42; 43; 49; 24; 24; 28; 30; Lettres sur l'éducation des filles, par -, 89-101;

MAIRAN, I, 467; - 11, 245; 246; - 111. 474; - chez madame de Lambert. IV, 184; 405; - VII, 95; - IX, 304; - Bailly se rattache à -, X, 282; 291; 292.

MAISONNEUVE (mesdames), X, 223. Maisons (le président de), 1, 84.

MAISTRE (le comte Joseph de), I, 180; — III, 278; — letties et opuscules inédits du —, IV, 446-464; conver-sation avec l'abbé Maury, à Venise, 243-245; comparé à Montaigne par Lamartine, 308; 324; 326; 326; 330; 334; lettres de Bonald au -, 338; ses relations avec Bonald, 339, 340; - estime Mailet du Pan, 359; 364; lettre à Mailet du Pan, 368; - V, 56; Rivarol le rappelle parfois, 62; 450; 369; — VII, 17; — VIII, 242; — IX, 76; ses reproches aux Français, 252; sur les femmes savantes, 380; 420; - X, 97; passage de Bossuet qui rappelle le Bourreau de \_\_\_\_, 455; Saint-Martin est le precurseur de -, 490; 207; 214; difference entre - et Saint-Martin, 215; 248; 220.

MAISTRE (Xavier de). I, 217; à opposer au roman moderne, 224; lu en public, 228; — VII, 240; — IX, 270. MAISTRE (M. Rodolphe de), fl.s de J. de

Maistre, IV, 458-159.

MAISTRE (mademoiselle Constance de). Lettres' de J. de Maistre à sa fille, IV, 463; — IX, 380.
MAJORIEN, VIII, 366.

MALBOROUGH (le duc de), III, 426; opinion de Bolingbroke sur -, 460; tombé en enfance, VIII, 27.

MALEBRANCHE (le Père). Relations avec D'Aguesseau, III, 327;—appele poéte par Montesquieu, IV, 74; Bonald revient à ses idees, 330; — VI, 429; 306; 321; — VII, 364; — commence par l'histoire ecclésiastique, 1X, 79

MALESHERBES (Chrétien - Guillaume de Lamoignon de). Ami de mademoiselle de Lespinasse, II. 444; savait la Pucelle par cour. 343; Eloge de - couronne, 366; Article sur lui, 400-420; - III , 75; Vauvenargues eut suivi sa ligne moyenne, 412; tettre de Choiseul sur les Œuvres de Frédéric, 445; 446; 207; 274; s'indigne contre Condorcet, 275; 276; — fair passer Mirabeau à l'étranger, IV, 20; sur l'Histoire naturelle de Buffon, 270; état civil des protestants, 442; – V, 442; — Franklin et — . 137; 157; 172; - consulte Ræderer sur les juifs, VIII, 267; - 1X, 26; X, 98.

Malet (le général), V, 34.

MALEVILLE, VIII, 296.

MALEZIEU (de), un des précepteurs du duc du Maine , III, 464; son séjour à Sceaux, 464–468; 470.

Malfatti, médecin, sur le duc de Reich-stadt, VI, 45.
Malherbe. Critique, I, 89; lu en public, 228; épousé jadis par la Poésie française. 236; vint après la Ligue

295: - cité par Fénelon, II, 44; leltres de -, 373; - III, 32; 264; -V, 88; 97; 402; tombe dans l'artificiel, 448; 223; 224; - VI, 461; 400; 401; Boileau ne revint pas à -, 408; VII, 214; 241; 252; son influence sur La Fontaine. 414; 449; — Matherbe et son école, VIII, 54-70; le genre épistolaire date de —, 88; 105; 459; 248; où il apprend le français, 342; - X, 27; 182; Maucroix sur -, 182; 483; - sur Henri IV, XI, 304.

Malibran (madame), VII, 229. Malitourne (M.). Éloge de Lesage, II, 2×2; - sur Rivarol, V, 66; - VII,

27. MALLEFILLE (M.). Le Cœur et la Dot, IX, 414.

MALLET DU PAN, sur l'abbé Maury, IV. 20x, sur Lauzun, 229; sur Buffon. 270; 326; Mémoires et correspondance, publies par M, A. Sayous, 358-375,376-391; - sur Sieyes, V, 162-163; connait l'ortalis en Suisse, 368; lettre de Portalis a -, 374; - sur Franklin, VII, 137; 209; — portrait en noir de Rœderer, VIII, 288-289; — sur Du-clos, IX, 200; — X, 97.

MALLEVILLE (le marquis de), rapporteur de la loi du droit d'alnesse, Il, 302.

MALLOSNAY, VIII, 422.

MALOURT, III, 143; — Mirabeau lui fait des ouvertures, IV, 80; 359; lettre à Mallet du Pau, 376; 377; - V11, 322; 323.

MALTE-BRUN, VII, 26.

Mambrun (le Père), maître de Huet, II, 433.

MANCEAU (l'abbé B. R.). Ses Poésies, V, 304.

Manelli, chanteur italien, VII. 230. MANETTE, compagne de Rivarol, V, 61. MANGOT, VII, 488; 489.

Mansart, surintendant des bâtiments. D'Antin lui succède, V, 389-390.

Mansfeld, X, 427.

Manson (madame). Ses Mémoires. III. 373. Mante (l'abbé de), VII, 244.

Mantz (M. Paul), l'un des éditeurs de Dangeau, XI, 3, 8.

MANUEL, missionnaire, III, 340.

MANUEL, procureur de la commune, trouve à Vincennes les lettres de Mirabeau, IV, 24, 25, 26; A Chénier écrit contre la préface des lettres de Miraheau, 120; 121; - sauve Beaumarchais, VI, 205.

MANUEL (le député). Vers de Béranger

sur —, II, 235.

MANZONI. Goethe s'éprend de -, II, 267-268; — Jasmin est un sorte de — languedocien, IV, 244; — IX, 254; les Fiances, 269-270; - XI, 472; sur Daute, 177.

Marais (Mathieu), avocat. Mot de -sur Boileau, VI, 406; 408.

MARAT. C. Desmoulins l'appelle divin, III, 93; 94; 96; fletri par Condorcet, 277; - lisant le Contrat social, IV. 365; - V, 474; Saint-Just fait presque l'éloge de —, 272; — soumet ses idées à Franklin, VII, 440; — Rœde-rer sur — VIII, 277-278; — 1X, 448; - X. 305.

MARBEUF (de), en Corse, IV. 222.

MARC-AURELE, 111, 123; 144; 152; 160; 264; 274; — Ninon plus exacte que IV, 439; — VII, 35; 52; — VIII, 350; — X, 25.

MARCEL. Malire de danse, II, 187; mot sur Malesherbes, 404.

Marcellus (M. de), 11, 43; — sur l'es-prit, 1V, 329-330; — X, 34.

MARCHAND. Publie le volume de Napoléon sur les guerres de Cesar, I, 455; - VI, 440.

Marcion, hérésiarque. Sermon de Bos-

suet sur -, X, 452.
MARCOTTB (M.), d'Argenteuil. Lettres de L. Robert à -, X, 333, 335-336, 342-344, 349, 351-352, 356; conse lle le mariage à L. Robert, 358-360.

MARÉCHAL (milord), III, 456; - son caractère et sa correspondance avec le roi de Prusse, VII, 390-393; -

VIII, 46.

MARET, duc de Bassano, VI, 56; se charge de l'avenir d'Etienne, 389; 404; - VII, 400.

MARGUERITE D'Ecosse. Mariée à Louis XI dauphin, IX, 485; 487.

Marguerite de Flandre, VIII, 327. MARGUERITE DE VALOIS, sœur de Francois Ier, VI, 448. — Article sur elle, VII, 345-360; —VIII, 469; —IX, 79. MARGUERITE, duchesse de Savoie, sœur

de Henri II. VI, 448.

MARGUERITE (la reine), femme de Henri IV. Ses Mémoires, III, 50; 196; - ses Mémoires et ses Lettres, VI, 448-462; — VII, 354; — May-nard attaché à —, VIII, 67; 445; son portrait dans la Collection Niel, 34x; releguée en Auvergne; 324; 322; 326; - X, 258; - Henri IV sur -, XI, 292.

Marie (la princesse). Sa Jeanne d'Arc, 11, 324.

MARIE - ANTOINETTE, Relations avec Barnave, II, 28-29; 34; - snr Numa III, 487; - IV, 78; 84; entre en relii, 407; — 17, 70; 00; cuite eu re-lations avec Mirabeau, 89; Mirabeau la voit à Saint-Gloud, 94; dans les Mémoires de Lauzun, IV, 223-225; 234; Notice du comte de La Marck, 250-262; 325; 447; complimente Chamfort, 448; 420; 430; — V, 69; 73; 77; vers de Le Brun sur -, 427; 194; Saint-Just dans le procès de -, 275 ; — protège Beaumarchais , VI 477; 480; 486; joue Rosine, 498; cite les Etudes de Bernardin, 362; — VII, 18; - représentée par le prince de Ligne sous ses vraies couleurs, VIII, 197, 213, 216; - X, 209; 226; choisit Vira d'Azyr pour son médecin, 248; 296.

MARIE DE MÉDICIS. La Cour de - par Bazin, II, 354, 369; - IV, 497; -VII, 177; 183; s'entoure des conseillers d'Henri IV, 484; 186; paix de Loudun, 187; 194; Richelieu l'accompagne à Blois, 197; 198; seul sou-tien de Richelieu, 201; —VIII, 56; 57; va diner a l'Arsenal, 451; 329; on lui donne en présent les diamants de Gabrielle, 331; — XI, 299; lettre de Henri IV à —, 312.

Marie-Louise. Son portrait par Lamartine, IV, 307-308.

MARIE STUART. Article sur elle, IV,

340-321; - VI, 448; comparée à la reine Marguerite, 462; - son portrait dans la Collection Niel, VIII. 348; 327.

MARIE-THÉRÈSE d'Autriche, II, 391; n'a pu élever sa fille, IV, 252; 258; -V, 70; 317; - amié de la France, VIII, 19; 22; 494; lettre du prince de Ligne à —, 491; 240.

MARIE TUDOR, IV. 313

Marignan (le marquis de). Bat Strozzi, XI, 74; assiege Sienne, 75-84.

MARIGNY (de), gentilhomme de Nevers. Gui Patin sur -, VIII, 402.

MARIGNY de). Mot sur Quesnay, II, 389; 390; son influence sur les arts, 393; fait venir Soufflot de Lyon, 395; fait Marmontel secrétaire des batiments, IV, 402; 403; - V, 498; -X. 102.

MARIN, secrétaire général de la librai-rie, VI. 476; — VII, 96.

Marini (l'abbé), XI, 168.

MARION DELORME, IV, 433. Marius, II, 44; — V, 280; — VII, 295; IX. 118.

MARIVAUX, II, 246; — III, 482; 483; —

VI, 67; — VII, 275; — Articles sur lui, 1X, 274-304; 402; 424.

MARMADUKE (Sir), IV, 222.

MARMONT, due de Raguse. Lamartine lui rend justice. IV, 303; — Articles sur lui, VI, 4-54; — VII, 340.

MARMONTEL, I, 127; 138; 332; - II, 101; 174; 246; baisse dans l'esprit de madame Geoffrin, après Bélisaire, 249; le salon de madame Geoffrin, 254; madame Geoffrin lui écrit de Pologne, 255; exclu de chez ma-dame Geoffrin, 256; sur Galiani, 330; Pompadour dans ses Contes, 380; 387; 389; 409; projet d'Eloge de Lamoignon, 416-417; - portrait de Vanvenargues, III, 104; 402; 409; 212; 234; 383; définition d'un certain genre de finesse, 420; - IV, 25; 37; lié avec madame Necker, 188; sur madame Necker, 190; conversation avec Chamfort, 208; ses Mémoires, 392-410; 411; 428; 430; - V, 54; reçoit La Harpe à l'Academie, 402-403; -VI, 74; 442; sur d'Argenson en dis-grace, 333-335; — sur la conversation de Montesquieu, VII, 64; sur Grimm, 229; 243; sur Necker, 263; visite à Necker lors de sa disgrace, 278; - sur Bernis, VIII, 3; 84; - sur Massillon, 1X, 30; 467; 274; sur Marivanx, 300, 304; — X, 250; — XI, 7; recoit La Harpea l'Académie, 286-287.

Marolles (l'abbé de). Voir ses Mémoi-res sur Henri IV, XI, 304; son Por-trait de Henri IV, 307.

trait de Henri IV, 307. MAROT (Clément), VIII, 346; sur Marguerite de Navarre, 351; son influence sur La Fontaine, 414.

Marrac (le capitaine), XI, 317. sur la MARS (mademoiselle), 1, 33; preoccupation d'être applaudi, 323; - 1X, 288; comparée avec madame Balletti, 296-297.

Marsan (de), V, 336.

MARSILLAC (de), 1, 358; 359; - VI,

Marsin. Ami de Gourville, V, 290. MARSOLLIER, VII, 245.

MARTIM (21) A15.

MARTIML Janin y cherche souvent, II, 84; 86; — V. 3; — Maynard emprunte à — VIII, 67; — IX, 480; vœu de —, 379.

MARTIGNE (de). Son ministère, II, 435; — IV, 44; — VI, 88; 332; — VII, 29; 30.

MARTIM (12) II 450

Martin (l'abbé), II, 458.

MARTIN (M. Henri). Sur Buffon, X, 57; sur l'histoire des sciences, 286.

MARTIN (M. N.). Une Gerbe, V, 305. MARTINEAU (le Père). Sur Bourdaloue, 1X, 210.

MARTINOT (madame), X, 280.

MARTONNE (M. Alfred de), Offrandes . sonnets, V, 304

MARTY-LAVEAUX (M.). Sur M. et madame Dacier, IX, 388.

Mascaron, évêque d'Agen, IV, 140: prêche le Carême, XI, 42.

Masséna, 1, 147; — Marmont remplace — en Portugal, VI, 14; 271; — VIII, 196; — nomme Daru commissaire ordonnateur, 1X, 340; -X1, 61. Massillon, I, 180; honneur de la chaire, 483; Pariset a quelque chose de -, 317; avec madanie Du Deffand, 326; - IV, 204; 350; c'est un Amyot en chaire, 377; — était du midi, V, 2; — VIII, 394; — Articles sur lui, IX, 4-34; oraison funchre de Madame, 62: oraison funèbre du prince de Conti, 153; 212; 214; comparé avec Bourdaloue, 217; 219; Bourdaloue mourant voit commencer -, 239; 420; - X, 162; 165; il y a en quelque chose d'Euripide et de Racine, 165; - Henault enthousiaste

de — , X1, 481. Masson (M.), curé de Vergt. Aidé par Jasmin à reconstruire son église, IV, 243.

Masson (M. Michel). La Mendiaute, IX, 447.

MATERNUS, avocat romain, V. 4.

MATHER (le docteur). Lettre de Franklin au —. VII, 115.

MATHIER, receveur des tailles. Dé-pouilé par Gourville, V, 287-288;

Matignon (de). Lettre de Montaigne à — IV, 61; 70; — XI, 293. MATTA, compagnon de Grammont, I,

82; — V, 493.

MATTHIEU. Sur le caractère de Gabrielle d'Estrées, VIII, 328-329. MATY. Gibbon place sous les auspices

de - l'Essai sur la littérature, VIII, 338.

MAUBUISSON (l'abbesse de). Célèbre par

ses déportements, VIII, 319.

MAUGROIX. Vers de —, V, 165; sur
Patru, 219; 229; 230; — Walckenaer éditeur de - , VI, 139; son aventure avec mademoiselle de Joyeuse, 140; - se sent de la Fronde, VIII, 481; - sur l'Aloisia IX, 422; - Article sur lui. X: 475-189.

MAUCUNE (le général), en Portugal, VI,

MAUGUIN (M.). Sur les ordonnances, VI, 36.

MAULEVRIER. I. 46, 48; - aimé de la duchesse de Bourgogne, 11, 78.

MATPEOU (le chancelier). Son portrait par Droz, III. 441; — V, 334; — le parlement du —, VI, 173; 477; — VII; 84.

MAUPERTUIS. Capitaine de Saint-Simon,

111, 248.

MAUPERTUIS. Enseigne les mathématiques à madame Du Châtelet, II, 240; 388; 414; — III, 455; — V, 87; sur Montesquieu, VII, 57, 64; 257; 390; — IX, 466. Maupied (l'abbé). Collaborateur de

Blainville, X, 52.

MAUREPAS (le comte de). Sépulture d'A. Le Couvreur, I, 473; — II, 384; 387; — lettre de Mirabeau au —, 1V, 32. — VI, 327; supporte gal-ment la disgrace, 332-333; — VII, 284; — VIII, 5; 103; — lettre de l'abbé Prévost au —, 1X, 407-408; 171; Duclos lui dédie son Histoire de Louis XI, 180; — X, 79; 100; les Mémoires de —, sur un discours de Henault, XI, 485. Maurepas (le Recueil dit de), sur Chau-

lieu, I, 365-366; — couplets sur madame de Caylus dans -, III, 49: couplets sur le duc et la duchesse du Maine, 469; — sur d'Antin, V, 384; — couplets sur Massillon, 1X, 22; 23.

MAURICE DE NASSAU. XI, 317. MAURY (l'abbe). Nature grossière, I, 304; — 11, 49; — 111, 82; 88; 92; — Essai sur l'éloquence de la chaire, IV. 199-217; 368; — lettre sur La Harpe, V, 91-92; — au convoi de Le Brun, 431; — dans les Souvenirs d'Arnault, VII, 397; — sur Massillon, IX, 6; sur Bourdaloue, 220; sur les sermons de Fénelon, X, 47; sur les sermons de Bossuet, 448, 464; Bailly lui refuse sa voix pour l'Académie, 295.

MAYDIEU (l'abbé). Vie de Grosley. IV.

Mayenne (le duc de), VIII, 131: —s'attache Jeannin, X, 413; pendant la Ligue, 413-128; dans l'Histoire de d'Aubigné, 274-272; sur le combat d'Arques, 277; — XI, 293.

MAYNARD. V, 3; — secrétaire de la

reine Marguerite. VI, 161; — disciple de Malherbe, VIII, 54; sur -, 66-70; ses lettres, 88; - X, 481; 483.

MAZARIN (le cardinal), 1, 258; 260; 261; 362; - Article: le Palais-Mazarin, II. 193-207; Histoire de son ministère, par Bazin, 363, 374-375; 399; - 111, 347; 348; Mademoiselle est mal avec lui. 396; 400; 402; - lettre de Saint-Evremond contre -, 1V, 430; 347;-V, 35; 37; son gouvernement, 39; 44; haine de Retz pour -, 45; 437; apprécié par madame de Motteville, 138; 141; 142; 143; 144; 189; 191; 193; griefs de Retz contre -, 194; 195; sa mort, 233; donne Colbert à Louis XIV, 234; 235; 237; 238; 244; 243; 249; 234; donne à Louis XIV des conseils, 253; 254; 258; distingue Gourville, 289-290. l'envoie à Arras. 291; fait mettre Gourville à la Bastille, 293; 298; conversation avec don Louis de Haro, 316; 318; - VI, 140; a de l'estime pour D. de Cosnac, 232: 233; 235; 239; 242; 243; nomme Cosnac évêque, 244; 404; — VII, 267; 288; — Gui l'atin est contre —, VIII, 95; 96; n'est pour Gui Patin qu'un coupeur de bourses, 97; 100; Mézeray perd à la mort de -, 482; - X, 166; 316; repare l'autorité royale, 323.

Mazarin (la duchesse de), comparée à madame de Courcelles, 1, 49; 50; 363; - a les manières de son oncle, II. 204; — aime Saint-Evremond, IV,

430; 442; — VII, 209. MÉCÈNE. 1, 266; — VI, 444; 352. MECHAIN, observe l'arc terrestre, X, 3.

Мескцемвоинс (le duc de), VIII, 20. Ме́рісіs (les), I, 35; — VII, 78; — Médicis (les), I, 35; — VIII, 362; — XI, 76.

MEDINA-CœLI (le duc de). V, 324.

Méhégan (le chevalier de). II, 409. Méhénet-Ali. VI, 46; accueille Marmont, 48.

Ми́ниь, donne des leçons à madame Gay, VI, 51; - VII, 398. Meilhan (Sénac de). Voy. Sénac.

Meillerais (le maréchal de la), II, 203.

MEISSONNIER (M.), peintre, V, 26. Meister, sur Diderot, III, 234; - V, 368; - biographe de Grimm, VII, 229; portrait de Grimm, 234; sur Necker, 262; à consulter sur Necker, 292; - sur l'amitié, IX, 427-128.

MELANCHTON. XI, 38. Mellon, gouverneur de Monségur. Henri IV à -, XI, 847.

MELVIL. IV, 324.

MELY-JANIN. VII, 26.

Ména. Lettre de Rœderer à son beaufrero -, VIII, 264.

MENAGE. Lettres de Huet à -, II, 436-

437; 438; 440; correspondance avec Huet, 142-154; - querelle des anciens et des modernes, V, 212; perfidie de G. Boileau envers -, VI, 405; - sur Gui Patin, VIII, 71; -G.-Duplessi est de l'ecole de -, IX, 412; - XI, 48; 39; 42; 43.

Ménandre. I. 87; 436; - loue par Pline, II, 45; — III, 41; — V, 240; - IX. 356.

Ménard (Claude), éditeur de Joinville. VIII. 397.

MENENIUS AGRIPPA. XI, 79.

MENEVILLE (madame de) compromise avec Fouquet, V, 241-242.

MÉNIÈRE (le docteur Prosper). Janin lui dedic les Guietés Champétres, V, 48; 21.

Ménières (le président de), X, 292. Mennechet (M.) joue les Proverbes de

Th Leclercy, III, 422. MENNECHET (madame) joue les Prover-

bes de Th. Leclercq. 111, 422. Mennessier-Nodier (madame). Jasmin lui dédie Marthe l'Idiote, IV, 239.

Méxon. Son portrait par Xénophon,

111, 427. Menou (le général). Critique de ses opé-

rations, I, 455. Menou (madame de) remarque Saint-

Martin, X, 198. MENZEL publie le texte des Lettres de

Madame, mère du régent, 1X, 33; 34.

Méon, fait imprimer pour la première fois le Roman de Renart, VIII, 228. Mérard de Saint Just. X, 284; Hommage offert à madame Bailly, 305-

306; Elöge de Bailly, 306-307. MÉRAULT, grand-vicaire d'Orléans, IX.

343-344 MERCIER III, 97; - V, 52; 407; -VI, 203; -VIII, 374.

MERCOEUR (le duc de), VII, 243. MERCURI (M.), graveur. L. Robert sur la planche des Moissonneurs, X, 357.

MERCY-ARGENTEAU (le comte de), IV, 89; 94; 257; 258; 385; - VI. 423. MÉRÉ (le chevalier de), III, 202; - se fait le precepteur de madame de Maintenon, IV, 284; — professeur de bon ton, VII, 358; —ses lettres, VIII,

MÉRILLE, premier valet de chambre de Monsieur, VI, 253.

MÉRIMÉE (M. Prosper). L'Enlèvement d'une redoute, 1, 225; - comparé à Balzac, II, 359; 369; — sur Th. Le-clercq, III, 444; — les faux Dème-trius, VII, 295-308; — IX, 260; sur Elzévirienne. Paris, P. Janet, 1855, in-16.

Beyle, 272; 413; - prépare une édition du Baron de Fæneste, X. 254(4); 405.

MERLE (M.). VII, 26; a fait des chapitres de l'Ermite, 28. MERLET. VI, 493.

MERLIN DE THIONVILLE, publie un portrait de Robespierre, par Ræderer, VIII, 282.

Mery (M.). Feuilleton de Janin sur -, II, **8**6.

MESME (le président). Ses vers à la du-chesse du Maine, 111, 468; 470; son portrait par Retz, V, 47; - harangue au duc de Berry, IX, 491; fait faire un discours à Hénault, XI. 484-485.

Mesmes (Henri de). Son manuscrit de

La Boëtie, IX, 114.

MESNARD (mademoiselle). Beaumarchais l'enlève au duc de Chaulnes, VI, 171.

MESNARD (M.). La Divine Comédie de Dante, traduite par -, XI, 166-179. MESNARD DE CONICHARD, adjoint intendant-général des postes, VI, 437; 441.

Messaline. III, 340.

METTERNICH (le prince de), peint par La-martine, IV, 300;—autorise Marmont à faire au duc de Reichstadt le recit des campagnes d'Italie et d'Egypte, VI, 40; — Beyle aurait eu en vue, dans Mosca, le —, 1X, 270.

MEULAN (mademoiselle de). Voy. Gui-

zor (madame). MEURON, peintre de Neulchâtel, ose, le premier, peindre les sommets des Alpes, VIII, 338.

MEYER (Maurice). Etude sur les Lettres

persanes, VII, 39. MEYERBIER (M.). V. 9.

MEYNADIER (le général). VI, 47.

Mézeray Jean Eudes), fondateur des Eudistes, VIII, 458-459; 487.

'MÉZERAY, lit devant Christine à l'Acadé-mie, V. 228; 229; VI, 266; — on lui attribue l'Histoire de la Mère et du Fils, VII, 477; - sur les Patins, 264; — Duclos a, comme —, des coins d'avarice, IX, 208; — sur Jeannin, X, 427; a profité de d'Aubigne, 270-274.

MEZERAY-D'HOUAY. VOV. HOUAY. MÉZIRIAC (de), relève les fautes d'Amyot,

IV, 353, 354, 355, 356.

Michallet, libraire de La Bruyère, VI, 4 45.

Michaud ( Joseph). I. 296: - II, 342: à la Quotidienne, 368; 370; - IV, 329; — Article sur lui, VII, 46-32; 479; —VIII, 349; publie un bon texte de Joinville, 398.

Michaud, frère du précédent, VII, 47. MICHEL (M. Francisque). XI, 34.

MICHEL-ANGE, juge par De Brosses, VII, 72, 73, 76; 77; -1X, 250; -X, 333; L. Robert sur -, 356.

MICHELET (M.). Le corriger par du Voltaire, I, 221; lu en public, 227; — sur Jeanne d'Arc, 11, 327-328; sur Rabelais, III, 43; appelle C. Desmoulins un polisson de génie, 86; -X, 58.

Mickiewicz (Adam), traduit par Monta-

lembert, Ì, 73.

MIDDLETON, lu par Gibbon, VIII, 352. MIESNIK (la princesse). Ses amours avec Bernardin de Saint-Pierre VI, 343, 426. Miger. VIII, 43.

Mignet (M.), rend justice à Mazarin. II. 195; - Histoire de Marie-Stuart, IV. 340-323; — Biographie de Ray-nouard, V. 4; Notice sur Sieyes, 457; - quite le National, V1, 75; N2; 255; - De la dernière seance de l'Académie des sciences morales et poli-tiques, et du discours de M. — VIII, 234 - 247; - sur de Lyonne, X,

Millevoye. A parlé d'A. Chénier, III, 373; epigramme imitée par Latouche, 378; -V11, 409; - X, 308; 310.

Millot (l'abbé), rédacteur des Mé-moires de Noailles, V, 324.

MILORADOWITSCH, général russe. Re-traite de l'ussie, 1, 212.

Milton. 1, 78; 237; pieces de sa jeu-nesse, 240; — donne une leçon à Chateaubriand, II, 124; 233; Beethoven compare à -, 273; 359; - produit son œuvre en depit de tout, III, 39; 43; 90; 407; 254; - Buffon fait plus de cas de - que de Newton, IV, 266; Buffon émule de —, 273; 277; - V, 41; 240; - VII, 122; - IX, 244; 250; - X, 387; - XI, 406; 109; 113; Cowper s'occupe d'une édition de —, 439; 461; 470. MINNERME. III, 437.

MINA. VI, 74; 80.

MINOS. V, 277.

MIOSSENS. IV. 466. MIOT (M.). 11, 314.

MIRABAUD (F. B. de), remplacé par Du-

clos comme secrétaire perpétuel, IX 198.

Mirabeau (le marquis de). II, 390; -Article: Mirabeau, IV, 4-4.

MIRABEAU (G.-H Riquetti, comte de). 1, 372; - 11, 19; sa popularité, 27; 29; 449; 437; — relations avec C. Desmoulius, III, 87; apprécié par Droz, 433, 436, 443, 444; 227; 260; — Mirabeau et Sophie, 4er article: IV. 4-22; 20 article: 23-39; Correspondance entre Mirabeau et le comts de Lu Marck, 77-95; juge la situa-tion (1790), 416; 464; 208; 240; 241; 242; 227; sur Lauzun, 228; 250; 304; 385; 406; lettres à Chamfort, 427; 428; 429; — V, 35; 66; sur Marie-Amoinette, 77; 450; relations avec Sieyès, 163-164; 194; 254; 353; écarte Portalis des Étals-généraux, 356; — VI, 407; 463; brochure pour la Compagnie des Eaux, 498-200; 203; — VII, 284, 284, 287; s'empare d'une idée de Volney, 323; — VIII; 197; lettre de Ræderer à -, sur les assignats, 271, réponse de -, 271-272; tirade contre Gibbon, 368-369; 394: - X. 301: 307.

MIRABEAU (le comtesse de). Portalis piaide pour la -. V, 353

MIRABEAU (le vicomte de), III, 88; 92; — VIII. 212.

Miramon (madame de), enlevée par Bussy Rabutin, 111, 287; 290.

Mirepoix (la marechale de) chez madame Du Deffand, I, 331; - 11, 398; - IX, 201.

Miron, prévôt des marchands, VIII, 98. Miron, president aux enquêtes, voisin et ami de Gui Patin, VIII, 98.

MITHRIDATE. V, 141; — VI, 346. MNISZEK (Georges), favorise le faux

Démetrius, VII, 300. MOHL (M. Jules). Le Livre des rois, de Firdousi, I, 263-277

Moise. Opinion de Napoléon sur —, 1, 450; 454; - II, 438; - III. 95; -329; 334; 335; 339; - VI, 51;

- VII, 422; - X. 446; 454; 157. Moré (Mathieu), III, 208; dans la Froude, 398; - son portrait par Reiz, V, 46-47: 192: releve les folies des débauchés, 493; — Gui Patin sor —, VIII, 96; — XI, 205.

Molé (le comte). 1, 433; — III, 493; — VI, 207.

Moleville (Bertrand de). Note sur Sieyès, V, 159; 160. Molière (J.-B. Poquelin de). Une veine

de - en madame de Sevigne, I, 19

44; epinion de Napoléon sur —, 119; 421; de la prononciation au théâtre, 462; 466; lu en public, 227, 243; aime de Geoffroy, 300; fait parler la nature, 363; — II, 59; Janin l'aime, 85; manque de reserve, 228; Turcaret comparé à Tartufe, 280; n'a pas attaqué les traitants, 244; Lesage est un Molière adouci, 290; 292; sur Molière, par Bazin, 364, 376;—III, 2; n'etait pas toujours gal, 3; C. Desmonlins le tire à soi, 12; ce qu'aurait été Molière érudit, 44; 33; mis au nombre des classiques, 34 ; apprécié par Goethe, 35; 40; 42; 52; 102; 108; 166; 175; 184; 214; 216; 227; 246; Fontenelle plaide pour lui, 257; 269; scene d'Amphitryou, 294; D'Aguesseau ne le nomme jamais, 321; - IV, 102; 106; 136; 170; attaque par ma-dame de Lambert sur les Femmes savanles, 479, 180; 415; 425; 433; 441: - Janin sur -, V. 80; 32; 35; La Harpe le sent peu, 94; lit Trissotin a lietz, 199; 238; 239; - V1, 67; 90; 429; à la cour du prince de Conti, 239-241; 389; sa statue, 401; Etienne rapproché de -, 402; 407; 408; attaque par Chapelain, 440; Bolleau est inférieur à —, 410; vers de Bolleau sur la mort de —, 411; 417; - Regnard a la première place après VII, 4; 2; 8; Regnard est le disciple de -, 9; compare avec Regnard, 10-11; juge par De Brosses, 77; 231; 947; 413; 414; 416; 421; n'a qu'à gagner du temps, 426; — exagère moins qu'on ne croit les ridicules des médecins, VIII, 76; Gui Patin auxiliaire imprévu de — , 78; ses créations ont toujours pied dans la réalité, 92; 404; Gui Patin le nomme une fois, 403; 313; sa Vie par M. Génin. 314; - Madame aime beaucoup les comédies de -, IX, 53; au comble de la faveur, 226; 233; Beyle s'occupe trop peu de -, 255-256; 277; 278; Marivaux n'admirait pas -, 286; 287; 297; 356; n'aime pas les femmes sa-vantes, 379; — X, 149; 2×3; — condisciple de Chapelle, XI, 33; 31; 35; 88; 39; 43; 217. Molières (l'abbé de), partisan de Des-

cartes, X, 290-291.

Monaco (M. de). Beaumarchais soupe

chez -, VI, 477. Monaldeschi. V, 228.

Monbazon (madame de) 1, 48.

Monchesnay (De Losme de), auteur du Bolasana, XI, 493.

Monck. Son pertrait, I, 261; - VI, 23; 78: — VII. 21.

Monconseil (madame de). Chesterfield lui adresse son fils, 11, 185; 186.

Moncrif. VII. 95; - XI, 492.

Mondonville (mademoiselle Jeanne Juliard, depuis madame de). Article : Janin, II, 87-95.

Monerot le jeune, V, 236. Mongauer (l'abbé de), III, 474; chez madame de Lambert, IV, 484; — VI,

Monge, I, 484; — III, 449; — VII, 324; — VIII. 304; 408; — Notice d'Arago sur —, X, 40, 41, 44.

MONMAYEUX (Marie-Marthe), femme de

La Harpe, V, 99.

Monmerqué (M.), éditeur de madame de Sévigne, I, 40; — III, 294; — possède des Mémoires de Henault, XI, 196.

Monnier (le marquis de), époux de Sophie, IV, 5; 9; 45; 47-49, 20; 38. Monnier (Madame Marie-Thèrèse Ri-

chard de Ruffey, marquise de), connue sous le nom de Sophie. Articles : Mirabeau et Sophie, IV, 4-39.

Monnier (M. Henri), II, 238; - VIII, 71.

Monselet (M. Charles), sur Beyle, 1X, 272.

372.

MONSIEUR, duc d'Alençon. Sully s'attache un temps à —, VIII, 421.

MONSIEUR. Voy. Louis XVIII.

MONTABLON (M. Anatole de), I'un des éditeurs de Dangeau, XI, 3, 8.

MONTAGER (Michel de), I, 21; toujours actuel, 40; 45; sa netteté, 75; 422; 133; 423, 100 per sont à agunta 401. 435; tonjours bon à écouter, 491; 221; aime à lire l'histoire, 261; le français a beaucoup perdu depuis lui, 287; affectionne le parler bref, 319; peu gouté de Walpole, 336; - sur Pline le jeune, 11, 48; 142; 242; son Eloge par Villemain, 330; - III, 2; 6; 7; 9; 40; trouve Rabelais simplement plaisant, 42; classique anticipé, 39; 42; Rousseau l'appelle faux sincère, 64; 437; son Eloge par Droz, 137, 138; ami d'Et. Pasquier, 195; 196; 201; 209; 247; - Nouveaux documents sur -, recucillis et publies par M. le docteur Payen, IV, 60-76; - en temps de révolution, 112; 116; 129; 132; 144; 244; Lamartine lui compare J. de Maistre, 308; 343; sur Amyot, 344; 351; délend la Traduction d'Amyot, 353; 355; 356; 357; sur l'ecrivaillerie, 370; -V, 20, 223; 231; type gracieux du sceptique, 415;

—VI, 388; 390; 442; —VII, 4; lu par J. Michaud en prison; 49, 35; 64; a rendu la philosophie accessible. 246; 222; 247; jugé par Grinm, 248-250; 273; Volney n'a rien de — 314; sar Manguerite de Navarre, 352-353; 448; — a l'idée d'un bureau de renseignements, VIII, 79-80; 93; 43; 240; Topfier est un — né près du Léman, 342; n'a pas connu le vrai Jōinville, 397; — sar Froissart, IX, 73; Article: La Boêtie, 442-128; 244; Marivaux sur — 284; 342; 383; 448; — Bossuet réfutant — X, 463-464; — XI, 50; 52; Saint-Lambert lit — , 409; cité, 456; Articles: Charron, 497-223, passim; 227; 307.

MONTALAIS (mademoiselle de). IX. 430. MONTALEMBERT (M. de). Article sur lui, I, 64-73; 473; peu légitimiste, 479;

- VI, 324

Montalivet (M. de). J. Michaud lui demande l'acquisition de manuscrits orientaux, VII, 24.

Montangis (mademoiselle de), femme de Hénault, XI, 189-490.

Montataire (le marquis de), père de Lassay, IX, 431.

MONTAUSIER (le duc de). Education du Dauphiu, Il. 7; 438; 439; — III, 53; reucontre l'abbé de Choisy à l'Opéra, 337; 345; — V, 231; 289; 382; VI, 409; 412; — IX, 202; protége T. Le Fevre, 384; madame Dacter lui dédie son Anacréon, 387; 392.

Montausier (Julie, duchesse de). IV, 480; — protège La Fare, X, 345-

316.

Montazet (le comte de). Ducis, secrétaire du -, VI, 374.

Montbarey (le prince de ). Sur S. de Meilhan, X, 78-79; protège Saint-Martiu, 201.

Montbazon (madame de). Son portrait par Retz, V, 46. Montbel (M. de). Vie du duc de Reich-

MONTBEL (M. de). VI6 stadt, VI, 39; 44.

Montberon (madame de). Correspondance de Fénelon avec —, X, 27-28; 43.

Montbrun. Bat les Suisses, X, 269. Montcalm (madame de). IV, 309.

MONTCHEVREUIL (de), gouverneur du duc du Maine. Son portrait par Saint-Simon, 111, 249.

MONTCHEVREUIL (mademoiselle Boucher d'Orsay, dame de). Son portrait par Saint-Simon, III, 249; — IV, 284; 290.

MONTECUCULLI. XI, 264.

Montégut (M. Emile). Son Article sur Werther, X1, 250.

Montel. Imprimeur à Constance, IV, 327.

MONTESPAN (de). XI, 293.

Montespan (madame de). I, 30; madame Du Deffand occupe son appartement au couvent de Saint-Joseph, 330; - vers de Huet à -, 11, 438; - son portrait par madame de Caylus, III, 50; 51; reparaitra-t-elle à la cour? 53; 54; 463; succède à madame de La Vallière , 353-354 ; mot sur les maltresses du roi, 355; 356; 361; 362; visite madame de La Vallière au couvent, 364; 366; fait don-ner les grands biens de Mademoiselle au duc du Maine, 407; - fait madame de Maintenon gouvernante des enfants du roi, IV, 286-287; 288; — V, 379; 382; — VI, 245; 446; son fils d'Antin l'embarrasse, V. 379. elle le voit peu, 381, elle exige qu'il renonce au jeu, 382; elle meurt, 387; 389; - IX, 48; sur Bourdaloue, 248-219; 226; - mot sur Dangeau, XI 4-5; ses vapeurs, 43-14; Louis XIV fait les Rois chez-, 49; ses etrennes au roi en 4672, 49; sa rupture, 49-20; 267.

Montesquieu. Sur les poétes dramatiques, 1, 8; 68; 76; sur les Lettres persanes, 84; 145; compare avec Commynes, 204, 202; 264; 264; Feletz le lit, 306; ses relations avec madame Du Deffand, 328, 329; - relations avec Chesterfield, 11, 481; 487; 490; 492; sur madame Geoffrin, 242; 245: ses Lettres familières, 256; 288; 350; Pompadour dans le Temple de Gnide, 380; 387; 388; raille madame de Pompadour faisant jouer la comédie, 388; -111, 33; critiqué par Buffon, 36; 62; - appelle Montaigne un grand poëte, IV, 74; avait le ressort qui manque à Saint-Evremond, 142; 264; répond au Gazetier janseniste, 268; Buffon lui reproche d'être saccade, 274; compare a Buffon, 278; 330; 335; sur Rollin, 353; Mallet du Pan est de nonin, 355; maner ou Pan est de son école, 388; — V, 5; 37; 38; 58; Rivarol l'épargne, 59; Odes de Le Brun, à —, 424-422; Sieyès se sépare de —, par sa méthode, 454; sur Louis XIV, 257; Saint-Just affecte sa précision, 270; 274; Eloge de Berwick, 335; 351; 360; Portais sur —365: — Rollin n'a rieu d'un — VI. 365; - Rollin n'a rien d'un -. VI. 221; 332; sur les anecdotes à la mode, 390; — VII, 25; Articles sr

lui, 33-66; 67; 83; sur un personnage au ton absolu, 403-404; 142; l'abbé Barthélemy n'a rien de-, 465; Voy. Appendice, 427; mot sur Richelieu, 483; sur le voyage de Hannon, 493; sur Louis XIV, 204; 231; 247; juge par Grimm, 251-252; 254; sur Ciceron, 303; comprend bien le côte hérolque de l'antiquité, 332; —VIII, 98; 213; 263; Trajan est pour — le prince le plus accompli, 350; lu et imité par Gibbon, 358; compare avec Gibbon, 368; 370; 405; - sur l'amitié, 1X, 125; avait un idéal, 470; 472; Duclos compare a -, 478; ne semble qu'un homme d'esprit, avant l'Esprit des Lois, 193. 206; Beyle releve de -, :51; Beyle sur -, 261; est plein d'expressions neuves. 285; les Lettres persanes critiquées par Marivaux, 296; 304; sur son esprit, 302; 420; - n'avait qu'un seul portrait pour chaque sujet, X. 45; Buffon atteint mieux son but que -47; S. de Meilhan sur -, 77; 82; - XI, 26; 36; 50; 484; 482.

Montesquiou (l'abbe de). IV, 304; loue Bailly, X, 297-298.

Montesquiou-Fezensac. Montluc allié à la famille de —, XI. 51.

Montesson (madame de). III, 21. Montessuis (de). Envoyé de Paris auprès de Marmont, VI, 22. Montézume. VI, 346.

Montferrat (Boniface, marquis de).

A la tête des croises, IX, 314; envoie en Italie des graines de millet, 347; sa querelle avec Baudouin, 329. Montfort Au Combat des Trente,

VIII, 256.

Montglat (la comtesse de). Sincèrement aimee de Bussy-Rabutin, III, 281; son portrait par Bussy, 289; 290; 292; 293.

MONTHEROT (de). IV, 20.

MONTHOLON (le général). I, 455.

Monti. Traducteur d'Homère, IV, 243; - XI, 472.

Montigny (de). Son Eloge par Vicq d'Azyr, X, 243.

Montjeu (le baron de), fils de Jeannin,

X, 443. MONTLOSIER (de). Sur les amis de madanie Récamier, I. 401; — IV, 359; défend Mallet du Pan, 374; 390; — critique le Code civil, V, 373, 374,

MONTLUC (Blaise de). Capitaine en même temps qu'écrivain, ill, 496; -71, 456; - X, 254; Articles sur lui, XI, 49-88; sur le dévouement de la noblesse au roi, 316.

MONTMARTEL (de). Fournit des fonds à l'Etat, VIII, 26.

Montménit, comédien, fils de Le Sage,

II, 294. Montmorency (le connétable de). Accuse Marguerite de Navarre d'hérésie, VII, 354; — dans Mézeray, VIII, 473; — IX, 449; — d'Aubigné sur — X, 274; — XI, 73.

MONTMORENCY (le baron de). Bernis loge chez —. VIII, 9.

Montmorency (Mathieu de). Sa réception à l'Académie, IX, 367; 375.

Monthorency (les) aiment madame Récamier, I, 102; — chez elle à Clichy, 105.

Montmorin (de). 1, 429; - IV. 84; sur Louis XVI, 94;-VII, 288; affaire de Corse, 323-324; — lettres de Bernis à —, VIII, 42.

Montolieu (madame de), Gibbon épris de -, Vill, 375.

Montpensier (la duchesse de), mère de

la grande Mademoiselle, 111, 392. Montpensier (M. dc). Frère de Louis-

Philippe, III, 26. MONTPERREUX (de). Relations avec So-

phie, IV, 11-16. Montpezat (de), archevêque de Tou-

louse, dissout les Fittes de la Sainte-Enfance, 11, 93.

Montrésor. II, 201. Montreuil. V, 198.

MONTY (M. Léopold). Thèse sur le duc

de Bourgogne, X, 41. Moore (Thomas). Si le génie et le honheur domestique sont compatibles,

XI, 156. Mora (de). Article : mademoiselle de

Lespinasse, II, 101-109. MORANDE, gazetier, VI, 209.

Moras (de). X1, 194.

Morata (Olympia) de Ferrare. Note sur —, IX, 390.

Morbecque (le chevalier de), reçoit le gant du roi Jean à Poitiers, IX, 94. MORBAU. Les Cacouacs, II, 414.

Moreau (le général), chez madame Récamier, I, 105; - sa conspiration, VIII, 307.

More vu (madame). Sa liaison avec madame Récamier. 1, 101.

MOREAU (de la Sarthe), X, 227. MOREAU (Hégésippe). Latouche lui fait des avances, III, 3.8; - Article sur lui, IV, 40-59; - V, 344. Moreau (M. L.) sur Saint-Martin, X,

494.

Moreau (M.), éditeur des Mazarinades,

VIII. 480. Morellet (l'abbé). Son cercle, I, 432; 304; - dejeuners du dimanche, II, 99; 175; 246; sur madame Geoffrin, 254; exclu de chez madame Geoffrin, 256; apologue de Galiani, 233, 334; 337; charge de répondre à Galiani, 339; 415; 448; - sur -, III, 232;un des fondateurs du salon de madame Necker, IV, 488; 385; Marmontel epouse sa niece, 407; 426; - VI, 365; — VII, 438; qu'est-ce qu'un Correspondant littéraire, 245-246; 266; 270; - Ræderer lui offre une place dans son journal. VIII, 285; dernier directeur de l'Académie, X, 250.

MORELLY. VIII, 122.

Morris (Gouverneur). Note sur Sieyès, , 455; — à consulter sur Necker, VII., 292; — sur le rôle de Vicq d'Azyr a la cour, X, 249.

MORTEMART (le duc de). V, 142.

MORTEMART (la duchesse de). Lettres

de Fénelon à — X, 20-24, 28. Mortier (le maréchal). Sauvé à Diernstein, I, 415; — VI, 16; — VIII, 430.

Morville (de), reçoit Hénault à l'Académie, XI, 185-186.

Morvilliers (de), emmène Amyot en

Italie, IV. 345. Mosbourg (le comte de), exécute à Naples la réforme financière préparée

par Ræderer, VIII, 308. Moschus. VII, 451; — IX, 327.

MOTTEVILLE (Langlois de), V, 434; 135.

Motteville (madame de). Sur Mazarin. II, 195; - portrait de mademoiselle de La Vallière, III, 354; 354; lettres de Mademoiselle à —, 394; sur Mademoiselle. 395; correspondance avec Mademoiselle, 402, 403; - sur de Séneterre, V, 40; Article sur elle, 133-149; 194; portrait de Louis XIV, jeune, 251, 252; 261; sur Gourville. 289; c'est le type de l'honnête femme à la cour, 347.

Moultou. Leure de J.-J. Rousseau à —, sur Gibbon, VIII, 354.

Mounter. Barnave fait ses premières armes sons -, II, 23; - III, 92; 143; - IV, 359; 368; 377; 390.

MOURAD-BEY. I. 152. Mouskes (Philippe). Froissart n'écrit

pas en vers comme lui, IX, 69. Mozart. I. 237; - IX, 242; sa vie par Beyle, 247-248; 250; 253.

Mucius (Q.). V, 349.

MULLER (Jean de), sur Frédéric, III, 124; — Histoire des Suisses, VIII, 347.

MULLER (Otfried). IV, 167.

Mummius. VI. 268; - prise de Corinthe, 1X, 327.

Munnice (le comte de), apprécié par Frederic II, VII, 370-371; - X,

MURAT, I, 104; - VIII, 211; Ræderer prépare à Naples la réforme financière exécutce sous -, 308; - XI,

MURATORI. II, 458; - De Brosses sur -, VII. 76.

MURET. VIII, 93.

MURRAY, libraire. I, 236; - IV. 348;lettre de Byron à -, sur Gibbon, VIII, 376.

Muselli, antiquaire de Vérone. VII, 152.

Musset-Pathay, biographe de J.-J. Rousseau, II, 53.

Musser (M. Alfred de). Le Merle blanc. 79; Poésies nouvelles, 233-246; III, 292; inspire la seconde manière de madame de Girardin, 301; 388; -V. 279 ; son influence sur la poésie. 302; 306; 310; — VI, 65; — comparé avec M Mérimée, VII, 307-308.

Muy (le maréchal du), jugé par Condorcet, 111, 266.

#### N

NABUCHODONOSOR. III, 478; - X, 470. NADAUD (M. Gustave). Chansons, V.

Naigeon, éditeur de Diderot, III, 228; 240; lettre de Diderot à -, IV, 436; -Vi. 365: - VII. 342.

Nangis (de). Aimé de la duchesse de Bourgogne, 11, 78; 79.

Nansouty. Bon officier de cavalerie, VIII, 429.

Napoléon I. Dine avec madame Récamier, 1, 402; Article: Thiers, 408-425;

Mėmoires dictės par -.. 449-157; revue à Moscou, 209; opinion sur Corneille et Racine, 227; lettre sur les lettres, 249; 355; – pièces de Béranger sur —, 11, 226; eût aimé un de Broglie dans ses armées, 297; admiré de II. de Balzac, 357; Chateaubriand le compare à Cirus, 422; juge par Chateaubriand, 425; la grande idole populaire, 428; 431; 436; — Œuvres de —, III, 446; observa-tions sur les campagnes de Frédéric, 118 ; 124 ; 126; pensée sur la Provi-410; 124; 126; hensee sur la Provi-dence, 429; 305; — lettre de J. de Maistre sur —, 1V, 453-454, 455; affaires de Sardaigne, 436, 457; peint par Lamartine, 298-299, 300, 304, 302; 399; 380; 386; apprécié par Mallet du Pan, 391; fait imprimer l'ouvrage de Rulhière sur la Pologne, 444-445; — sur les Templiers, V, 6-8; son éloge par Raynouard, 41; débarque en Provence. 77; sur la duchesse d'Angoulème, 77; 106; pen-sionne Le Brun, 430; 460; 468; 470; reconnell la probité de Sievès. 474. reconnaît la probité de Sieyès, 174; Article: Fiévée, 472-488; 204; ses Mémoires sont à vil prix, 250; son style brusque, 264; sur Portalis, 363, di tend un piège, 364; 371; retour d'Egypte, 372; Concordat, 375; 376; — première rencontre de Marmont avec —, VI, 4, ils se retrouvent à Toulon, 5; apprècie par Marmont, 5, 6; emmène Marmont en Italie et en Egypte, 7; passage des Alpes, 8; conversation avec le colonel Jardet, 11; voit Marmont blesse, 13; campa-71, vot. Martion brisse; 3; campa-gue de 1813, 13-15; 16; 10; 20; — à Essonne, 21-22; 23; lettre de Mar-mont à —, 24; les Cent-Jours, 27; 28; 39; 44; 46; 50; 51; à Aix-la-Cha-pelle, 55; 79; jugé par Carrel, 92; 107; Articles de Carrel sur —, 110; 412; mis en scène par M. Villemain, 132-133; sur Figaro, 188; 271; dicte le recit de l'expédition d'Egypte, 273; 284; 294; demande à Bernardin des Paul et Virginie, 364; 367; fait des avances à Ducis, 384; - J. Michand sur Bonaparte, VII, 21-22; 193: Necker présente à Bonaparte, 263; entretien avec Necker, 292; relation de la campagne d'Egyte, 315; Bonaparte visite Volney à Ajaccio. 324-325; Volney est quelque temps de l'intimité du Premier Consul, 340; 342; 370; 374; 381; son amitié pour Arnault, 394; fait la conquête d'Arnault, 399, l'envoie à Corfou, 399; 400; causant lit-

térature, 400-402; le 18 Brumaire, 402; -VIII, 244; 245; 246; 278; sur Ræderer, 289; relations de - avec Ræderer, avant et pendant le 18 Brumaire, 289-294; veut faire Rederer conseiller d'Etat, 295; pages de Rœderer sur le Premier Cousul, 295-298; sur les injures du Tribunat, 301-302; le cachet de journaliste de Rœderer lui déplatt, 303; nomme Ræderer directeur de l'esprit public, 303; sur Boufflers, 305; nomme Consul à vie, 305; 306; nomme Rœderer sénateur, 306; se définit lui-même, 306-307; Ræderer intermédiaire entre - et le roi Joseph, 308-309; conversation avec Roederer sur lui-meme, 309-310; sur le Walstein de B. Constant, 340; 312; 314; dévouement de Lasalle à —, 426; 427; 433; jugé par Lasalle, 433; emmène, en 47?2, sa sœur de Saint-Cyr, 395; son débarquement en Egypte comparé avec celui de saint Louis, 406-407; — 1X, 246; dédicace de Beyle à —, 25; 266; à la veille de la campagne d'Italie, 339; 342; commence à apprécier Daru, 348-349; 331; aimait à faire causer Fontanes, 363; mot sur Daru, 366; la fin de Venise, 369; 370; proclamation du Concordat, X, 60; nomme Ramond prefet du Puy de-Dôme, 401; — XI, 234; 232; — écri-

vain, 290; 314; 345. Napoléon II. Voy. Reichstadt (le duc de).

NAPOLÉON III. Ses Etudes sur l'artillerie, VIII, 427: — X, 64; — XI, 68; lettre à M. Thayer sur l'éducation, 231-232.

NARBONNE (le comte Louis de ). I. 79; chez madame Récamier, 406; — de Broglie l'accompagne à Prague, II, 297; — mênagê par Condorcet, III, 274; — mis en scène par M. Villemain, VI. 433; — dernier échantillon des chevaliers. VIII, 241; — son brusque renvoi, X, 396.

NASICA. V. 349. NASSAU (le prince de). Beaumarchais arrété divant — VI. 485.

rête devant —, VI, 155.

NASSAU-SIRGHEN, VI, 204.

NAUDÉ (Gabriel). Huet est pour sa philosophie, II, 139; défend Mazarin, 144;377; — V, 416; — VII, 379; — ami de Gui Patin, VIII, 91; 93; 94; 16 Maxcurat jugé par Gui Patin, 96; 102; — sur les femacs auteurs, IX, 380; — trouve Charron superieur à Montaigne, XI, 197; sur Chardand de la company de la co

ron. 208; goûte fort Charron, 220. | Nauper (M.). Editeur de Joinville, | V III, 397.

NAVARRE, receveur à Dijon. IV, 400; 407. NAVARRE (mademoiselle). Marmontel et

—, IV, 400-404. NAVEZ (M). Lettres de L. Robert à —, X, 333, 339, 341-342, 352, 359. NAVIER. Son Eloge par Vicq d'Azyr,

X, 234, 242. NECKER. I, 27; — sa popularité, 11, 26; - strophe de C. Desmoulins sur -, III, 84; détesté par Condorcet. 265; — mot de Mirabeau sur —, IV, 80; 81; 82; 85; son mariage, 186; 188; 50n attitude dans le salon de sa femme, 488; souche de l'esprit doctrinaire, 189; éditeur de sa femme, 191, la loue dans son Compte-rendu, 194; 195; 447; - lettres de Rivarol a -, V, 57; 59; - VI, 3; 436; -VII, 258; Articles sur lui, :64-294; affaire de Corse, 322; 335; - Sully accommodé à la —, Viii , 411; 267; 286; 370; 374; — X, 75; 76; 78; S. de Meilhan, se mesure avec -, 81; 93; est, pour S. de Meilhan, conpable de la révolution, 99; 100; haine de S. de Meilhan pour —, 100; 404; loué par Vicq d'Azyr, 247-248; — XI, 227.

NECKER (madame). Repousse Corvisart, I, 320; - donne à diner le vendredi. 11, 99; Galiani lui fait accepter ses libertés, 331; — III, 232; sur les Sa-lons de Diderot, 234, 240; conversation sur Fontenelle, 250; 266; madame de Lambert et madame Necker, IV, 465-484; Articles sur elle, 482-198; portrait de madame de Lauzun, 230; sur Buffon, 266, sur son séjour à Montbar, 269; Buffon pyrrhonieu, 277; la conversation de Buffon, 278; sur Rulhière, 436; — Articles: Necker, VII, 261-294; -VIII, 286; Gibbon amoureux de mademoiselle Curchod, 353-355; ac-cueille bien Gibbon à son passage à Paris, 370; 374; ses conseils à Gibbon sur le mariage, 375-376; - X, 53; louée par Vicq d'Azyr, 247-248. NEIPPERG (de). VII, 384.

NELSON. 1, 414.

Nemours (de duc de), (4646). III, 282;

Neron. II, 37; 423; 429; — III, 58; 59; — VI, 369; — VII, 298; — IX, 335; - X, 470.

Nerveze. Epitre à Jeannin sur la mort de son flis, IV, 143.

NESLE (la marquise de). II. 382; — les lettres de Lassay sont-elles adressées à -, IX, 149.

NETTEMENT (M.). V, 76.

NEUILLANT (madame de). Madame de Maintenon chez —, IV, 284.
Nevers (le duc de). VII, 487.
Nevers (la duchesse de). VIII, 324.
Neveu. X, 223.

NEWCASTLE (le duc de). X, 125. Newton II, 168; 171; Voltaire propage ses découvertes, 210; traduit par madame Du Châtelet, 240; 241; 212; 243; - III, 7; son Eloge par Fontenelle, 248; 256; — Buffon suit la voie de —, IV, 265; 266; 269; —V, 455, 456; Portalis le range parmi les auteurs de vains systèmes, 354; -VI, 444; — VII, 37; 38; 477; 367; X, 2; 8; 84; 248; 281; — XI, 227. Newton (le pasteur). XI, 125; son in-

fluence sur W. Cowper, 126; lettres de Cowper au -, 134-136; 137;

Ney (Jean), cordelier. Intermédiaire entre l'Espagne et la Hollande, 434-432; 434. Ney (le maréchal). Journal de la cam-

pagne de Russie, 1, 206-217; - son jugement, II, 297-298; — à Fontai-nebleau, VI, 24; 25; — VIII, 211. NICERON. Biographe de Rabelais, III, 4.

NICETAS. Histoire de la prise de Constantinople par les croisés, IX, 323-

Nicolal (le premier président de). V, 112; - VI, 176.

NICOLAS, empereur de Russie. Marmont assiste à son couronnement, VI, 30. Nicole. I, 43; 97; 483; 304; — II, 357; —III, 47; 402; 326; — mademoiselle de Scudéry est le — des femmes, IV, 409. — madame de Motteville est un Nicole adouci, V, 444; 258; —VI, 409; 314; — IX, 478; Bourdalouc, c'est — eloquent, 219; 238; — XI, 38; mis après Pascal, 223.

NIEBUHR. IV. 467; — VIII, 359.
NIEL (M.). Portraits des personnages français, VIII, 347-318.
NINON DE L'ENCLOS. Mot de — I, 44;

sa destinée rappelée par Lamartine, 54; 466; 467; 363; — III, 54; 56; - florissante à la mort de mademoiselle de Scudéry, IV, 444; Saint-Evremond et -, 129-145; 169; sur madame de Maintenon, 284;—Gourville avait été bien avec —, V, 299; — sa liaison avec Lassay, IX, 458; comedie de Daru, 341-342; - XI, 9?

mise en scène par Saint-Lambert, 408-109.

Nisard (M. Désiré). A parlé de Froissart, IX, 96; — X, 345; 405; — sur la Devise de Charron, XI, 200; 232. Nisus. VII, 366.

Nivernais (le duc de). Mot de madame Geoffrin sur lui, 11, 253; — 111, 490. — sur l'abbé Barthélemy, VII, 450; — Bernis disciple du —, VIII, 5; 8; — remplace Massillon à l'Académie, 1X, 5, y est reçu le même jour que Marivaux, 300.

NIVERNAIS ( la duchesse de ). Célébrée sous le nom de Délie. VIII, 5.

NOAILLES (le duc de). Lettres de la duchesse de Bourgogne au -, 11, 81;-III, 293; — les Mémoires du — sur madame des Ursins, V, 324-322; conserve les papiers de Louis XIV, 249-250; — Maynard atlache au — VIII, 67; –lettres de Madame au 🗕, IX, 48; — X, 74; — X1, 23; 269.

DAILLES (la duchesse de). V, 322; NOAILLES (la duchesse de).

321: madame de Maintenon est trop sévère pour -, 346.

NOAILLES (le miréchal de ). Ill, 242; 243.

Noailles (la maréchale de). Visite à Saint-Martin, X, 202.

Noailles (l'archeveque de).VI, 247;-IX, 492.

NOAILLES (M. le duc de). Remplace à l'Académie Chateaubriand, I, 140; — adversaire de Saint-Simon, III, 215; sur madame de Maintenon, IV. 284; - Histoire de madame de Maintenon, VIII. 379; 394; — sur d'Au-bigné, X, 253.

NOAILLES (madame la vicomtesse de ). De la Société des bibliophiles, II, 70; Notice sur la duchesse de Bour-

gogne, 76. Noder (Charles). Fantaisiste en bibliographie, I, 93; — donne une idee de Janin, II, 84; — élève de Droz, III, 433; — fait connaître Jasmin, IV, 239; — VII, 26; — IX, 406; son édition des Aventures du jeune Dolban, X, 364; - influence de Werther sur -, XI, 250.

NOBL (M. Eugène) . Léyendes françaises: RABELAIS, III, 4-45.

Nogarer. Lettre de Franklin à -, VII. 440.

NOGENT. II, 203.

Normoutier (de). Père de madame des Ursins, V, 319.

Noirot (l'abbé). XI, 232. Nollet (l'abbé). VIII, 46.

Norfolk. 1V, 318; 320. North (lord). Gibbon était du bataillon de - VIII, 372.

Nougarène. Iv, 332; en correspondance avec Daru, 340.

Numa. Le Numa d'Amyot, IV, 349-350; - V, 357; - VII, 334. NUMATIANUS (Rucilius). XI, 44; 44.

couronne, X, 273-274; — Henri IV se plaint —, X1, 305. O (madame d'). 111, 58.

OBERKIRCH (la baronne d'), sur le séjour de Cagliostro à Saverne, X, 378.

OBERLIN. III, 435

O'CONNELL (Daniel). Son Oraison funebre, I, 485; 189. O'Donnell (madame la comtesse). VI,

OLIVET (l'abbé d'). Son calcul sur Huet, 11, 433; 288; - sur l'abbe Genest, III, 166; - sur l'abbé Fraguier, IV, 144; - Notice sur Patru, V, 249; 230; -VI, 248; 447; — VIII, 160; — scenes avec Duclos, IX, 204; sur Bourdaloue, 227; - sur Maucroix, X, 476.

OLIVIER (le chancelier). L'Hopital succède au -, X, 268.

O (d'). Presse Henri IV de prendre la f OLIVIER (le lieutenant gouverneur), conseille à l'Angleterre les mesures vio-

lentes, VII, 428.
OLIVIER (M. Just), lecteur au collége
Charlemagne, 1, 249; 223; 234; rapports des esprits et du pays, IV,

OLONNE (madame d'). III, 290. Omar. VII, 334.

ORANGE (Guillaume d'), deviné par Gourville, V, 287; — X, 136; — XI, 25; 29; 271.

ORANGE (Maurice, prince d'). X, 432; 133; 136.

ORCAGNA. VII, 76.

ORELLI, sur l'ode Beatus ille qui procul negotiis..., VIII, 63.

ORESTE. VII, 366.

Origène. La traduction de Huet, II, 443: - X, 191.

ORLÉANS (le duc), frère du roi Jean, à |

Poitiers, IX, 84, 89.

ORLEANS (Gaston, duc d'). 11, 203; -111, 333; 391; comprometiant pour ses amis, 392; sa conduite dans la Fronde, 393-401; — son portrait par Retz, V, 45; prend Retz pour conseiller, 196; 200; 287; - Gui Patin a l'air de compter sur -, VIII, 96;-IX, 433

Orléans (Monsieur, frère de Louis XIV, duc d'). II, 72; — III, 333; — D. de Cosnac. aumonier de —, VI, 232; Cosnac, aumónier de ., VI, 232; 233; 234; 245; 246; 247; Article: Ma-dame, 250-202; — IX, 33; 37; 38; 47; 47; 48; 52; 54; — La Fare chez ..., X, 320; 329; — XI, 43; 265.

ORLÉANS (le duc d'), régent. Madame Du Deffand est sa mattresse, I, 327, 362; 372; -11, 8; - sur Rabelais, III; 43-14; 470; 472; 474; lié avec Saint-Simon, 243; 248; 225; 322; — IV, 480; — jugė par Janin, V, 28-29; publication des *Mémoires* de Retz, 34; 32; 345; choisit d'Antin pour entrer dans le nouveau gouvernement, 392; 393; 396; fait rehabiliter Bonneval, 400; 401; 406; - né ennuyé, 1X, 24; 28; 40; 44; sa regence ramène la cour chez sa mère, 51; n'a jamais été mieux peint que par sa mère, 58-59; 61; 191; 193; 296; 387; 402; — La Fare chez —, X, 320; 329; — XI, 181; 185; 193. Orléans (Louis, duc d'), se charge de

la fortune de Grimm, VII, 239;

ORLÉANS (L.-Th.-Joseph, duc d'), dit Egalité. Sa popularite, II, 27; - III. 92; nomme madame de Genlis gouverneur de ses fils, 22; 24; - IV, 226; Lauzun s'attache à lui, 227; 2:18; 384; - X, 201; consulté par Bailly, 302-303.

ORLÉANS (Madame, duchesse d'), semme de Gaston, IX, 133.

ORLÉANS (madame Henriette, duchesse d'). 11, 70; 77; 79; — 111, 350; 354; 352; 353; — son portrait par madame de Motteville, V, 440; 446; — VI. 247; Article sur elle, 249-262; -VII, 358; - les regrets qu'elle laisse, IX, 40; 42; 437; 227; — son Oraison functore, X, 473; — XI, 18.

Orléans (Madame, duchesse d'), mère du régent. Sur la duchesse de Bourgogne, II, 78; 79; - le soufflet, III, 219; sur mesilames de Montespan et de La Vallière, 356; 357; sur l'affec-tion de Louis XIV pour madame de La Vallière, 366; — Courier sur les Mémoires de —, VI, 286; — ses Mé-moires font plaisir, VIII, 489; 330; sur les vices de la cour. IX, 47; son Oraison funebre par Massillon, 29; Nouvelles Lettres de -, 32-62; 402,

Nouvettes Letters de —, 52-52; 402.
ORLÉARS (la duchesse d'), fille naturelle de Louis XIV. III, 53; 54.
ORLÉARS (la duchesse d'), femme de
L.-Ph.-Joseph. III, 21; 485; 486;
488;—reçue à Rome par Bernis, VIII, 50.

Ormesson (d'). V, 241; condamne Fouquet an bannissement, 243; - XI, 193. ORRY. IV, 399; - accusé par Louville, V, 323; 324; 325; — VI, 169. ORTHEZ (M. d'). X, 442. ORTHGUE (M. J. d'). sur l'édition de La

Bruyère de Walckenaer, VI, 144. ORTOLAN (M. Eugene), fait la musique du Chant du Forgeron, IV, 57.

Osman (le pacha) Voy. Bonneval.

OSMAN-BEY. I, 452. OSSAT (d'). IV, 347.

Ossian. I, 21; 24; Napoléon aime -, 143; son poeme de Carthon, 272; -XI, 230.

Ossone (le duc d'). IX. 374.

Ossun (madame d'), dame d'atour de Marie-Antoinette, 1V. 253.

OTHRYADES. VIII, 260; 261.

Oudin (le père), précepteur de De Brosses, VII, 68.

OUVAROFF (le comte). Notice sur le prince de Ligne, VIII, 190; sur le prince de Ligne, 216. OUVRARD. VI, 170.

Ouvne (M. Henri), sur le président Jeannin, X, 137.

OVIDE. I, 24; Firdousi dit les mêmes choses, 268; — II, 68; — classique au moyen age, 111, 32; 150; 202; 279; fort aime de Bussy, 288; — lu par Montesquieu, VII, 427; — X, 308; — XI, 447.

Ozanam, abordait Dante avec vénération, XI, 473-474, 477.

# р

PACCA (le cardinal), IV. 212.

PACCARD. X, 369. Pache. VIII, 281.

Pachianotti (le colonel), en Espagne, **V**I, 72; **8**0.

Pacone (saint). VI, 383.

PAER. IX, 253.

Paesiello, ami de Gallani, II, 382; fait la musique du Socrate imaginaire, 342.

PAGANEL (M. Camille). VII, 369; son Histoire de Joseph II, VIII, 210. Paix (le prince de la), favori du roi d'Espagne, I, 119.

Pajor (Claude), perè de Marianne, IX, 433.

Pajor (mademoiselle Marianne), seconde femme de Lassay, IX, 430; 432; son caractère 433-134; son maringe avec Lassay, 4:5, 466; 440; 443; 446; 447; 148; 449.

Pajou (Augustin). Buste de Buffon,

X, 58.

Palafox, à Saragosse, VIII, 430-434. Palais Mazarin (le), par le comte de Laborde. II, 193-207.

PALAPRAT. VI, 400; - défend Regnard, VII, 44.

PALATINE (LA PRINCESSE). Lettres de Mazarin, II, 193; — IV, 135; — V, 316; — VI, 158. PALLIOT. X, 113.

Palissot, essaye de traduire madame Geoffrin sur la scène, II, 256; Elrennes à M. de La Harpe, V, 440; - VII, 87; - IX, 499.

PALMER, imprimeur. Franklin chez —, — VII, 406.

Panard. II, 225; - X. 308.

PANCKOUCKE (Joseph). 111, 90; - charge Mallet du Pan de la partie politique du Mercure, IV, 359; - Bernardin lui reproche de ne pas l'appeler de

Saint-Pierre, VI, 354. PANGE (de). VII, 283. PAOLI (Pascal). VII, 338.

Papillon (Philibert). Anecdote sur Jeannin, X, 408-109.

PAPIN (Denis). X, 44.

Parabère (madame de), donne un confesseur à mademoiselle Alssé, 1, 327. Paré, ministre de l'intérieur, offre à Ducis la place de Chamfort, VI, 380;

nomme Barthélemy garde général de la Bibliothèque, VII, 474.

PARIS (le diacre). Rollin se prononce pour -, VI, 217; 223; — Dom Rivet attaché au —, VIII, 223. PARIS (M. Pauliu), dépositaire des pa-piers de Bazin, II, 376; — VII, 27; — collaborateur à l'Histoire littéraire de la France, VIII, 220; — sar le marquis de Lassay, IX, 429; 435; éditeur de Villehardouin, 309.

Paris (M. Louis), éditeur de Maucroix, X, 475, 483, 487.

Paris-Duverney, sur l'École militaire, 11, 393; — intendant de l'École mililaire, VI, 167; rend service à Beaumarchais, 168; 169; 474; 175;—
lettre de Bernis a —, VIII, 4; sa correspondance avec Bernis, 9-12; conseiller de Bernis, 13-14; 16; 17; 20; 21; fonde l'Ecole militaire. 382: - IX, 146.

Pariset (le docteur), Eloges academiques, I, 309-324; - IV, 200; -

ses Eloges ont èté recneillis, X, 232. Parisot (M.). Son Article de la Biographie universelle sur J. Michaud, VII, 16-17.

PARME (le duc de). X, 120; 121.

PARME (Elisabeth de), seconde femme de Philippe V, disgracie madame des

Ursins, V, 343-345.
PARNY. V, 341; — VI, 365; — X, 61; 63; note de Chatcaubriand sur -63-64; — XI, 33; son voyage à Bourbon, 45-46; 103; 104.

Parois (le comte de). V, 126.

Pascal (Blaise) Sur la qualité, 1,8; sur la grandeur, 65; 75; qualifie d'ancien, 92; 97; ses Pensees, 138; sa conversation, 143; Napoléon s'en rapproche, 444; 257; 264; 304; du style emphatique, 320-324; 351; - entre-tien avec Saci, II, 9; 43; Huet croit aux jé-uites malgré —, 139; 141; 145; 233; opinion de Goethe sur -, 268; Galiani compare a -- , 338; 437; -III, 20; 33; 62; 402; a beaucoup agi sur Vauvenargues, 105; 108; Vauvenargues est un l'ascal adouci, 143; comparaison de la manière de Fontenelle avec celle de -, 254; 255; 261; 267; 272; 325; 326; - emprante

à Montaigne, IV, 66; 476; Buffon réfutateur de -, 268; 332; - V, 32; 57; 455; la première Provinciale, 204; 370; Pensées de —, 413-426; — Carrel était de l'école de —, VI. 109; Etudes de M. Consin sur la famille —, 427-428; 429; 441; 476; 290; 306; la pensée de derrière, 328; sur l'ambition, 330; antidote de Bernardin, 370; 400; mot de J. Boileau sur —, 405; N. Boileau relève de —, 408; 444; — VII. 4; 43; 54; 194; 252; 279; 333; 419; — VIII. 99; fort prisé de Gui Patin, 405; les Pensées éditées par M. Frantin, 457; il y a du — dans Jouffroy, 239; comparé avec Gibbon, 368; — IX, 27; 29; 428; ses amis publient ses Pensées, 226; 228; sermon de Bourdaloue qui fait penser à -, 232; réfuté par les sermons de Bourdaloue, 232-233, 235; 277; Marivaux sur —, 284; — ses trois ordres d'esprits, X, 2; 23; 72; 148; 156; on a tout dit sur -254; a rendu la netteté indispensable, 267; comparé avec Leibniz, 283; 401; - XI, 148; sa maladie morale et celle de Cowper, 461; Dante eut convenu à -, 170; sert à comprendre Charron, 204; comparé avec Charron, 203-204, 209; 223; 227.

Pascal (Jacqueline), étudiée par M. Cou-

sin, I, 92-93.

PASQUALIS (Martinez de), maitre d'une certaine frauc-maconnerie, X, 197. PASQUIER (Etienne). Article sur lui, III, 495-240; - sur le livre de Montaigne, IV, 75; mort de Marie-Stuart. 322; - sur Aristide, V, 349; - est une exception à la coutume de s'è-crire en latin, VIII, 88; — M. L. Feugère sur —, IX, 143; 412.

PASQUIER (M. le chancelier), I, 133: - 27: — retrouve un manuscrit d'E. Pasquier, III. 195; 210; - lettres de Bernis, VIII, 48; - note sur l'approvisionnement de Paris, IX,

PASSERAT. VIII, 98.

Passionei (le cardinal). VII, 78.

PASSY (M. L.), public une Satire inédite qu'il attribue à Boileau, VI, 418. Pasta (madame). Beyle chez -, IX,

PASTORET (M. de). Lettre à Condorcet, III, 273; - VIII, 222.

PASTORET (madame de). Son salon, I, 132; — V, 78.

PATIN (François). VIII, 72.

PATIN (Gui). VI, 253; - Articles sur

lui, 71-107; Mézeray républicain à la façon de -. 185; - 1X, 39; 49; Duclos a quelque chose de -, 176; -X. 223; 232; - sur P. Chanet, médecin, XI, 222.

PATIN (Charles, fils de Gui), dépêché en Hollande par Cosnac, VI, 253; collectionneur de médailles, VIII, 74;

404; son exil, 404-405.

PATIN (Jean). VIII, 72 PATIN (M.). I, 440; — Eloge de Lesage, 11, 282; — sur Th. Leclercq, III, 448; — VI, 443; 225.

PATRU (Olivier). III, 202; - relations de Reiz avec -, V, 498; Eloge d'O. Patru, par M. P. Peronne, 248-232; - VI, 139; - VIII, 89; se sent de la Fronde, 181; 182; - X, 476; 482.

PAUL (saint). I, 11; 15; - sur la charité. II, 234; — ne permet pas à la femme d'enseigner, III, 47; — VIII, 474; parle souvent du mariage, 390; — IX, 222 ; — Panégyrique de par Bossuet, X, 460; 461; 169-170;

- XI, 455.

PAUL-EMILE. 1X, 94. Paulin (M.), libraire, VI, 87.

PAVILLIARD (le pasteur). Gibbon à Lau-

saune chez —, VIII, 352-353. PAVILLON, évêque d'Aleth, blame de Ciron, II, 90.

PAYEN (le docteur). Nouveaux renseignements sur Montaigne, IV, 60-76; sur Montaigne et La Boëtie, IX, 443; 444; 445; 419.

PAYER (M.). IV, 309.

PAYNE (Thomas). VII, 141. PECQUET, medecin de Fouquet V, 24%. PEDRE LE CRUEL (don). VII, 295; 302. PEURO DE NAVARRE (le comte), colonel de Montiuc. XI, 54.

PEEL (Robert). Codicille de son testament, 11, 440.

Pelet (le général). Affaire de Baylen, 1, 416.

Pellegrin (l'abbe). VII, 146. Pellegrin (l'abbe). VIII, 223.

Pellenc. Mirabeau tire parti de -, IV. 385 ; Mallet du Pan est un - énergique, 385.

Pellerone (mademoiselle Désirée de), seconde femme de Bernardin, VI, 365.

Pelleport (le général), VI, 17.

PELLETIER, II, 247.

Pellico (Silvio). I, 343; — IX, 254.
Pellisson. I, 44; — III, 42; 54; 97; 166; rapproché de Bussy, 289; 354; déclare sa passion à mademoiselle de Scudéry, IV, 99; s'appelle Herminius | dans les romans de mademoiselle de Scudery, 105; amoureux en titre de mademoiselle de Scudéry, 410; 442; — V, 223; 228, du parti de Fouquet, 231, le defend, 236 244; sur l'humanité de Fouquet, 248; 264; est le Fon-tanes de Louis XIV, 262; —VI, 409; — VIII, 404; — IX, 392; — Fénelou sur —, X, 47; 449; 476; 484; — XI, 39; 43; 313; erratum, 318.

PENN (William), VII, 401; 148; 425. PENTHIÈVRE (duc de). III, 181, 482; 184; 188; 489; —VI, 359;— à Venise chez Bernis, VIII, 44.

Pepin-le-Bref, III, 248.

Pergolèse. De Brosses sur -, VII, 77; 121; 246.

Péricles. I, 35; — III, 409; — VII, 465; — VIII, 243; — IX. 384. PÉRIER (Marguerite). Massillon fait donner les sacrements à —, IX, 29. PÉRIER (Casimir). II, 307; — V, 486;— son ministère, VI, 104, 403, 403-407;

juge par Carrel, 10%; 111; 114.

Périgois (M. E.). Article sur Latouche, III. 369-370.

PERIGORD (le cardinal de), à Poitiers, IX, 85, 86, 88, 89.

Perigoro (le comte de). Daru, secrétaire du -, IX, 332.

PERLET, substitué à Rœderer, sur la liste des déportés, VIII, 288.

PERLET (l'acteur), dans Michel et Christine, III, 183. PERONNE (M. Prosper). Eloge de Patru,

V, 218. Pérou (madame du), dame de Saint-Cyr, XI, 95.

PERRAULT, docteur en Sorbonne, V, 203; 204.

Perrault, président de la chambre des comptes, IX. 221.

PERRAULT (Charles), lit le Siècle de Louis le Grand, II, 139; — novateur, III, 9; partisan des modernes, 33; 179; 346; - Article sur lui, V, 202-217; 228; - VI, 142; - VII, 75; homme à idées modernes, VIII, 79; compare Mézeray à Thucydide, 470; 485; a jugé des anciens en aveugle, 359; — IX, 474; 275; 390; 396; 406; - portrait de Jeannin, X, 408; reçoit l'abbé Caumartin à l'Académie, XI, 276.

PERRAULT (Claude). V, 203; 204; la façade du Louvre, 207.

Perrier (les frères). Compagnie des Eaux, VI, 498. Perrot (M.). IX, 413; — X, 405.

Perse. IV. 120. Persée. IX. 94.

Persil (M.), procureur-général. Procès de l'École libre. I, 179.

Persigny (M. Fialin de), accorde à la ville d'Hèsdin le buste de l'abbe Prévost, IX, 98.

PERTINAX, dans Gibbon, VIII, 365. PETERBOROUGH (milord), franc original,

I, 166 Petiet. Daru sous les ordres de —. IX: 337; 338; son ministère, 339-340;

344; 349. Petion. Récit du retour de Varennes. 11, 27-28; - 111, 97; - Lettre aux

soldats de Chateauvieux, IV, 132; -

Roderer sur -, VIII, 277-278.
PETIT (Antoine). Vicq d'Azyr sult les leçons d'-, X, 227; 228.
PETITOT (M.). 1, 46; — publie les Mémoires de Richelieu, VII. 477; 478;

VIII, 319; publie un mauvais texte de Joinville, 397-398; - IX, 182; 183; 208.

PETITPIED, avocat. V, 223.

PÉTRARQUE. Jugement de Lamartine, I, 234; - Chateaubriand à Vaucluse, 352; — IV, 395; — ne peut lire Ho-mère dans l'original, VIII, 369; — IX, 462; 244; 250; — l'emportait sur Dante aux xve et xvie siècles, XI,

PÉTRONE. Janin y cherche souvent, II, 84; 423; regrette le style pudique, 354; — III, 229; — VII, 332; — X, 80.

Perrorres, poête patois. Défie Jasmin, IV. 237.

PETROU (madame du), mattresse à Saint-Cvr. VIII, 387-388.

Peyssonnel. Réfutation d'un écrit de Volney, VII, 322. Pezai (de). IV, 37; — intrigant et fai-

seur, X, 78; 79; 400.

Pryffer (le général de), trace à Ramond son itinéraire, X, 371. Pharamond dans Mézeray, VIII, 467.

Phèdre, comparé à La Fontaine, VII, 448.

Phidias, II, 333; 354; - VI, 170; -X, 344; 355.

PHILIPPE, roi de Macédoine, VII, 434; 164; - X1, 300; 314. PHILIPPE II, dit AUGUSTE, VIII, 468:-

IX, 306; 307. PHILIPPE IV, dit LE-BEL. V, 7;-VIII, 464; - IX, 79.

PHILIPPE VI, dit DE VALOIS. III, 346; -

VIII, 168. PHILIPPE II. roi d'Espagne. IV, 322; -

Son intervention dans la Ligue, X, PIRON. I, 45; 333; — II, 388; — III, 416-417, 120; 126. 
| 84; 96; 279; — V, 84; — les Fils PHILIPPE III. X. 434.

Philippe V. Article: madame des Ursins, V, 320-345.

PHILIPPE DE HAINAUT (la reine). Froissart à la cour de -, IX, 66; 67; 69;

PHILIPPE DE NEMOURS, VIII, 449 PHLIPON (mademoiselle). Voy. ROLAND (madame).

PHOCION. X, 136.

PIBRAC, conseillé par E. Pasquier, Ili, 204; — V, 5.

PICARD, fait un roman avec Droz, III. 439; 425; — VI, 56; sa reception à l'Academie, 366; — VII, 398; remplace à l'Académie par Arnault, 409; - IX, 242; savait peu te latin, 346; 354; 357; en correspondance suivie avec Daru, 358-364. PICCINI. IV, 404; 409.

Piccolonini (la signora), au siège de Siennes, XI, 82.

PICHAT (M. Laurent). Ses Poésies, V. 344.

PICHEGRU (le général). Sa conspiration, VIII, 307.

Pichon (M. Jérôme). Le Ménagier de Paris, 11, 69.

PICTET, a prété de l'argent à Bernardin

de Saint-Pierre, VI, 435. Picter (madame). VI, 437.

PIE VI, élève l'abbé Maury à toutes les dignites de l'église, IV, 242; -VIII, 46; son élection, 49; 52.

PIE VII. IV, 243.

PIERRE LE GRAND. III. 426; -VII, 72; 297; 304; 370; - son portrait consuité par Catherine, VIII, 207.

Pierre III. IV, 432.

Pierre d'Auxerre, à Lyon, VIII, 477. PIERRE DE FONTAINES .. VIII, 424.

PIERRE DE NOUILLE, VIII, 413.

PIERRE L'ERMITE. IV, 203.

PIGALE (madame). Contes de Courier à

—, VI, 277. PICALLE, sculpteur. Pensées de Joubert

sur —, I; 129; — vent faire la statue de Voltaire nu, IV, 490.

PINDARE. II. 233; — III. 81; 96; —IV. 298; — ses *Odes*, V. 448; 426; 215; — traduit par M. Villemain, VI. 432; 368; - appreciation des Odes de -, VIII, 57; - 1X, 143.

PINEL (le docteur). Son Eloge par Pariset, 1, 318, 319, comparé à celui de Cuvier, 321, 322.

PIRITHOUS. VII, 366.

ingrats, VI, 392; — 1X, 166. Рітноυ. 111, 497; — V. 330.

PITRA, porte Bailly à l'Hôtel-de-Ville. X. 304.

PITT. Eloquence anglaise, I. 87; son role, 418; - lettre de J. de Maistre sur sa mort, IV, 463; 385; — VI, 407; — VII, 449; 483; — Gibbon redevient anglais à la voix de —, VIII, 349; 361. Voy. Chatham. Pixerecourt (de), bibliophile, 11, 68.

PLANCHE (M. Gu-tave). Article sur Latouche, III, 388; - IX, 101.

Plancius, charge par Henri IV de rechercher le passage du Pôle-Nord, X.

PLASSAC (de). Ses lettres, VIII, 88. PLATON. I, 21; 92; de la vie privée, 127; 136; — II, 218; 290; 309; 331; 345; — III, 12; 32; 42; 239; 325; 326; 344; - IV, 8; appelé poéte par 320; 344; — 17, 451; 452; 350; — Montesquien, 74; 451; 452; 350; — V 919: 277: 416; 421; — VI, 124; V, 212; 277; 416; 424; — VI, 124; traduit par M. Cousin, 128; 306; 312; 321; -VII. 450; 167; 468; 469; 365; VIII, 237;
 Duclos n'a pas l'ironie de —, lX, 474;
 X, 463; 470; 225; 286.

PLATOW, general russe. Retraite de Russie, I. 243. PLAUTE. Mirabeau le lit, IV, 24; — VII,

3; - VIII, 79; - IX, 333; 356; traduit par madame Dacier, 387; 388.

PLEMPIUS. VIII, 405. PLINE le naturaliste. Histoire naturelle trad. par E. Littré, II, 36-50; — III. 8; - sa curiosité hérolque, IV, VI, 21x; - sur la mort subite, VII, 218-219; — Gui Parin Paffec-tionne, VIII, 90; 349; son avis sur les livres, 357; sa tolerance, 367; sur la mort subite, IX, 216; 280; Daru est un peu de la famille de -,

352; — Buffon sur —, X, 50.
PLINE le jeune, cité par Féncion, II,
40; ses Lettres, 48; 50; Lettres sur
l'avocat, 366; — E. Pasquier l'imite, III, 202; - IV, 484; 247; - Courier refait ses Lettres comme -, VI, 264; - VII, 35; 388; - IX, 423; - X,

453; 484; — XI, 431; 295. Регоне (l'abbé), VI, 225; — X, 285. PLUTARQUE. Les Vies sont à lire en public, 1, 229; 230; madanie Du Deffand accusée de ne point l'aimer, 337; - 111, 80; - 1V, 472; 226; Article: Amyot, 342-357; - V, 42; 411; -VI, 271; opinion de Courier sur les

Grande Hommes de -- , 272; 290; 483; } Montesquieu sur — , VII , 34 ; lu par Franklin, 402; 470; 248; 249; — VIII, 72; 90; 404; 396; — traduit par La Boëtie, IX, 446; 419,—X, 444; sur la religion, XI, 206; 215; Henri IV l'a lu dans sa jeunesse, 319.

Parlinitz (le baron de). Portrait de Madame, IX, 55.

Poésie (de la) de la nature, de la Poésie du soyer et de la samille, XI, 102-116

Poésie (de la) et des Poëles en 1852, V. 300-315.

POITIERS (Diane de). Vers d'Olivier de Magny sur -, 11, 395.

Poix (le prince de). Mirabeau dine chez

—, IV, 78.

Poix (la princesse de). Son salon, I,
340; — XI, 404.

Polann, publie la Chronique de Jean Le
Bel, IX, 86.

Poley (M. L.), traducteur de la Corres-

pondance de Goethe et de Kestner,

XI, 239. Polignac (l'abbé, depuis cardinal de), aime de la duchesse de Bourgogne, 11, 78; 388; - favori de la duchesse du Maine, III, 470.

Polignac (le prince de). Affaires de juillet 4830, VI, 33, 84, 36; 88; 97; 406; — VII, 30.

Polignac (la comtesse Jules de), favorite de Marie-Antoinette, IV, 232; -

VI, 486; 487; 362. POLITIEN. II. 140: — Et. Pasquier l'i-

mite, III, 212. POLTROT. Coligny s'intéresse à -, VIII,

Polybe. M. Thiers rappelle sa méthode, 1, 421; - rapports entre Fredéric et —, III, 454; 460; — VI. 222.

Pommier (M. Amedée). Eloge d'Amyot, IV. 342.

Pompadour (madame de). Mémoires de madame Du Hausset, sa femme de chambre, 11, 380-399; extrait des registres de l'état-civil relatifs à -, 899; affaire de l'Encyclopédie, 413; – jugėe par Droz , III , 444; — IV, 218; Lauzun est cleve dans son boudoir, 219; protège Marmontel, 402; 406; 408; -VI, 167; 333; -VII, 59; - Bernis est dans sa faveur, VIII, 7, 9; sa politique, 15-16; Article: De l'état de la France sous Louis XV, 48-34; 320; 425; -- sur Duclos, IX, 476; 484; 383; admission de Diderot à l'Académie française, 199; fait une

PEYRONNET (de). VI, 409.
POMPÉE. III, 204; — IV, 354; — VI, 272; —VII, 306; — VIII, 102; —XI, 205; 208.

Ponponne (de), disgracié avec Fouquet, V, 242; 294; 298; — VI, 412; — IX, 226.

Poscher, grand-oncle de Saint-Martin, X, 498.

Poncy (M. Charles). Les Chansons des

metiers, IV, 57. Pongerville (M. de), publie l'Astrono-mie de Daru, IX, 376.

Poniatowski (le roi Stanislas). Madame Geoffrin en Pologne, 11, 254; - IV, 445; - accueille Bernardin de Saint-Pierre, VI, 343-344; 429; 423; 424; -VIII, 206.

Pons (l'abbé de). IX, 402.

Pons (mademoiselle de). III, 331; -V, 145.

Ponsard (M.). Son école, V. 306; -Ulysse, 1X, 444; - l'Honneur et l'Argent, X, 408-409.

PONT DE VEYLE. Société de madame Du Deffand, I, 334; - IX, 174.

PONTCHARTRAIN (de). 111, 58; traite, V, 391; — sur Marguerite, VI, 161-162; — X, 125.

PONTGIBAUD (M. Cesar de). Arabesques et Figurines, V, 303-304.

Pope. Reporte à Homère, I, 87; originalité de -, 88; - ami de Chesterfield, II, 481; - 111, 35; classique du second ordre, 38; opinions de Byron sur -, 39; 42; -V, 97; 100; 102; -VI, 410; -VII, 246; 239;sa traduction d'Homère, IX, 398; -Cowner mécontent de sa traduction d'Homère, XI, 459; raconte la princ qu'il eut à traduire Homère, 179; 290.

Porcher, comte de Richebourg, oncle de Latouche, III, 369. Porée (le Père). V, 224.

PORTAL (le docteur). Son Eloge par Pariset, 1, 321; — sa rencontre avec l'abbé Maury, IV, 200; — X, 229. Portalis (J.-E.-Ma. de). III, 326; -

IV. 359; sur l'art de gouverner, 375; 390; - IV, 360; - Articles sur lui, V, 348-377; - VII, 22; - VIII, 296; Ræderer reste étranger à l'ordre d'idées de \_\_\_, 307.

Portalis (M. le comte de). V, 356. Porten (Charlotte). Gibbon songe à

epouser -, VIII, 375. Porto-Carrero (le cardinal de). V.

pension à Marivaux, 302; - X, 102. | Potenkin. Voyage de Crimée, VIII.

206-207; joue le prince de Ligne, 208: 209.

POTERAT (de). Relations avec Sophie. IV, 38-39.

Potier, évêque de Beauvais. Ministre incapable, II, 497.

POTIER (M.), libraire, IX, 413. POTTER (Paul). VIII, 336.

POUGENS. III, 256.

POUILLY. Premiers siècles de Rome, VIII. 359-360.

POUJOULAT (M.). II, 312; — VII, 27; Correspondence d'Orient, 30; sa collection de Mémoires, 179; - VIII, 819; public un bon texte de Joinville, 398; - Lettres sur Bossuet, X, 145-147, 160; combat les asser-tions de M. Cousin, 166; son livre sur Bossuet, 474.

POULENCY (Bertrand de), sur Jeanne

d'Arc, II, 324.

POULLE (l'abbe). IV, 200,

POULTIER, partisan de la Convention.

VIII, 287. Poussin (Nicolas). V, 5; 306; 343; — VI, 358; — VIII, 334; — IX, 250; - X, 465; L. Robert relève de -,

333; - XI, 295. Pozzo di Borgo, peint par Lamartine, IV, 309.

PRADON. V, 56; 99.

PRADT (M. de). Article d'Hoffman sur —, I, 304; 305;.— sur l'abbé Maury, IV, 208; 211; 326; les quatre *Ecri*vains de la Révolution, 358; 370; 380; 386; 390

Praxitèle. V1, 268. PRÉAU (de). Lettre de Richelieu à ---,

VII, 483. PRÉVILLE. X, 366.

PREUSS (M.), historiographe de Brandebourg Préside à l'édition des Œurres de Frédéric, III, 416; 123; — éditeur des *Œuvres* de Frédéric le Grand, VII, 361, 362.

PREVOST (l'abbé). I, 76; 82; lu par Feletz, 306; — II, 98; 288; 412; — III, 25; le privilège de Clèveland, 331; -VI. 474; — Manon comparce avec Carmen. VII. 306-307; - propose un

plan pour l'Histoire littéraire de la France, VIII, 223; - le Buste de -IX, 97-111; 286; Marivaux est le contraire de -, 288.

PRÉVOST DE COURMIÈRES (Alphonse), neveu de l'abbé Prévost, IX, 98; assiste au convoi de son oncle, 440.

Prévost (M.) à l'ipauguration du buste de son grand-oncle, l'abbé Prévost, IX, 98.

PREVOST (mademoiselle Rosine), sur la mort de l'abbé Prévost, IX, 109.

Prié (le marquis de). Son affaire avec Bonneval, V, 406-408.

PRIE (madame de), fait des couplets, I, 333; - les trafics de -, 1X, 157. PRIESTLEY. IV. 96; - lettre de Franklin à -, VII, 123; 129; lettre de Voiney à

-, 337-338. Priézac. V, 227-228.

PRINGY ( madame de), sur Bourdaloue,

1X, 240, 241.

PRITCHARD. VI, 390. PROBUS, dans Gibbon, VIII, 365.

Proclus. I, 92.

PROHENQUES (mademoiselle de), s'è-chappe des Filles de l'enfance, II, 91; 94.

PROPERCE, traduit par Denne-Baron, X, 308, 313-315.

PRUDHOMME, médecin à la Nouvelle-Espagne, II. 295. PRUD'HON (P.). Vers de Denne-Baron

sur le Zephyre de -, X, 309. Prusias. IV. 309.

PTOLÉMÉE. VIII, 349.

Prolémée, l'astronome, III, 254.

PECELLE (la). Voy. Jeanne d'Arc. Pucelle (Tabbé), enseigne la jurisprudence à Malesherbes, 11, 400.

PUFFENDORF. II. 183, - VII, 58.

PULTENEY, II, 204. Pure (l'abbe de ), dans les Satires de

Boileau, VI, 407. PYLADE. VII, 366.

PYRRHON. VIII, 9.
PYRRHUS. VI, 455; — VII, 453.

Рутнасове. 1, 438; — II, 430; — III, 164; 166; — IV, 336; — V, 421; —

VI, 312; — IX, 382; — X, 8.

QUADT (mademoiselle de). Première | QUINAULT IV, 124; 407; retrouché par gonvernante de Madame, mère du Régent, IX, 33.

QUATREMERE DE QUINCY. V, 367; — VI, 282; opposé à Courier, 291. Quélen (M. de). Ouvre au P. Lacor-

daire la chaire de Notre Dame, 1,

Quérard (M.). III, 368.

QUESNAY (le docteur). Chef des écono-mistes, 11, 389; — Duclos chez —, IX, 476.

Quesnel (le Père). Rollin prend parti nour -. VI. 217; ane dotes sur Boileau et Racine, 445-446.

Quenes de Betrune. A la croisade, IX, 307; 308; 324; cultive les Muses,

Qu'ext-ce qu'un classique? III, 31-44. Quicherat (M. Jules). Procès de Jeanne d'Arc, II, 342-328; - communique un portrait de Froissart, IX, 76-77.

Quin. Assiste au convoi de l'abbé Prévost, IX, 410.

Marmontel, 408;—s'attribue des vers de Ch. Perrault, V. 205; 246; — dans les Satires de Boileau, VI. 407; — 1X, 391; — présente au roi trois li vrets d'opéra, X1, 20.

QUINAULT (mademoiselle). Ses soupers, 1, 468; — 11, 432; 247; — soupe chez —, IX, 204; — Saint-Lambert chez —, XI, 408, 409. Quincy (J.). Lettre de Franklin à —

sur la politesse, VII, 434.

QUINTILIEN. Critique scrupuleux, I, 43-14: - II, 49; - traduit par l'abbé Gédoyn, III, 54; 55; 56; 57; 408; -IV, 38; 404; 216; — Patru comparé à, -V, 230; - édité par Rollin. VI. 219; - IX, 220; - XI, 228; 237;

Ountilius. Boileau appelle Patru —. V, 230.

Quintin Correspondant de De Brosses. VII, 74

Quirini (le cardinal). Chez D'Agues-seau, III, 330.

### R

RABBE. VI, 83; 86; 87. RABELAIS. I, 21; 490; le français a beaucoup perdu depuis lui, 287; Chaulieu en a une veine, 362; mot de La Bruyère sur —, 363; 370; manque de chasteté, II, 228; Beranger arrive à la même conclusion, 240; Panurge comparé à Gil Blax. 284; 344; - Rabelais par M. Eugène Noël, III, 4-45; n'est pas classique, 39; 496; — IV, 60; — Raynouard sur —, V, 3; 223; 269; 409; 411; — VI, 483; 266; — VII, 4; 42; 70; 356; 358; son influence sur La Fontaine. 414; 423; — VIII, 71; 93; 97; -Madame a sous sa plume une veine de —, IX, 42; 55; 62; — X, 240; 254; — Charron l'imite, XI, 246; 262.

RABOU (M.). VII, 27. RACAN. II, 42; - ami du père de Bussy-Rabutin, III, 279-280; - VI, 139; -

VII, 215; aimé de La Fontaine, 414; 419; - disciple de Malherbe, VIII. 54; sur -, 60-66; aux conferences de l'Academie, 67; 68; - X, 181; 182; 183; 189; - XI, 296.

RACHEL (mademoiselle'. I, 34; dans Adrienne Le Couvreur, 139; 174; madame de Girardin sur —, III. 313.

RACINE. I. 44; qualifié d'ancien, 92; 120; 124; 136; 138; mort de la Champmeslé, 166. 167; lu en public, 227; opinion de Napoléon sur -, 227; 242; 294; souverain légitime de la scène. 300; jugé par madame Du Deffand. 335; 362; - 11, 76; la Phèdre, 98; 128; 143; 288; 350; — admirateur de Rabelais, ill. 42; Athalie modèle du classique modéré, 36; 40; demande madame de Caylus pour jouer dans Bether, 48; 52; 100; 183; 244; 216; 250; 304; 349; 324; 327; - IV, 50;

54; 470; madame de Maintenon lui demande une comédie sacrée, 250; lit Amyot à Louis XIV, 357; 447; — V. 41; 56; Bajazet critique par La Harpe, 89; La Harpe sur —, 92-43; 94; 401; retrouve, dans Eather, un lyrique vrai, 448; 204; 203; querelle des anciens et des modernes, 211-215; réconcilie Boileau et Perrault, 216; 230; 238; 264; 387; - VI, 90; 122; 217; Madame favorise —, 261; Iphigénie jouce à Varsovie, 343; 400; 407; 408; mene Boilean chez Chapelain, 410; vers de Boileau à -, 411-412; sur Boileau à Auteuil, 415; anecdote racontée par le l'ere Quesnel. 446; 417; - VII, 158; veut concilier les beautés grecques avec les élégances françaises, 470; 411; 443; 416; conversation avec La Fontaine, 420; assiste La Fontaine à sa mort, 422; - VIII, 223; 231; 313; compose des comédies sacrees pour Saint-Cyr, 385; son passage à Saint-Cyr, 386-387; 388; 389; 394; - Massillon a du -, IX, 2; 8; Massillon rappelle -41, 42; remarque de Lassay sur Phèdre, 155-156; 215; on oppose à Shakspeare, 252: Racine et Shakspeare, de Beyle, 253-256; 271; 276; 392; 408; — X, 69; il y a en Massillon quelque chose de -, 165; 169; ses visites à Maucroix, 488; 339; 407: - Dangeau lui fait écrire Bérénice, XI, 48; son discours à la réception de Th. Corneille et de Bergeret. 48-19; tout à fait établi en cour, 49; son Histoire du roi, 20; quelles de ses pieces préfère le roi, 20: 34: 39: 91: 181; au siège de Mons, 265, 266; 278; 313.

RACINE fils. I, 20; —III, 40; chez D'Aguesseau, 328; — V, 446.

RAFFÉ (mesdemoiselles de). IX, 408. RAISIN, joue à la cour, XI, 21.

RAMBOUILLET (madame de). 1, 294; morigène la cour. VII, 35.8; — ce qu'en dit Rœderer, VIII, 313-344; les Esprits-doux, XI, 44.

RAMBURES (mademoiselle de). Son portrait par madame de Caylus, III, 52. RAMEAU, jugé par De Brosses, VII, 75.

RAMOND DE CARBONNIÈRES. III, 273; — Sur Buffon, X, 247; Articles sur lui, 362-403; — influence de Werther sur —, XI, 250.

RAMOND (madame) la mère. X, 363. RAMSAI. Entretiens de Fénelon, II, 9; — son Fenelon, X, 44.

RANCÉ (de). I, 354; - V, 391; -VII,

224; — vie des disciples de —, VIII, 343; — X, 478.

RANCÉ (madame de). IV, 446.

HANDON (le colonel). VI, 421; 426; 427; 42~; 433.

RANDOUIN (M.), préfet de l'Oise. Acte de décès de l'abbé Prévost, IX, 109. RANKE. IX. 372.

RAPHAEL. I, 43; s'est peint lui-mème, 49; impression qu'il fait, 54; — II, 335; — V, 205; — VI, 340; — jugé par lle Brosses, VII, 73, 76; 246; — M. Cousin sur —, X, 165; ce que L. Robert reproche à —, 338-339; 344.

Ruphael de Lamartine, I, 51-63.

RAPIN (le Père). V, 229; — VI, 324;— VIII, 98; 404.

RAUCOURT (mademoiselle), jugée par madame Du Deffand, 1, 338. RAVAISSON (M.). X1, 232.

RAYENEL (M. Jules) Lettres d'A. Le Couvreur, I, 459; — notes sur madame de La Tour-Fraqueville, II, 53; Lettres de Mazarin, 493; — notes sur La Harpe, V, 84-82, 104.

RAVIGNAN (M. de), pourrait lutter avec le Père Lacordaire, 1, 475.

le Fere Lacouraire, 1, 745.

RAYNAL (l'abbé). I, 443; 281;— II, 246;
295; apprécie par Galiani, 337;—
IV, 37; 488; Mallet du Pan sur—,
363,—V. 405; jugé par Fièvée, 479;
— VI, 346;— De Brosses sur—,
VII, 91; charge Grimm de sa Correspondance, 232; 242; 326;— jugé par
le prince de Ligne, VIII, 215; 374;
— premier professeur d'Arago, X, 3;
370.

RAYNAL (M. Paul), recueille les écrits de Joubert, I, 433.

RAYNOLARD peint par Lamartine, IV, 301-302; — Notice historique sur , par Walckenaer, V, 4-17; — sa reception à l'Académie, VI, 366; un pussage de son discours, 369; — Daru est une sorte de —, IX, 378.

READ (miss), femme de B. Franklin, VII, 406; 407.

READ (M.), public des Conversations de Henri IV, XI, 309. Réaumur. IV, 274; — VI, 437-138; —

RÉAUMUR. IV, 274; — VI, 437-138; — Buffon n'est pas juste pour —, X,

REBOULET. Histoire de la Congrégation de l'Enfance. 11, 91.

Récamier(Jacques-Rose), épouse Jeanne-Françoise-Julie-Adélaide Bernard, I, 98; — V, 409.

RÉGAMIER (madame). Article sur elle, I, 96-108; prête sa grâce, 344; — II 445; 449; la madame Geoffrin de nos l jours, 257; — lettre de La Harpe à - sur son second mariage, V, 408; anecdote sur La Harpe, 108-109.

Réception (une) académique en 1691, d'après Dangeau, XI, 274-288.

REGNARD. IV, 441; - Article sur lui, VII, 4-45; 357; — 1X, 297; 397; -X1, 33; 44; 42.

REGNAULT DE COBEHEN, à Poitiers. IX,

REGNAULT DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY, CONserve la procédure de Baylen, I, 116; — VII, 399; 400; le 18 brumaire, 402; 408; — VIII, 289; envoyé par Bonaparte auprès de Rœderer, 291; au 18 brumaire, 292; lettre de Rœderer à -, 293; est la plume du conseil d'Etat sous l'Empire, 306; - rédige l'Ami des Patriotes, X, 396.

REGNAULT (le docteur), censeur de Latouche, III, 379.

Régnier (Mathurin). I, 236; 243; -- la vicille Macette, II, 153; — est une ébauche de grand poéte, III, 39; — VI, 396; 403; — VII, 8; Regnard en dérivait, 42; 423; — VIII, 470; — Maucroix tient de —, X, 479; 489. REGNIER DES MARAIS (l'abbé), IV, 440.

RÉGNIER (M.) de la Comédie française. Lettres d'A. Le Couvreur, I, 463.

Regrets (les). Article: VI, 325-337. REICHSTADT (le duc de). Marmont visite le —, VI, 45; 25; 39; Marmont sur le —, 39-46; — le prince de Ligne

lui fait faire la manœuvre, VIII, 247-218.

REIFFENBERG (de). Notice sur le prince de Ligne, VIII, 249. REINAUD (M.), traducteur des historiens arabes, VII, 25; 26.

REMBRANDT. IV, 307.

REMOND. Eloge de madame de Caylus. III, 56; - 1X, 409.

REMUSAT (M. de). Eloge de Royer-Collard, III, 35; - IV, 67; - Article: SAINT-ANSELME, VI, 296-308.

RÉMUSAT (madame de) 1, 132. RENAN (M. Ernest), IV, 339; - femmes célèbres d'Italie, IX, 380.

Renaudot (Theophrasie). Cosnac lui envoie des mémoires pour la Gazette, VI, 246; — querelle avec Gui Patin, VIII, 72, 79; fonde un bureau de renseignements, 80; querelle avec la Faculté de Paris, 81-87; 99; — X, 232.

RENAULD DE MONTMIRAIL, SE CROISE, IX, **307.** 

RENDU (M.). IX, 414.

René (le roi). Sa statue à Angers, IX,

Renée (M. Amédée), éditeur des Lettres de lord Chesterfield, II, 176. Renouard. Lettre de Courier à —, VI,

275; 287.

RETIF DE LA BRETONNE. V, 407. Retz (le cardinal de). I, 75; 82; vrai de ses Memoires, 258; - 11, 432; réfute par M. de Laborde, 494; dernier ennemi de Mazarin, 494; réfuté par Bazin, 195; commencements de Mazarin. 199; grand écrivain, 204; sur ses Mémoires, 202-203; mort de Mazarin, 201-206; traité légèrement par M. de Laborde, 207; Bazin le contredit, 375; - III, 400; ses Mémoires. 211; 269; 279; — IV, 4; — ses Mémoires, ter Article: V, 31-48; sur le moment decisif, 57; La Harpe sur -, 94; 436; sur Anne d'Autriche, 439; 446; 486; ses Memoires, 2º Article: 189-201; 219; Patru est avec -, 223; 234; 235; 247; 287; 288; 349; — VI, 448; 441; — VII, 358; — VIII, 95; Gui Patin appelle - un honnête homme, 96; - IX, 268; - XI, 275. RETZ (madame dé). VI, 450.

RÉVEILLE-PARISE. Sur son édition des Lettres de Gui Patin, VIII, 74.

RÉVEILLON. III, 444. REVENTLAU (le comte de), loge Portalis exilé, V. 368.

REY, libraire d'Amsterdam, suggère à Rousseau l'idée des Confessions, Ill.

REYNIER (legénéral). VI, 271; — VIII, 433.

REYNOLDS (sir Josué), à la fois peintre et écrivain, X, 333.

RIANCOURT (de), VI. 424.

RIAUX (M.), professeur de philosophie, présente la psychologie comme une science exacte, VIII, 245.

Ribou (la veuve). II, 287.

Riccio (David), amant de Marie Stuart, IV, 316; 347.

Riccoboni (madame). VI, 64. RICHARD COEUR-DE-LION. VIII. 362; -IX, 306.

RICHARD 11. IX, 80-81.

RICHARDOT (le président). X, 120; 434. RICHARDSON. II. 98; — son Eloge, par Diderot, III. 244; — Buffon l'aimsit, IV. 276, 277; — VII. 246.

RICHELET. Patru travaille au dictionnaire de —, V. 229; 230; 231; — sur Gui Patin, VIII, 89.

RICHELIEU (le cardinal). I, 35; ses Mémoires et ceux de Napoléon, 444 260: - apprécie Mazarin, II, 196: 4 99; 200; qualités que doit avoir son historien, 374; 390; — III, 400; 407; tenait à la gloire littéraire, 445; 218; 392; — Mirabeau sur —, IV, 86; f04; 4 10; - sur Retz, V, 33; 34; 36; 37; 38; sa domination, 39; éloigne madame Bertaut de la reine, 134; 135; 137; 226; 234; 354; - VI, 112; sur la reine Marguerite, 162; 283; 332; - VII, 54: ses Lettres, instructions et papiers d'Etat, 476-208; 244; 288; — VIII, 45; 49; 21; 40; 67; Renaudot fonde la Gazette sous le patronage de -, 79; 81; veut accomn oder Renaudot et la Faculté, 81; 83; 85; l'idee d'un Moniteur remonte à -, 85; 86; 87; 93; Gui Patin le compare à Tibère, 97; 403; sur la chute de Sully, 109; ne dédaigne pas d'écrire comme un simple historien, 413, 414; juge Sully avec dureté, 455; vient au secours de Mézeray, 460; première dédicace de Mézeray à -. 160-162; 163; - X, 8; sur Villeroy, 424-425; 142; sur Jeannin, 443; 450; 466; 167; fait tont pour l'autorité rovale, 323; 324; - XI, 278; écrivain, 290; 301.

RICHELIEU (mademoiselle de Guise, duchesse de), liee avec madame de

Grafigny, 11, 473.

RICHELIEU (le duc de Fronsac, marechal de). Ses Mémoires, 1, 80; 82; relations avec la duchesse de Bourgogne, II, 80; Voltaire lui recommande madame de Grafigny, 473; amant de madame Du Chatelet, 209; 222: 223: lettres de madame de Tencin à -, 245; 381; 382; 384; - Rulhières, aide-de-camp du —, IV, 432; —VII, 84; — cans le Hanovre, VIII, 49, 20; 21; revient à Paris, 24-25; est pour Madame un objet d'aversion, IX, 60; - lettre de Louis XV au -. X. 100; Mémoires de -, par S. de Meilhau, 101; 200; 201; veut mettre Saint-Martin en relations avec Voltaire, 203.

RICHELIEU (le duc de), (4816). 11, 432; - III, 378; - VI, 29.

RICHERAND (le docteur), écrivain mixte, I, 346. RIENZI. L'Histoire de Gibbon se ter-

mine à -, VIII, 366. Rieux (Antoine-Pierre de), remanie

Joinville, VIII. 397.

RIGAUD (Hyacinthe). Portrait de d'Antin, V, 382-383; - portrait de Madame, IX, 41-42; - son portrait de Bossuet, X, 456.

RIGAULT (M. H.). Son Article des Bê-

hots, sur Chapelle, X1.39.

Riolan (le docteur). Bayle fait la table des Œuvres du —, VIII, 75; Gni Patin lui succède au Collège de

France, 400. Riocepe. Lie avec Pariset, I, 313; —

Beyle sur —, 1X, 261.

RIVAROL, SDF Florian, III, 487; — Sur le style de Mirabeau, IV, 20, 38; ré-ponse à Lauzun, 227; 358; 422; 432; — Article sur lui, V, 49-66; 369; — VII, 22; 260; répond à l'Importance des opinions religionses de Necker, 279; 322; 323; - refute par Rœderer, VIII, 290-294; — ses plaisanteries sur Buffon, X, 58; 75; 80; - apprécie, le premier, Dante en France. XI, 169-170.

RIVET (Dom), entreprend l'Histoire Htteraire de la France, VIII, 224; publie le Necrologe de Port-Royal, 221; 222; Elude sur -, 222-226.

ROALDES (mademoiselle Therese). Relations avec Jasmin, IV, 246-247.

Robert (le roi). 1, 265. Robert. Aventures de Montesquieu et

de —, VII, 42-43. Robert de Namur, engage Froissart à écrire l'histoire de son temps, IX, 66.

Robert (Léopoid). Sa défaillance, II. 334; - Articles sur lui, X, 332-364.

ROBERTSON. J. Michaud philosophique à la manière de —, VII, 26; visité par Franklin, 420; — Gibbon parlant de —, VIII, 358; sur l'ouvrage de Gibbon, 365; félicite Gibbon de son portrait de Julien, 367.

ROBESPIERRE (Maximilien), jugė par Napoleon, I, 413; 259; — sa popula-ritė, II, 27; — III, 80; 83; 93; 94 jugeant Condorcet, 276; — Lamar-tine indulgent pour —, IV, 297; 377; Tine managem pour —, IV, 227; 377; 381; 381; 314; — La Harpe sur —, V, 404; loué par Le Brun, 430; 474; 747; jugé par Fiévée, 475: 270; Saint-Just rejoint —, 273; 274; met Saint-Just en avant, 277; 284; — Carrel sur —, VI, 447; — peu ménagé par Arnault, VII, 398; — VIII, 282; 284; — IX, 264; 338; — X, 244; 251. Robespierre jeune. VI, 5.

ROBIN, vent avoir des charges au ra-bais, VIII, 442, 443. ROBIN (M. J. Ducis chez —, VI, 384. ROBIN (Catherine). L'abbé Prévost de-meure chez —, IX, 409.

ROBINEAU (mademoiselle), s'appelle Do-ralise dans les romans de mademoiselle de Scudéry, IV, 405.

ROCHAMBEAU, I. 476.

ROCHEBILIÈRE (M.). sur une édition de Manon Lescaut, IX. 102.

ROCHEFORT (de), chevalier breton, VIII,

ROCHEFORT, graveur. Portrait de Bour-daloue, IX, 239.

ROCHEFORT (la marquise de). La Fare

amoureux de la —, X, 318. Rocheront (1: comtesse de ). IX, 181; mora Ducios, 204.

ROCHEGUDE (de). V, 43.

ROCHEMORE (le marquis de). 1, 163. ROCHES (le cheval er des). VI, 433.

ROCHESTER. I, 76.

ROCHETTE (mademoiselle). Le prince de Conti amourcux de —, VI, 241.

Rocnois (mademoiselle), maltresse de Chaulieu, 1, 368.

ROCKINGHAM (le marquis de). Ministère

du -, VII, 126. ROCOUANCOURT (M.), SUR MONILUC, XI, 68. RODET (Marie Therèse). Voy. Geoffrin

(madame). RODRIGUEZ. Vérification de la méri-dienne, X, 4.

ROEDERER (le comte). I, 296; 304; sur Chamfort, IV, 426, 431; — ré-ponse à Rivarol, V, 65; 470; désigne Fiévée au premier Consul, 478; — le 48 brumaire, VII, 402; - Articles sur lui, VIII, 262-346; 349; appendice, 424-434; - IX, 342; peu d'accord sur certains points avec Daru, 373; - ses reproches à Ramond, X, 396.

Rœderer (le baron), publie les Œuvres de son père. VIII, 262, 263; 263; compose lui-même l'Adresse aux Pa-

risiens, du 48 bramaire, 292; 433. Roger (M.), croit continuer le siècle de Louis XIV, I, 94; mot sur Pariset, 316; — III, 439; on joue chez lui les Proverbes de Th. Leclercq, 421, 422; - IX, 346; 354; en correspondance avec Daru, 356-357.

Roger (madame), joue les Proverbes de

Th. Leclercq, 111, 422.
ROGER-LACASSAGNE Lettres de Ramond à M. -, X, 402-403.

ROHAN (le duc de), accompagne Mademoiselle à Orleans. V, 225; - accuse Richelieu, VII, 200; - VIII,

ROHAN (le cardinal de). Bernis dans le procès du —, VIII, 54; — IX, 2×; — Ramond à la cour du —, X, 377; Cagliostro à Saverne, 378-379; affaire du collier, 380-384

portrait par Lamennais, III., 336. ROBAN (le chevalier de), insulte Voltaire, II. 164; - La Fare sur -, X,

ROHAN (Mgr l'abbé duc de l. III., 301. ROHAN-VENTADOUR (l'abbé). V1, 224.

ROHAN (Marie-Eléonore de), abbesse de Caen. Sur Huet, II, 434; son portrait par Huet, 135, 436. ROBAULT. III, 166.

ROLAND DE LA PLATIÈRE. IV, 430; lettre à mademoiselle Philipon sur Bernis, VIII, 50-51; 2×4.

ROLAND (madame). Sur Barnave, II. 19; admiratrice de J.-J. Rousseau, 52; - accueille Condorcet avec defiance, III, 276; - sur Chamfort, IV, 428; Chamfort l'étonne, 429; -VI, 379: -VIII, 50; - Beyle sur -, IX, 264; lettre sur l'Homère de madame Dacier, 393-394.

ROLLE (M.). Sur le Légataire, VII,

ROLLIN. I, 43; 304; — II, 46; — III, 431; son père était coutelier, 229; critique honnête, 233; a un style d'honnête homme, 318;— IV, 342; a été fort critique, 355; 388; -Article sur lui, VI, 213-230; -VII, 147; conduit ses clèves à un sermon de Massillon, 1X, 43; 393; — XI, 228; 230; 235.

Romain (Julio Pippi, dit Jules). II, 205.

Roman (le) de Renart, VII, 220-233, 248-261

ROMANOF (Michel). VII, 302. ROMANZOW (le maréchal). Le prince de Ligne auprès du —, VIII, 209. ROMIBU (M.). IX, 98; 443.

Romiguière (M.). Défenseur de Carrel, VI, 74.

Robilly (le pasteur). Sermons sur la résignation, IV, 369.

Romilly (Samuel). Lettre de Mirabeau à -, contre Gibbon, VIII, 369. Romulus. VII, 50.

Ronsard. Sonnet à sa maitresse, II,, 234; — jugė par E. Pasquier, III, 199; — sur Marie Stuart, IV, 313; 345; on a été trop dur pour -, 354; - tombe dans l'artificiel, V, 448; sur Bertaut, 433; 227; — VI, 427; 453, 453; 400; — sur Ronsard et soa école, VIII, 60; — IX, 416; 418; — X, 235; 256.

Ronsin, III, 95 ROQUELAURE (de). VII. 358; - VIII.

Rohan (le cardinal de), (1832). Son l Roquelaure (de), évêque de Senis.

Nommé de l'Académie, VII, 97; -XI. 287.

Rosa (Salvator). VIII, 202. Rose. VIII, 192.

ROSENBERG (madame de). Veut emme-ner Saint-Martin à Venise, X, 210.

Rosny. Voy. Sully. ROSNY (le baron de). Cousin de Sully, VIII, 449.

Rossi (M). Apprécie Droz, III. 140; — lacunes du Code civil, V, 375. Rossini. IX, 246; 250; 253; 272.

ROTROU. Marmontel le veut corriger, IV, 408; - Biographie de -, par M. Guizot, VI, 127; est le Corneille de Ducis, 388; - est, avec Mézeray, l'un des derniers Gaulois, VIII, 458;

ROTTENBOURG. VII, 383.

ROUCHER. V. 412; — sur les Géorgiques de Delille, XI, 410; appréciation des Mois, 414-412.

ROUGEMONT (Denis). VI, 438; 439. ROUILLÉ. V. 3:7.

ROULLET-MÉZERAC (M. de). Donne à L. Robert les moyens d'aller à Rome, X, 334-335.

Rousseau (Jean-Baptis'e). II. 170; 279; Lettre à Brossette sur Le Sage, 289; — 111, 84; 250; — est froid et factice, V, 448-149; célèbre Bonneval, 400; — intermédiaire entre le duc d'Aremberg et Rollin, VI, 222; 227; - 1X, 407; - XI, 181.

ROUSSEAU (Jean-Jacques). I, 20; opinion sur Saint Preux, 55; 59; 60; 62; commence la déclamation, 84; étudié par M. Cousin, 92; 424; lu en public, 249; 284; 290; découvre la nature, 291; étudié par Dussault, 299; n'a jamais été mùr pour Gil-Blas, 300, 301; 330; jugé par madame Du Deffand, 355; jugé par Cha-teaubriand, 347, 348; — J.-J. Rousseau et madame de La Tour-Franqueville, 11, 54-67; son influence sur mademoiselle de Lespinasse, 404; 445; attaqué par madame d'Épinay; 146; 147; 149; madame d'Epinay dans les Confessions, 150; 154; jugeant Grimm, 459; 462; 245; 239 258; 269; 270; 341; 351; G. Sand est un peu de son école, 360; madame de Pompadour eut voulu l'obliger. 387; 392; reconnaissant envers Malesherbes, 416; 422; - étend, dans l'Emile, le système d'éducation de Rabelais , III , 40; 44; 33; les Confessions, 62-77; 78; 89; éloge des vertus naturelles, 403; 414; 412;

opinion de Frédéric sur -, 456; comparé à Diderot, 242; 313; - IV, 4; 6; 8; 44; 47; jugé par Mirabeau, 37-38; 45; sur Ninon, 145; madame de Lambert a de à un accent de -. 173; 175; sur le Pays-de-Vaud, 184; 195; sur la duchesse de Lauzun. 220: 230; 264; s'égare à répondre aux calomnies, 268; visite le cabmet de Buffon, 269; 273; Buffon n'a pas la sensibilité de —, 276; fournit une épigraphe à de Bonald, 326; a profité d'Amyot, 357; 362; Mallet du Pan est peu de son école, 387; 388; tout est senti dans les Confessions, 396; 397; Marmontel sur -, 402; son influence, 437; conversation avec Rulhière, 438; relations avec Du saulx, 438-441; - sur les Confessious, V, 34; 51; 454; Sieyes ne s'en rapproche pas, 454; note de Sieves sur -155; 168; jugé par Fiévée, 179, 184; 271; Portalis en garde contre les doctrines de - , 351 , 352 ; impression que lui aurait faite un morceau de Pascal, 423; - VI, 63; 8×; 89; 474; 208; 212; 269; 338; 344; relations avec Bernardin, 348-349; 354; 3:4; 358; 360; 363; 381; 434; 440; - opinions de J. Michaud sur -, VII, 47, 48, 49; 61; hardi et téméraire, 62; sa musique jugce par De Brosses, 75; 88; 46; 417; 473; - peinture de la Savoie, 210-211; sur Grimm, 227; 229; 230; picsenie Grimm à madame d'Epinay, 233; jugé par Grimm, 235-242; 247; mot sur l'amitie, 250; 254; a la conviction de la vérité de ses ídées, 232; appréciations de Grimm sur —, 254-255; 267; morceau de Volney contre —, 334-335, 338-339; 390; se refugie dans la principauté de Neuchatel, 392; 424; -VIII, 44; lettre du prince de Ligne à -, 495; a révélé la solitude, 203; 265; a dé-couvert les paysages de la Suisse, 336-337; 334; letire à Moulton sur Gibbon et mademoiselle Curchod, 354-355; - on se ressent d'être venu au monde après -, 1X, 49; après les Romans de Duclos, on comprend le niérite de la Nouvelle Héloise, 472-473; 175; Duclos se fit agréer de -. 197; 217; a introduit le pittoresque litteraire, 260; Beyle sur —, 261; 301; - Chateaubriand disciple de -X, 61; 99; 203; 216; Saint-Martin a un grand attrait pour -, 223-224; 362; 368; n'a dessiné que le pays de Vaud et le Valais, 369; Ramond

écrit comme —, 878; 394; — ramène les cerivains à la nature, XI, 44-45; 400; les Confessions sur Saint-Lambert, 404; 430; 448; 450; la maladie de Cowper comparee à celle de -, 462-163; a propagé l'amour de la campague, 463-164; 216; Goethe s'applique un mot de Saint Preux. 246.

Rousseau, du Conseil des Anciens, VIII. 295.

Rousseau (madame). Est-elle l'auteur des Conseils d'une Mère? VIII, 285. Roussel, écrivain mixte, I, 346. Rousseville (madame de). IX, 1 2. ROUX (M.). IV, 210; 305.

ROUX-ALPHERAN (M.). Recherches sur

Maiherbe, VIII, 36.
Roux-Laborie (M.). Duel avec Carrel,

VI, 444. Revico (le duc de), VI, 404; - Note sur l'approvisionnement de Paris. IX, 365.

ROYER-COLLAND. Est de son temps, I, 43; distingue trois sortes d'esprits, 179; — II, 183, 181; sur le respect, RUSSY. X. 132. 294; — lomé par M. de Rémusat, III. 35; 326; — IV. 377; — V. 02; correspondant de Louis XVIII, 478; — sur M. de Rémusat, VI, 297; sur RUYSDAAL. VIII, 334.

l'abaissement des idées, 307: -VII. 265; procède de Necker, 203; un petit groupe le quitte pour suivre M. Cousin , VIII , 238; sur Joufroy, 239-240; — sur le fait, IX, 78; si réception à l'Académie, 376. Roze. III, 347.

RUBENS (Pierre - Paul). Saint - Simon compare à -, III, 220; - IV. 497: VII, 74; 121.

Ruffé (lé sieur de), X, 111. Ruffer ( le président de ), VII, 79 : 94. Ruffey (madame de), mère de Sophie. IV, 20.

Ruffin, ministre de Théodese. IV!. 149.

RULLIARD. 1, 81; SON SMILLÉ POUR Madame de Beaumont, 430; — mest de madame Geoffrin sur —, II, 253; — complimente Chamfort, IV, 448; — Article sur lui, 432-447; — V, 49; — VII, 275; — IX, 273; — X, 80; 81. RULLIAND, avocat oublié. VIII, 264. RUSIK, VII, 266. Rulhière. I , 81; son amilié pour ma-

Russel (lord). II, 302. Russy. X. 132.

Ruvigny (de). Se retire en Angleterre avec sa famille, XI, 25.

SABATIER, V. 57.

Sablé (la marquise de), se retire à Port-Royal, I, 97; — n'écrivait pas l'er-thographe, IV, 403; son salon réunit la noblesse et la bourgeoisie, 443; -IX, 418; - X, 318.

1X, 448; — X, 318.

SACY (Lemistre de ). Entretien avec Pascal, 11, 9; — V1, 248; — 1X, 228.

SACY (Louis de) traduit Pline-le-Jeune, 11, 48, 49; — nécessaire à madame de Lambert, 1Y, 484; — 1X, 426.

SACY (Sylvestre de). Son Eloge par V. de Broglie, 11, 306; — Lettre de Courier à —, V1, 272; 282.

SACY (M. S. de). Analogia avec Carrel

SACY (M. S. de). Analogie avec Carrel, VI, 409; — sur Ciceron, VII, 303; comparé avec M. Mérimée, 303; — VIII, 368; — sur Massillon, IX, 4; 42; sur le La Rochefourauld de M. G.-Duplessis, 413; — lone l'am-pleur dans les lettres de madame de Maintenon, XI, 98. Sadan (le cheykh), chef de la révolte au Caire, I, 152.

SAINCTOT (de , maître des cérémonies. Procès d'étiquette avec Blainville. XI, 263.

Saint-Agy (Magdeleine de), éditeur des Leçons de Cuvier. X, 55.

SAINT-AIGNAN (le duc de). Relations avec Bussy-Rabutin, III. 292.

Saint-Albin (l'abbe de). Madame aime beaucoup -, 1X, 61. SAINT-AMANT. IX, 149.

SAINT-ANDRÉ (le maréchal). XI, 73. SAINT-ANGE. V, 407. SAINT-BELIN (madame de), amie de Sophie, IV, 6; 42; 20.

Saint-Chaumont (madame de), gouvernante des enfants de Monsieur.

VI, 255; 256. SAINT-CYRAN. II, 90. SAINT-EVREMOND, sur la duchesse de

Mazarin, I, 50; 76; 363; - Chester-

field a plus d'imagination, II, 190; traité légèrement par M. de Laborde, 207; - 111, 247; 279; sur Bussy-Rabutin, 282, 283, 294-295; - Ninon et Saint-Evremond, IV, 129-145; 264; 294; - VII, 50; 209; 358; - VIII, 8; 240; - Saint-Evremond et son ami d'Aubigny, 1X, 425; 126; 457.

SAINT-GENIEZ (de). Lettres de Henri IV à -, X1, 293-294.

SAINT-GERI DE MAGNAS (l'abbé de ). sur la conversion de Madame, IX, 38.

Saint-Germain (de), ministre de la guerre, appuie S. de Meilhan, X, 78; **10**0.

Saint-Germain (le comte de). II, 354; 388: - XI, 7.

SAINT GERMAIN (madame de), sœur de Barnave, 11, 48; 483.

Saint-Heren (de). X, 412.

SAINT-HUBERTI (madame). II, 22.

SAINT-HURUGE (le marquis de), III, 83. SAINT-IBAR. II, 204.

SAINT-JEAN (mademoiselle), tient la maison de Marivaux, 1X, 302.

SAINT-JULIEN (de), gouverneur de Sully, VIII, 447.

SAINT-JUST (Antoine - Louis - Léon-Florelle de ). Etudes sur — , par M. Edouard Fleury. V. 265-282; 358; dans l'Histoire de M. Mignet,

VIII, 242; — X, 251. SAINT-LAMBERT, jugé par madame Du Deffand, I, 335; — II, 466; 245; re-lations avec madame Du Chatelet, 1311008 avec madalie Du Chatelet, 220-222; 246; — IV, 328; sur Marmoniel marié, 407; — VII, 244; — sur Boufflers, VIII, 496; 315; Rœderer maintient le Catèchisme de —, 307; — reçoit Vicq d'Azyr à l'Académie, X. 246; — Article: de la poèsie de la nuture, XI, 402-440.

SAINT-LUC (de), fait visiter l'artillerie à Sully, VIII, 145; tué au siège d'Amiens, 143; 149.

Saint-Marc-Girardin (M.). Article sur lui, 1, 7-16; - defend les études classiques, X1. 228.

SAINT-MARTIN (Louis-Claude de), le philosophe inconnu. Articles sur lui, 190-225.

SAINT-MAURICE (de), chevalier d'industrie en relations avec Duclos, IX, 165-166

SAINT-MAURIS (de). Relations avec Mirabeau et Sophie, IV, 4-10; 17-18. SAINT-MÉGRIN (mademoiseile). V, 145. SAINT-MESMIN (le président de ). Sully épris de la fille du -, VIII, 422.

SAINT-PIERRE (Eustache de), n'est pas l'ancêtre de Bernardin de Saint-Pierre, VI, 340.

SAINT-PIERRE (l'abbé de), chez madame Geoffrin, II, 254; — IX, 460.

Saint-Pol (le connétable de ), à Montlheri, I, 493; 494; sa perte, 199; sa mort opposée à celle de Marie-Stuart, IV, 322.

SAINT-POL (dc), au conseil sur la guerre

de Piemont, XI, 63, 66, 67. SAINT-PRIEST (le comte Alexis de). La Chute des jesuites, II, 394; - sur

Bernis, VIII, 46-49. SAINT-RÉAL. IV, 434; — VII, 50; 209; - Conjuration de 1618, IX, 374-372. SAINT-RIRAN (le sieur de) X, 111.

Saint-Ruth, commande les troupes dans

les Cévennes, XI, 22.

SAINT-SIMON (le duc de). I, 76; cite les Hamilton, 77, 78; sur Hamilton, 85, sur ses portraits, 120; conteste la noblesse de Chaulieu, 358; 360; accuse Chaulieu d'abus de confiance, 365; 369; portrait de La Fare, 370; 372; — Fénelon à la cour, II, 4-6; loue la duchesse de Bourgogne, 71; voyage à Fontainebleau, 74-75; les amants de la duchesse de Bourgogne. 78; 80; 276; Bazin s'en est occupé, 376; - sur madame de Caylus, III. 47, 48, 49; 52; 56; sur la duchesse du Maine, 469; ses *Mémoires*, 244-227; sur D'Aguesseau, 322, 323, 326; sur l'affection de Louis XIV pour madame de La Vallière, 366; — IV, 2; 26; sur Ninon, 434, 435; sur madame de Maintenon, 284, 292, 293; — sa joie d'observer, V, 42-43; 46; 208; sur Louis XIV, 251-252, 254, 255, 264; sur Gourville, 285; sur le mariage de Gourville, 299; sur madame des Ursins, 319, 324, 326; sur le duc d'Antin, 378, 380, 383, 384; sur Bonneval, 397; 399; la réhabilitation de Bonneval, 404; - portrait du prince de Conti, VII, 7; 202; — VIII, 489; — sur Massillon assistant de Dubois, 1X, 28-29; sur ses Mémoires, 32-33; portrait de Madame, 40, 41; sa haine pour madame de Maintenon palit auprès de celle de Madame, 46; 47; 49; ce qu'ont de commun Madame et —, 49-50; Ma-dame donne la main à —, 62; rapproché de Froissart, 76; 84; sur le inarquis de Lassay, 130-131; 135; 136; 143; 152; 153; sur la vieillesse de Lassay, 161; Duclos ne fait qu'abréger —, 489-194; 195; 233;

madame Dacier, 409; — sur la com-tesse de Grammont, X, 19; sur le duc de Chevreuse, 30-31; sur le duc de Bourgogne, 35; entrevues de Fénelon et du duc de Bourgogne, 37; 40; son espoir en le duc de Bourgogne, 41; d'Aubigné compare avec -, 235; comparé avec La Fare, 326; sur La Fare, 329 ;- ses Notes au Journal de Dangeau, XI, 3, 4, 5, 6,8, 9, 44, 44; 495; 263; ses Notes au Journal de Dangeau, 267, 270, 273, 274, 277, 283, 284, 287, 288; erratum, 318.

SAINT-SIMON (le comte de). VI, 76; 77. SAINT-SULPICE (messire Antoine d'Ebrard de ), évêque de Cahors, prend Charron chez lui, XI, 200-201.

SAINT-VICTOR. 1, 296.

SAINTE-ALDEGONDE (le comte de), IV. 381: 383; 385; 386.

SAINTE-AULAIRE (le marquis de). 1, 84: — son Quatrain, III, 175; — Quatrain au sortir de Sceaux, IV, 180. SAINTE-AULAIRE (M. de). Histoire de

la Fronde, V, 38-39. Sainte-Beuve (M. C.-A.), se charge de faire tous les lundis un article de litterature au Constitutionnel, I, 5-6; - note à l'article Lamartine, IV, 309; - rapporteur de la Commission des primes à décerner aux ouvrages dramatiques. Son rapport, 1X, 443-418, et X. 405-410.

SAINTE-CROIX. Lettre de Courier à -, VI, 271.

Sainte-Marie du Mont (de). VIII, 323. Sainte-Marthe. Lettre de Massillon à —, 1X, 2.

SAINTE-PALAYE, accompagne De Brosses en Italie, VII, 74; 76; — erreur sur la naissance de Froissart, IX, 64.

SAINTINE (M. X.-B.), VI, 64. SALADIN, VIII, 362; — IX, 306. SALINIS (M. de), évêque d'Amicos, VI,

310; 311; fonde, avec l'abbe Gerbet, le Mcmorial catholique, 313; 321; 322

Salisbury (la comtesse de). Amour d'Edouard III pour —, 1X, 83.

Sallo (de), imagine le Journal des sa-rants, VIII, 484.

SALLUSTE. Ses préambules , I , 369 ; -TV, 421, 434; — Siejės lait des ex-traits de —, V, 465; — VI, 273; — VII, 84; 52; 67; edite par De Brosses, 69, 79; 97; 98; 295; — VIII, 275; — IX, 448; 481; 488; 372; — X, 440; compare avec La Fare, 324.

SALM (madame Pipelet, depuis comtesse de). Courier lui dédie l'Eloge d'Hè-

lene, VI, 270.

SALOMON. De la Sagesse, I, 274; - II, 423; — III, 41; 95; 96; 222; sa *Vie*, par Choisy, 346; — médité par Fouquet, V, 247; — VII, 420; Volney a l'air de jilouser—, 324; 328; — X, 40. Salucis (le marquis de). Mot sur Montluc, XI, 57.

SANBUCCA, ami de Galiani, II, 342. SANCHEZ. Son Eloge par Vicq d'Azyr, X,

234-235, 250. Sancy, collègue de Suily aux finances,

VIII, 441; 442. SANCY (comtesse de). Voy. Choisy.

SAND (George). La Mure au Diable, la Petite Fadelle, François le Champi, 278-252; 325; sur les Mémoires d'Outre-Tombe, 354; - II, 239; comparee à Balzac, 359, 360; — a illustré la Creuse, III. 383; ses relations avec Latouche, 388; 390; - les Chants de P. Dupont sont le pendant de l'épopée rustique de —, IV, 56; lettre à M Dargaud sur Marie Stuart, 311; 313; 313; 319; 401; - VI, 65; - le Pressoir, IX, 104; 132; - son style. X. 373.

Sandeau (M. Jules). Mademoiselle de la Seigliere, IX, 414.

SANDONE (de). IV, 40; 44.

Sandricourt (le sieur de) Est-ce un pseudonyme de Mézeray? VIII, 480. Sandwich (lord), insulte Franklin dans

le parlement, VII, 429. Sanson, l'exécuteur, III, 88. SANTA-CROCE (la princesse de). Liée avec Bernis, VIII, 54. SANTA ROSA. IX, 267.

SANTEUL. XI, 276
SAPEY (M), relève les passages copiés par Charron dans Du Vair, XI, 207. SAPHO. II, 97; — VII, 463; — IX, 384; traduite par madame Dacier, 387;

388, 409.

SARASIN, lié avec Bussy, III. 296; s'appelle Amilcar dans les romans de mademoiselle Scudery, IV, 105; — pamphlet contre Retz, V, 225; — favori du prince de Conti, VI, 236, 237, 238; 239; soutient la troupe de Molière à la cour du prince de Conti, 240; 241; 24!; — X1, 39; 43. SARTINE (M. de). VI, 477.

SAUMAISE (Pierre de). III, 443; - est pour Gui Patin le grand homme littéraire, VIII, 90; 93; 95; 405; - Eloge du président Jeannin, X, 407-109; 140; 127; l'ambassade de Jeannin, 129-130: 138

SAUNDERSON, professeur aveugle, II. 178.

SAURIN. 1X, 466.

SAUSSURE (de), comparé avec Volney, VII, 318-319; — les hautes régions de la Suisse sont la conquête de -, VIII, 337; — X, 362: 369; 394.

SAUTELET, publie les Œuvres de Courier, VI, 84; sa mort, 83-84, 87; 91. Sauve (la dame de), dans Mézeray, VIII,

470. Sauvigny (de), guide madame de Genlis

dans ses lectures, III, 20.

SAUVO, sur Conaxa, VI, 393, 394. SAVARY (le général), voit J. de Maistre à Saint-Pétersbourg, IV, 455; traite avec lui des affaires de Sardaigne, **156, 1**57.

SAVOIE (Ch.-Emm. duc de), père de la duchesse de Bourgogne, II, 81; duchesse de Bourgogne, II, 81; — VII, 196; se mefie de François de Sales. 213; 214; — X, 117. Savoie (Louise de), femme de Phi-

lippe V. Article: Princesse des Ursins, V, 318-343.

SAXB (Maurice, comte de). Article: A. Le Couvreur, I, 168; 470; 471; 473; amant de mademoiselle Navarre. 400, 404; - VII, 228; 229; - VIII, 496; 214; enlève à Bruxelles un manuscrit de Joinville, 397.

Saxe (Aurore de), manque d'être la fille de Marmontel, IV, 404.

SAXE-GOTHA (le duc de). VII. 258.

Sayous (M. André), éditeur de Mallet du Pan, IV, 358; 360; 362; 366; 369; - portrait litteraire de saint François de Sales, VII, 209-225; 349; sur d'Aubigné, X, 233; 256.

SCALIGER (Jules-César), subordonne l'imagination à la raison, III, 35 ; -IV, 248; 353; - Jeannin essaye de le faire rentrer en France, X, 140; 141;

Scaliger (Joseph). VIII, 78; 90; c'est un saint pour Gui Patin, 90-94; 93; raille le cardinal Du Perron, 401; 405; - madame Dacier a un reste de Scaliger, IX. 400; - sur Henri IV, XI, 344, 342.

SCANDERBEG. XI, 208.

Scarron, épouse mademoiselle d'Au-Dannon, cpouse manemoische d'Au-bigné, IV, 282; — V, 430; donne le signal du burlesque, 203; 264; — Biographie de — par Guizol, VI, 427; définition de G. Boileau par —, 403; — ou joue Jodelet à la cour, XI, 24; 202, 10, 202 39; 40; 278.

SCARRON (madame). Voy. Maintenon

(madame de)

Scaurus (Emilius). V, 12. Scevola (M.). V, 269.

SCEVOLA (P.). V, 349.

Scherer. I, 145; — III, 131. Schlasetti (mademoiselle). Beyle chez

-, IX, 262.

Schiller. Ce qu'en dit Goethe, II, 226; ce qu'il fait pour lui, 268; -VII, 194; — IX, 261; — X, 377. Schlegel (Guillaume de), sur Raynouard, V, 1; 6; 43; 46.

Schlichtegroll, sur Mozart, IX, 247-248.

SCHNIDT (Georges-Frédéric), graveur.
Portrait de l'abbé Prévost, IX, 400.
SCHNETZ (M), peintre. Lettre de L. Robert à M. —, X, 333; peint les brigands. 337; 344; 349; L. Robert sur la Sainte-Geneviève de -, 352; 359; 354; 355; sur la mort de L. Robert, 360-361.

Schoepflin, remet en honneur les monuments de l'Alsace, X, 363.

Schomberg (le duc de), envoyé par Richelieu en Allemagne, VII. 140; 196; 197; — se retire en Portugal avec sa famille, XI, 25; sa vengeance, 23. Schomberg (la maréchale de). Lettre

de Lassay à la -, IX, 438. Schonberg (le comte de) Grimm pré-cepteur des fils du —, VII, 228.

Schwarzenberg (le prince de), VI, 16; 47; 23; 24; 26

Schwerin (le maréchal). VI, 428.

Scipion. I, 446; — II, 40; 205; — III, 201; — V, 237; — VI, 222; — VIII, 243; — XI, 64; 247

Scribe (M. Eugène). Adrienne Le Couvreur, I, 159; - Feuilleton de Janin sur —, II, 86; — III, 483; — imite Raynouard, V, 9; — IX, 443; — X,

Scupéry (Georges de ), goûté d'Huet, II, 440; —III, 23; —celebre par ses rodomontades, IV. 96; — V, 206; — VI, 488; 409; — XI, 39; 43; 92.

Scupéry (mademoiselle de), très-estimee de Huet, II, 437; 438; - III, 165; ses heros servent de modèles, 394; 402; - Article sur elle, IV, 96-442; peint Ninon sous la figure de Clurice, 135, 136; 178; sur madame de Maintenon, 282: — V, 214; 245; — professeur de bon ton, VII, 358.

Scudo (M.). Vers de l'abbé Gerbet sur un air de —, VI, 317. SÉBASTIEN (dom), VII, 299. SEBOND (RAYMOND), XI, 221.

Séchelles (de). Hénault sur -, XI,

SECKENDORFF (le général de). Son portrait par Fredéric, III, 127.

SECONDAT (de), fils de Montesquieu, aurait jelé au feu les papiers de son père, VII, 34.

SEDAINE. II, 409; - III, 482; - Bailly le veut faire nommer à l'Académie, X, 293.

Segrais. II, 438; - l'un des gentilshommes de Mademoiselle, III, 401; — sur Boileau, IV, 101; 110; — dé-rive vers le bel esprit, VIII, 70.

Séguier (le chancelier). Arrestation de Broussel, II, 203; — sa nomination à l'Académie, V, 207; 226; 227; — XI, 278, 279.

Segur (le comte de). Lettre de Mirabeau au -, IV. 87.

Ségur (Philippe de). Campagne de Russie, 1, 206; lu en public, 228; - 11, 295; - Histoire de la Campagne de Russie, VI, 43; — voyage de Crimée, VIII, 206; 207; lettres du prince de Ligne à -, 210-211; 212; - Daru a sa place dans l'Histoire de M. - , IX, 364.

Ségur (le vicomte de). I, 79; -VI, 54. SEIGNELAY (de), III, 461; ministre de la marine sous Louis XIV; 339; — veut réformer Bonneval, V, 396; — fait connaître à Colbert l'Abrège de Mézeray, VIII, 184. Séjan. 1, 203.

Selis, sur Chamfort, IV, 413.

SEMBLANCAY. X, 82. SEMONVILLE (de). VI, 248.

SENAC, médecin de Louis XV, X, 76: 245.

Sénac, fermier général. Mot à sa femme, X, 76.

SÉNAC DE MEILHAN, II, 408; — fait diner Mirabeau avec La Marck, IV, 78; sur la Reine, 256; - portrait de Necker, VII, 266; — lettre du prince de Ligue à —, VIII, 214; — sur Du-clos, IX, 168, 471, 188, 208; — Ar-ticles sur lui: X, 74-105.

SENANCOUR (de), en face des paysages de la Suisse, VIII, 340; — X, 393. SÉNECÉ (madame de). V, 137; 143.

SENEQUE. Diderot lisant — , III , 242; 341; — IV, 75; —V, 4; 143; 387; — VII, 33; 249; —VIII, 90—, sur l'amitie, IX, 125; 260; - XI, 204; 215; 220.

Sénèque, le tragique. Maynard se souvient d'un chœur de —, VIII, 69. SENNETERRE (de). V, 40; 136.

SERRE (de). 11, 300; — IV, 377; —VI,

SERRET (M. Ernest). Les Familles. V. 306, IX, 416.

SERTORIUS. VI. 448.

SERVIEN, surjutendant avec Fouquet, V, 235. Sésostris. Gibbon s'essaye sur le siècle

de -. VIII, 352.

SEURE (M. Onésime). Fablianx érangé-liques, V, 303. Sévère (Alexandre), dans Gibbon, VIII,

363.

Sévigné (madame de), Mémoires sur —, I, 40-50; comment la juger. 99; opinion de Joubert, 485; 485; ne voit son parc qu'à travers des devises , 291; comparér , 395; 331; jugée par madame Du Deffand, 336-337; 338; — II, 376; Bazin l'admire comme écrivain, 376; — III, 20; 40; 47; sur madame de Caylus jouant Esther, 48; 52; 64; Article: Bussy-Rabutin, 279; 290-207; 318; 346; sur mademoiselle de Fontange, 352-353; sur mademoiselle de La Vallière, 355-356, 362; visite aux Carmelites, 365; - IV, 103; 105; sur les Conversations, de mademoiselle Scudéry, 106; 410; 433; voit sans crainte son petitfils chez Ninou, 143; sur la compagnie de Ninon, 143-144; 294; — nous fait bien connaitre Reiz, V, 198-201; du parti de Fouquet, 934; relations avec Fouquet, 212; le dé-fend, 242-243; gravité de Louis XIV, 252; sur la mort de La Hochefqu-cauld, 297; 336; — VI, 199; 134; 135; 136; 140; 145; Mémoires tou-chant la vie et les écrits de — 145— 147; visite D. de Cosnac, 284; 232; sur Cosnac, 242; 249; 425; Boilean anx prises avec un jesuite, 414; — VII, 224; sur la lecture, 303; 358; 418; — réunit un certain art au na-turel, VIII, 89; 384; — IX, 22; sur Madame, mère du Régent, 35; sur la première Madame, 40; sur l'amitié de Madame pour Louis XIV, 42; 412; sur Bourdaloue, 213-214, 217; sur l'Oraison funèbre du grand Condé, 223; sur Bourdaloue, 226; 227; 228; 232; — X, 348; raconte les amours de La Fare, 349; — comparaison d'un mot de Henri IV avec un mot de --, XI, 316. Sévigné (le chevalier de ). Mot de Ni-

non sur -, IV, 437.

SEYTRES (Hippolyte de), à la retraite de Prague, I, 217.

SHAFTERBURY, appelé poète par Mon-tesquieu, IV, 74. SHAKSPEARE. 1, 53; 78; 442; 420; 305; madame Du Deffand l'admire, 335;

337; — II, 206; 328; — est-il classique? III, 38; produit son œuvre en dépit de tont, 39; Byron le craignait, sepin de tout, 35; Byron le craignait, 82; classique sans le savoir, 41; 216; Fontenelle plaide pour lui sans le savoir, 257; 266; — IV, 319; —V, 8; 41; 93; 218; —VI, 62; 90; Shakspence es son temps, 427; inité par Ducis, 372, 374, 378, 376; 385; — VII, 194; 247; juge par Grimm, 247-248; juge par Napoléon, 400-401; — Bernis sur —, VIII, 43; Hénault se souvient de -, VIII. 43; Henault se souvient de -, 425; l'idolâtrie de Gibbon pour — s'affaiblit, 355; — Madame aurait nimé -, IX, 54; opposé à Racine, 252; Racine et Shakspeare, de Beyle, 253-256; 277; 354; — X, 365; 375; 407; — XI, 406; 473; inspire à Hénault l'idée d'un Nouveau Théatre français, 187-188; 240.

Sheffield (lord). Gibbon a peine à rompre avec -. VII, 373; lettres de Gibbon à —, 373-374; lettre de Gibbon à — sur la Révelution, 376-377; Gibbon le rejoint à la mort de sa frame, 377 ; publie les *Mémoires* de Gibbon, 377-378.

Shelburne (lord), sur le caractère de Franklin en affaires, VII, 412; adresse son fils à Franklin, 443

Shipley (miss Georgiana), correspon-dante de Franklin, VII, 438. Sibour (mademoiselle), première femme

de Lassay, IX, 430. Sigard (l'abbé). VI, 62.

SIDOINE. V. 29.

Sieves. Barnave le veut rapprocher de Mounier, II, 23; M. Villemain lui lit son Eloge de Montaigne, 350; - ce qu'il a fait pendant la terreur, IV, 128; Bonald lui envole son livre, 326; 368; 394; Chamfort lui donne l'idée de sa brochure, 428; — était du Midi, V. 2; 44; Elude sur -, par E. de Beauverger, 450-171; 492; — sur les *langues*, VI. 306; — VII, 462; croit avoir achevé la politique, 328-329; - dans l'Histoire de M. Mignet, VIII, 242; Ræderer, premier lieutenant de -, 269; 274; lettre de Mirabeau sur —, 272; 278; comparaison de — avec Ræderer, 279-282; nommé au Directoire, 291; Bonaparté ne veut rien faire sans -, 291; comprend que son rôle est fini, 293; rapproché de Rœderer par B. Constant, 300; ses listes de notabilités. 305-306; - X, 207; son election à la Constituante, 299; 301.

Sigismond, roi de Pologne, VII, 301.

SILIUS ITALICUS, VIII, 5. SILLERY (Bruisrt de), VII, 484; 485; 188; — Henri IV compare Sully avec —, VIII, 454.

SILLERY (le marquis de), fait un coup avec Gourville, V, 288.

SILLERY (madame la marquise de). V,

Silly (de), annonce la victoire d'Almanza, V, 336.

Silva, médecin, X, 76.

Silvia. Voy. Balletti (madame). Siméon, V, 358.

Simiane (madame de). Relations avec Massillon, IX, 22.

Simon de Montfort, se croise, IX. 307. Simon, le Juge-Mage, III, 77. SIMONIDE D'AMORGOS, sur les femmes. VIII. 383.

SIMONIDE DE CÉOS, sur la santé, II. 249: - VI, 368; — épitaphe, VIII, 260, 261.

SIMONNEAU. Portrait de Bourdalone. IX, 239.

SIMONNETTE (mademoiselle); danseuse.
Courier amoureux de —, VI, 267. Singlin, bon sermonnaire, IX, 243.

SIRVEN. 11, 253.

SISMONDI, SUR Dante, XI, 474. SMERDIS. VII, 298. SMITH, de la Société royale de Londres, sur les marces, VI, 444.

SMITH (Adam). VIII, 263.

SNELL (M.), consul de Suisse à Rome.

Lettres de L. Robert à M.—, X, 333. Soanen (évêque de Senez). VI, 221.

Sobieski, roi de Pologue, I, 358; 359; - vainqueur devant Vienne, 1X. 438. SOCRATE. 11, 59; 275; 326; 438; - 111,

142; 149; 166; 247; — clioyen du monde, IV, 65; — V, 5; — VI, 124; 312; 321; — VII, 103; 104; — VIH, 244; 420; - IX, 420; - X, 221; sur la physique de sou temps, 226; 227. Soissons (le comte de), cousin de Join-

ville, VIII, 443. Soissons (le comte de) (4587). VIII, 127.

Soissons (le comte de). II, 373; — VII, 485; — XI, 296; 302; 315. Soissons (comtesse de). I, 366.

SOLON. III, 41; 447; — IV, 139. SOMAIZE. Sur Ninon, IV, 135.

Somnarive (de). X, 127. SONTAG, surintendant de l'église de Li-

vonie, attaque J. de Maistre, IV, 461. Sontag (madame). VII, 229. Sophie. Voy. Monnier (madame de) Saphie, électrice de Hanovre, tante de Madame, 1X, 33; 37; 38; 47; 52; 55; 64

SOPHOGLE. I, 44; Geoff by le sent, 302; Electre imitée par Pariset, 314; 355; — son enterrement, II, 45; — III, 38; 42; 164; 167; — IV, 414; 343; — V, 93; — VI, 470; imité par Ducis, 372; — VII, 246; 247; 328; 332; — IX, 274; 277; 440; — X, 465. SOPHRON. II, 333. SORBON (Robert). Joinville aux prises avec -, VIII, 420. Sorel (Agnes). III, 347; — dans Du-clos, IX, 483. SOREL. XI, 208. Soubise (le prince de) Défaite de Ros-bach, VIII, 20; 24; 27. Soubise (madame de). XI, 267. Sourrior. II, 246; appelé de Lyon par M. de Marigny, 395. SOUBAM (le genéral). VI, 24; 25. Soulavie, Mémoires de Richelieu, I. 84; - éditeur des Mémoires de Richelieu, X, 101. Soulié (Frédéric). Meurt d'une maladie de cœur, II, 364. Soulié (J.-B.). VII. 26. Soulie (M. Eudore), l'un des éditeurs de Dangeau, XI, 3; 8. Soult (le maréchal), III, 384; - VI, 102.

Soumet (M.). Modèle de madame de Girardin, III, 300; 301; 310; Cléopåtre, 382. Sourdis (madame de). Favorise un

traitant', VIII, 443; Gabrielle d'Estrées meurt chez -, 330. Southey. Sa Biographie de Cowper,

X1, 447; 440. Souvestre (Emile). Lecteur au Conservatoire de musique, I, 249; note l'effet de ses lectures, 225; son auditoire, 225; lit Andrieux et V. Hugo,

226; ses notes, 227-228; Vie de Bayard, 229. Souvag (le commandeur de). II, 498. Souza (madame de). VI, 61; 64.

Sozzini. XI, 82. SPARKS (Jared). Editeur de B. Franklin. VII, 400; 447; 429; 435.

Spence (Joseph). Details sur Le Sage, II, **29**3

SPINOLA (le marquis de). X, 434. SPINOSA VIII. 9; — son portrait par Massillon, IX, 48-49.

Spon. Correspondant de Gui Patin, VIII, 78; 86; 90; 94; 92; 102; 406; - XI, 222.

STAAL-DE-LAUNAY (madame de), I, 76; 469; comparée, 326; liaison avec madame Du Deffand, 329; chez la duchesse du Maine, 366; passion de

Chaulieu, 368; — madame Du Cha-telet et Voltaire chez la duchesse du . Maine, II, 214; - sur Malezieu, III, 165; sur la duchesse du Maine, 172-178; — est le La Bruyère des femmes, IV, 479; — rien ne la rappelle dans madame de Motteville, V, 445; 336; - sur son amie madame de Bussy, IX, 126; 152; raconte la ré-conciliation de madame Dacier et de

La Motte, 406; 408. Stace. VIII, 5. STAEL (madame de). Fille de la Révolution, I, 27; clôt le règne de Voltaire, 87; sa liaison avec madame Récamier, 101; 103; son salon, 132; 291; 303; 326; jugee par Chateaubriand, 348; 349; — sur Barnave, II, 19; admiratrice de J.-J. Rousseau, 52; aime M. de Guibert, 403; 243; se trompe sur Goethe, 274; le duc de Broglie épouse sa fille, 298; 428; sur Condorcet, III , 276; ideal des femmes celèbres, 300; — relations avec J. de Maistre, IV, 14x-149; son nortrait, 195; 198; sur la Reine, 261; appréciée par Lamartine, 308; 358; aurait voulu connaître Mallet du Pan, 364; -- un diner chez -- , V, 435; mot sur Sieyes, 161; madame Gay écrit en faveur de —, VI, 54, 53; 330; — aversion de J. Michaud pour —. VII, 20; couplets à l'abbé Barthélemy, 163; a précisé les idees de son père, 292; survient à l'heure propice, 424; donne des Œuvres choisies du prince de Ligne, VIII, 189; relations de Ræderer avec -, 286-287; 374, Beyle en hostilité avec — IX, 244; 253; sur l'Epitre à Deli/le de Daru, 344; — X1, 234.

STAFFORD (milord). V, 399. STAINVILLE (de). III, 444; — IX, 473. STAINVILLE (le comte de). Voy. Choi-SEUL (le duc de).

STANHOPE, fils de lord Chesterfield, II, 176-192.

476-492.

STANHOPE (Philippe-Henri), légataire de Robert Peel, II, 440

STANISLAS LECKSINSKI. II, 466; — III, 422; — V, 84; — Saint-Lambert à la cour de —, XI, 403; 404; 305.

STARENBERG (de). Ambassadeur de l'Empire, VIII, 45.

STASSART (de). III, 490; — Note sur Darq, IX, 337.

STENDHAL (de). Voy. Beyle.

STERNE, Joubert le rapnelle I 1377. —

STERNE. Joubert le rappelle, I, 437; imité par mademoiselle de Lespinasse, II, 101; 250; influence des noms propres, 336; — nudités de Tristram Shandy, 111, 5; 432. Stevenson (miss Mary). Lettre de

Frank in 2 — , VII , 424, 431; — devenue mistress Hewson, 444.

STEWART (Dugald). III, 434; — VII, 121.

STILLE (le major). VII, 379.

STOBÉB. XI, 234.

STOLBERG (les comtes de). V, 368.

STRAFORD. I, 254.

STROZZI (de). XI, 68; chargé de protéger Sienne, 73; battu par le marquis

de Mariguan, 74-75
SUARD. 1, 296; 304; — sur Vauvenargues, 111, 98; tire Vauvenargues à soi. après sa mort, 110; - IV, 188; — V, 104; — sur Figaro , VI . 189; 194; 363; — son style academique, V111, 343; sur Gibbon, 353; 354; Gibbon désire - pour traducteur, 365; - sur une parole de Lassay, IX, 456-157; — sa mort, X, 74; 81. SUARD (madame). Son salon, I, 98; son

cercle, 432; - 11, 404; 462; portrait de madame Geoffrin, 244; - sur La Harpe, V, 84; - J. Michaud et madame de Stael chez -, VII, 20.

SUARD jeune. VIII, 63; 66.

SUB (M. Eugene). Feuilletons de Janin sur -, II, 85; compare à Balzac, 339;

369; - VI, 65. SUETONE. 11, 49; - VII, 69; - IX,

Surraen (le bailli de). VI, 489.

Sum (de). Lettre de Fredéric II à -VII, 364; initiateur pour Frédéric II, 364-365; admirateur du roi de Prusse, 366; 367; envoyé en Russie, 368; meurt en voyage, 369; 370; lettre au roi de Prusse, 374, 372; 373; lettre de — à Frederic 11, 374; 375; ce que fait le roi de Prusse pour la famille de -, 376-377; 379; 380.

Sully (Maximilien de Béthune, duc de). II, 364-372; — V, 123; 127; — VI 153; écrit l'histoire au sortir des affaires, 332; — fait des representations sur l'arrestation du prince de Conde, VII, 488; lettre à Louis XIII, 489; — VIII, 46; ses Economics royales, ou Memoires, 408-436; 318; sur Gabrielle d'Estrées, 325-328; 329; soupçonné d'un prétendu empoisonnement de Gabrielle, 330; 331; 397; 403; — IX, 352; — S. de Meilhan est pour - contre Colbert, X, 84; 84; 120; sa rancune contre Villeroy et Jeannin, 123-124; 128; 129; ne peut s'empêcher de louer Jeannin, 139; 140; Jeannin lul est superieur comme négociateur, 142; comparé avec d'Aubigné, 275; -sur la conduite de Henri IV après Coutras, XI, 296; 302; ses Mémoires, arrangés par l'abbé de L'Ecluse, 305-306. Sulpicius (Servius). VII, 328.

SULTON (l'amiral). Relations avec Chateaubriand, II, 418.

Sulton (lady). Relations avec Chateaubriand, 11, 118.

Surcourt (Marie-Anne de). Femme de Le Brun, V, 122-124.

SWENDENBORG, 11, 354. SWIFT. Mis par Voltaire au-dessus de Rabelais. III, 44; 38; — VI, 294; — lu par Gibbon, VIII, 358.

SYLLA. Pline sur -, II, 44; - le Sylla de Montesquieu, VII, 56; 295; - XI, 208.

TACHARD (le Père). III, 345. TACITE. De Oratoribus, 1, 42; 25; 26; 412; opinion de Napoléon sur—, 119, 120; fatiguant à la longue, 121; Commynes n'eu est pas uu, 198; comparé à Commynes, 203, 204; — son es-prit, II, 11; 48; 49; gagne au voisinage de Pline le Jeune, 49; 75; opinion de madame Du Châtelet sur-471; 366; 42 ; - III, 80; 94; 95; 96; 216; 328; — Agricolu, traduit par Mirabeau, IV, 35; 120; 127; 206; 299; 367; 427; — V, 203; 261; 357; — VI,

١

433; 336; — VII, 54; 52; 487; 248; 298; — VIII, 20; 404; 273: 275; historien et philosophe, IX, 78; 335; - X, 108; - XI, 31; 227. Taglioni (mademoiselle). 1, 331.

TALBOT, fait prisonnier, 11, 316.

Tallard (le marechal de). Ill, 223; -XI, 195

TALLEMANT DES RÉAUX. Sur madame de Sevignė, I, 43; — sur mademoiselle de Scudery, IV, 97, 104, 105, 106, 109; sur Ninon, 133, 134; sur la mère de madame de Lambert, 166:

— sur Reiz, V, 33; les amours de Patru, 221-222; — VI, 140; sur la reine Marguerite, 464; — Historiette sur Sully, VIII. 400. 412; — IX, 49; — X, 476; Historiette de mademoiselle de Joyeuse, 476-478; Maucroix était l'ami de —, 484; 487; 489; — sur Henri IV, XI, 306.
TALLEMANT (l'abbé). Traducteur de

Plutarque, IV, 357; - V, 228.

TALLEYRAND (de). Sa douceur, I, 198; — 11, 88;—lettre sur les Mémoires de Lauzun, IV, 231-233; 296; 418; — fait des ouvertures à Marmont, VI, 20; 26; 27; 78; — rapproché de Franklin, VII, 443; le 48 Brumaire, 402; — reçu par le prince de Ligne, VII, 497; sur Rœderer, 268, 270, 372; fait rayer Ræderer de la liste des déportes, 288; Ræderer dine avec Rænaverte chez Bonaparte chez-, 219; est, avec Rœderer, négociateur entre Sieyès et Bonsparte, 291; le 18 Brumaire, 292; 293; 307; — X, 84; sur Bailly, 279. Tallien. Lit un discours de Rœderer

contre la Terreur, VIII, 282. Tallien (madame). VI, 53.

TALMA. I, 33; à Erfurt, 449; — IV, 236; — V, 8; 42; — jugé par Conrier, VI, 270; ressuscite Ducis, 372, 376; dans Abufar, 381; lettre de Ducis à —, 383; —VII, 397; dans Mont-cassin, 402.

Talox, avocat général, dans le procès de Renaudot avec la Faculté, VIII, 86-87; Gui Patin à la mort de -, 403.

TAMBONNEAU (le président). I, 84. TANUCCI. 11, 342.

TARDIEU, lieutenant criminel, VI. 413.

Tardif (le conseiller). X. 421. TARGET. 111, 84, 85; - IV, 405; 406;

- X, 300. TARQUIN. Imité par Saint-Just, V,

TASCHEREAU (M. Jules). Note sur Bazin, II, 376; - éditeur de Grimm, VII, 226; 244; 260; — manuscrit de Saint-Martin, X, 191.

Tasse. 1, 21; 55; - les Persaus chantent les vers de Ferdousi plus que les Vénitiens ceux du Tasse; 264; 267; -111, 42; -10, 51; -0, 41;231; — VII, 283; — IX, 88; — son-net à Lucrèce, X, 342; 387; — en vogue en France au xviie siècle, XI, 167.

TAUBENHEIM (de). administrateur des unances à Berlin, VI, 437.

TAVANNES (de). Mort de Marie Stuart. IV, 322.

TECHENER, libraire, 1X, 443; - X, 175; 364.

TEEDON. XI, 138.

TELLIER (le père). IX, 491; 492. TENPLE (Guillaume). III, 400.

TENANT DE LATOUR (M.), éditeur des OEuvres de Chapelle et Bachaumont, XI, 32.

Tencin (le cardinal de). II, 382; 383;
— accueille froidement Voltaire à

Lyon, VII, 84.

TENCIN (madame de). I, 464; — II, 40; correspond avec Chesterfield, 484; aurait formé madame Geoffrin, 244; son ambition, son salon, 218; 250; ses béles, 253; lettres sur Louis XV, 381; pousse son frère au ministère, 382; 383; 384; — IV; 432; 469; sur l'homme qui vit de sa plume, 402;— parle et écrit la langue de Lassay. IX , 462; 473; Marivaux a-t-il voulu peindre son salon? 294; Marivaux chez —, 300.

TENDES (le comte de). X, 112. TENIERS. VII. 423; - X, 329.

TERCIER, censeur du livre de l'Esprit, 11, 407.

Térence. 1, 41; 45; - II, 286; 292; -Ill, 44; 467; - IV, 34; -VI, 268; -l'Eunuque traduit par La Fontaine, VII, 414; - l'abbé Prévost a quelque ressemblance avec -, IX, 101; traduit par Daru, 333; 356; 383; traduit par madame Dacier, 387; 388.

Termes (de). VI, 436; Stances de Racan sur la mort de M. - , VIII , 65-66; 70; -XI, 82.

TERMES (madame de). Sur Bourdaloue. IX, 227.

TERRASSON (l'abbé). Estime de Lassay, IX, 460; 466; 468; prend part à la querelle entre La Motte et madame

Dacier, 402-404. Terray (l'alibé). Décrète la banqueroute, 11, 334; — X, 82.

TERTULLIEN. V, 2003; — imité par Bossuel, VI, 349; — X, 467; — XI, 277, 279, 282.
TESSÉ. V, 340.

Tessin (le comte de). Dessins de Boucher pour -, IX, 473. Teste (Charles). Son édition de la

Servitude volontaire, IX, 448.

THABAUD. Voy. Latouche. Thais (de), à la bataille de Cérisolics.

XI, 69. THALES. Eclipse prédite par -, VII. 341-342.

THAMAS-KOULI-KHAN. V. 409.

THAYER (M.). XI, 234.

Théatre français (du): Article, De la Question des Théâtres et du — en particulier, 1, 29-39.

THEINER (le Père). Sur Bernis, VIII. 46-49.

THÉMINES. Arrêto le prince de Condé, V II, 487; 488.

THÉMISTOCLE. VII, 465.

THÉOCRITE. G. Sand le rappelle, I, 286; traduit par Geoffroy, 302; - la Magicienne, II, 97; Huet le lit au mois de mai, 142: — Jasmin reporte à —, 1 V. 235; 237; 238; — V. 214; — VIII , 335 ; - L. Robert et - , X , 348-349.

Théodora (l'impératrice). Ce qu'en dit Gibbon, VIII, 368.

THÉODOSE. III, 86; - VIII, 366; - X,

THEOGNIS. III, 41.

TRÉOPHILE. 11, 369; - Bussy traduit un conte latin de -, III, 288; - V, 416.

THEOPHRASTE. IX, 300.

THERESE (sainte). III, 367; - son panégyrique par Bossuet, X, 166-167.

THIANGES (madame de). V, 384. THIARD (de). Mot sur Florian, III, 187.

Тнівацьки (М.). V, 359.

THIBAULT, comte de Champagne, rapporte d'Asie les roses de Provins, IV, 44; — Joinville attaché à —VIII, 404.

THIBAULD III, comte de Champagne. Villehardouin attaché à —, IX, 306; 307; 314; ses chansons, 328.

THIEBAULT, de Berlin. III, 457; 458;

— sur Madame, IX, 56.

THIÉBAULT (le général). Diner avec Ræderer et Lasalle, Vill, 426-433. THIÉRIOT. I, 163; —VI, 234; —Voltaire à —, sur ses demeures, VII, 87;

Voltaire à —, sur le mensonge, 98;-Prévost correspond avec - . IX . 407.

THIERRY (M. Augustin). II, 363;— Carrel secretaire de —, VI, 76; 87; — fait passer l'esprit des chroniques dans les récits modernes, VII, 26;a respecté Mezeray, VIII, 159.

THERRY (Denys), libraire, premier édi-teur de La Fontaine, VI, 408. THIERS (M. A.). I, 72; Histoire du Con-sulat et de l'Empire, tome IX, 408-125; 142; 147; 155; a commencé par les lettres, 249; —11, 307; —Eloge de Vauvenargues, III, 99; 447; - V,

404; le Concordat, 375; - Marmont sur le VIIIe volume de - , VI , 4; quitte le National, 75; 82; 83. Thomas (saint). IV, 348.

THOMAS D'AQUIN (saint). IX, 280.

THOMAS. II, 246; sur madame Geoffrin, 254; — IV, 37; lié avec madame Necker, 188; amitie de madame Necker pour—, 195; critiqué par Buffon, 275; 413; — sur Ducis, VI, 377; corres nondance avec Ducis, 378-379; -ressemblance de son style avec celui de Necker, VII, 267; - son Eloge de Sully, VIII, 414.

Thomassin. Idylles de Courier à M. et

madame -, VI, 277.

Thomson. Voltaire le place au-dessous de Saint-Lambert, XI, 105-106; Roucher sur -, 111; comparé avec W. Cowper, 148.

THORIGNY (le comte de). VIII, 431. Thorin (madame). Mattresse de Saint-Just, V, 269.

Thou (Jacques-Auguste de ). III, 497; 198, 394; -V, 330; -VIII, 93; 103; ce qu'en dit Mézeray, 173; 329; sur la date de la Servitude volontaire. 1X, 418; — son continuateur loue Jeannin, X, 429; 140; 144.

THOURET, le conventionnel. VII. 327: —X, 236.

THRASEAS. II, 34; — IV, 427; — VI, 327; — IX, 419. THRASIBULE. III, 96.

Tquevdide. III, 434; 288; 327; — IV, 427; — VI, 274; — Mézeray comparé à -, VIII, 470; — XI, 76.

Thurlow (le lord chancelier). Cama-rade d'études de Cowper, XI, 420. Tibère, comparé à Louis XI, 1, 203; —

II, 37; disette de papier sous—, 47;—
IV, 367; —V, 42; 28; — VI, 369; —
VIII, 97; — IX, 448; — XI, 205.
TIBULLE. George Sand n'a pas que sa douceur, I, 289; - III, 41; - IV, 427; - Racan comparé avec - VIII, **6**3.

Tiepolo. Observations à Daru sur l'His-

toire de Venise, IX, 367; 372. TILLEMONT (Le Nain de). Son exactitude, VII. 163; — arrivée de Saint-Louis en Egypte, VIII, 407; portrait de Saint-Louis, 442; — enfant, lit Tite-Live, IX, 79; 482; 494; 495. LLY (de), VIII, 422; — X, 87; sur

TILLY (de), S. de Meilhan pendant l'émigration, 97.

TIMON. VI, 455. Timothée. III. 47. TIRABOSCHI. II, 458. Tissor (le médecin). III, 20; - VIII, 1 374.

TISTONNET, apothicaire. 1X, 433.

Tite-Live. 111, 320; — IV, 388; 397; —VI, 218; —VII, 304; —VIII, 275; —IX, 79; 449; — X, 436; — Montluc se fait lire -, XI, 64.

TITIEN (Tiziano Vecelli, dit le ). II, 205; — III. 235; — VII, 424.

Titsingu (le Hollandais). Sa ponctua-lité, VII, 343. Titus. 11, 37; 39; - V, 401; - X,

TOBIEZEN-DUBI. VII. 474.

Tonnerre (le duc de). II, 20.

TOPFFER, le père, commence à rendre le paysage suisse, VIII, 338.
TOPFFER (Rodolphe). Citation du Pres-

bytère, III, 486; — Nouveaux voya-ges en zig-zag, VIII, 333-346; — parle mal de madame Dacier, 1X, 394.

Torcy (de). V, 323, lettre de madame des Ursins à —, 329; voyage en Hollande, 341; - ouvre les leitres à la poste, 1X, 56; rival de Lassay. 142; frère de madame de Bouzols, 459.

Torelli VI, 424; 433.

Toulouse (le comte de), III, 53: 482:

— V. 379, 382.

Tournon (le cardinal de), fait nommer Amyot précepteur des enfants de Henri II, IV, 346.

Tournon (mademoiselle de). VI, 457. Tourreil Présente le Dictionnaire de l'Académie à Louis XIV, XI, 343.,

Tourville (de). Fait entrer Bonneval dans la marine, V, 395; — defaite de la Hogue, XI, 270-271.

TRACY (Destutt de). Relations avec Droz, III, 434; - refutation de l'Es prit des Lois, VII, 59, 326; 344; -- refutation de l'*Es*-IX, 203; parrain intellectuel de Beyle, 243; 363.

TRAHY (Claude), cordelier. Prèche contre Amyot, IV, 348, 349

TRAJAN. II, 48; 50; - VII, 52; 388; -VIII, 349; est, pour Montesquien, le prince le plus accompti, 350; l'His-toire de Gibbon commence à —, 366; sa tolerance, 367; - X, 453.

TREILHARD Sa rencoutre avec l'abbé Maury, IV, 200.

Tressan (le comte de). Assiste aux obseques de Le Sag , 11, 292; — Bailly le remplace à l'Académic, X, 295. TREUTTEL, libraire, XI, 289.

TRÉVILLE (de). V. 385; - quitte le monde à la mort de Madame, VI, 260; 264; - V1:I, 387; - IX, 435; veut con- l soler Lassay, 137; mot de Lassay à —, 464; sa retraite, 226; — ce qu'était M. —, 227-229; M. — peint par Bourdaloue, 229-232; 237;-reparait dans le monde, X, 22; - XI, **З9.** 

TREYTORENS (le docteur), ami de Bernardin de Saint-Pierre, VI, 420; 421; 422; 424; 426; 427; 428; 434; 433; 434; 439.

TRIAL. Air de -, V, 452. TRIANON (M. Henri). Lecteur, I, 249.

TROGNON (M.). II, 369. TRONCHET. VIII, 296; discussion da Code civil, 296.

TRONGHIN (le docteur). II, 454; — VII, 242; — VIII, 39. TRUBLET ( l'abbé ). Mot de madame Geoffrin sur lui, II, 253;—sur Fonte-

nelle, III, 252. TRUCHSESS (le colonel). VII. 384.

TULLIA. IX, 395

TURENNE (Henri de la Tour, vicomte de). I. 485; La Fare mérite sa confiancé, 370; - II, 403; 358; 428; - III, 36; a respecté la religion, 440; ses relations avec Bussy-Rabutin, 283; son portrait, 284, 285, 286, 399; — IV, 216; - son portrait par Retz, V, 46; 191; Retz croit l'avoir avec lui, 192; 291; 398; - VI, 122; 219; 261; -VII, 47; 214; 358; 411; - VIII, 491; — IX, 45; — X, 84; célébré par La Fare, 347; 329; — XI, 26; 280;

Turgor, I, 38; -ami de mademoiselle de Lesninasse, II, 99; 101; 106; 111; sur les Lettres d'une Peruvienne, 474, 475: sur les derniers jours de madame Geoffrin, 256; Galiani lui refuse la connaissance de l'homme, 339; sur le livre de Galiani, 340; songe à donner la liberté de la presse, 345; 389; 403; 419; — Vauvenargues eut suivi sa ligue moyenne, III, 442; 264; aime de Condorcet, 265; inspire Condorcet, 266; sa Vie par Condorcet, 267; sa morale, 270-271; 275; -IV, 417; — V, 463; — loué par M. Cousin, VI, 434; Bernardin de Saint-Pierre lui est présente, 348; jugé par De Brosses, VII, 81; 438; vers sur Franklin, 139; 140; ses théories attaquees par Necker, 270; 274; - vers sur Bernis, VIII, 45; Sully accommodé à la —, 444; Terrasson précurseur de -, 1X, 404: - X, 78; S. de Meilhan loue —, 81; 98; 100; 226; 230; favorise la creation de la Société royale de méde-

cine, 230-234; 286; 287; — XI, | Turquéty (M.). V, 304. TURLE (de), seigneur de Mondonville, épouse mademoiselle Juliard, II', 87. Turpin (l'archevêque). XI, 306.

Turretin, ministre genevois, Adressé par Saint-Evremond à Ninon, IV. 440. Tyrawley (lord), ami de Chesterfield, 11, 494.

Unwin (la famille). Liaison de — avec W. Cowper, XI, 123-127, 134, 135, 437 , 439-141 , 442; 147; 150; 459, 160: 162.

Urbanité (Madame de Caylus et de ce

qu'on appelle), III. 45-61. Unre (Honoré d'). Gouté de Huet, II, 440; des grands seigneurs prennent les noms de l'Astrée, 349; - III, 7402; - IV, 401; mademoiselle de Scudéry copie son procédé, 104; —

Patru sur -, V, 220, 221; 222; 230; - VII, 4; 215; 216; 423. Ursins (la princesse des). IV, 294; -Lettres de madame de Maintenon et

de -, V, 316-347; 391; - VII, 40; 13; - VIII, 22; - Lassay voit a Rome —, IX, 141; 191.

Uxelles (le marquis d'). Ses capitulations, X1, 30. Uzès (mademoiselle d'), épouse d'An-

tin, V, 382.

VAILLANT (l'abbé Victor). Étude sur les sermons de Bossuet, X, 148; 161. VAISNE (de). Sur le style de madame de Staël, VIII, 286. VAISSIÈRE (l'abbé). Apprend le latin à

Marmontel, IV, 394; 396.

Valart (l'abbé), grammairien, IV, 36. VALERE MAXIME. X1, 247.

Valincour (de). Correspondant de D'Aguesseau, III, 324, 325; D'Aguesseau le réfute, 326; 328; — IV, 180; — réconcilie madame Dacier et La Motte, IX, 406.

Vallant (le docteur). X1, 284. Vallet (le cure). Annonce à Mirabeau

la mort de Sophie, IV, 39. VALLET DE VIRIVILLE (M.). VIII, 100. Valmiki, poëte classique indou, III, 41.

VALMY BOUIC (M.). Relève le corps de Courier, YI, 292. Valois (M de ). Voy. Louis-Philippe.

Valory (le chevalier de). Il, 452. Vandamme (le général). VI, 83; Carrel

sur -, 92. VANDERLINDEN. VIII, 405.

Van Dyck. Hamilton n'est pas le la cour, I, 83; - VII, 74.

VAN HELMONT. II, 354.

VANHOVE ( madame ) , jouant Blanche , VII, 402

Vanière. VIII, 63. Vanico (Carle). Aimé de madame de

Pompadour, II, 393. Vancoo (Michel). Portrait de Diderot, III, 231.

Vanloo (les). II, 246.

VANNIER, avocat oublié, VIII, 264. VARDES. X, 86; La Fare sur —, 326. VARENNE, ossicier du roi de Prusse,

VII, 384. Vassan (mademoiselle de), mère de Mirabeau, IV, 3.

VATEL, maître d'hôtel de Fouquet, V. 238.

Vaton (M.), éditeur de l'abbé Gerbet, VI, 309. VAUBAN. Commynes devance ses idées,

1, 201; — II, 419; — VII, 47; — X, 42; — XI, 29; au siège de Mons, 265-266; siège de Namur, 269-271. Vaucanson, fournit l'aspic de Cléopa-

tre, IV, 404. VAUDEMONT ( le prince de ). Difficilement reçu par madame de Maintenon

V, 333; 334.

١

VAUDREUIL (de). IV, 252; loge Chamfort, 430; 428; — s'éprend de Le Brun, V, 425; 426; — protége Fi-garo, VI, 486, 487; joue Almaviva, 198.

VAUGELAS. Son influence sur la prose, I, 75; — III, 296; — sur le style d'Amyot, IV, 353-354; 357; — V, d'Amyot, IV, 353-35 223; 230; — VIII, 89.

VAULUBELLE (M. E. de). Lamartine lui fait des emprunis, IV, 303; 305; — V, 77; — VI, 27.
VAUVENARGUES. Sur la familiarité, I, 7;

sur le goût, 23; 76; 88; sur la médiocrité, 89; 438; retraite de Prague en 4742, 246; 303; — II, 21; prix du temps, 38; sur la netteté, 357; — III, 42; 97; Article sur lui, 98-413; 436; 147; 249; morceaux ajoutés à ses Pensées, 262; — A. Chenier est un — en 89, IV, 113; 168; madame de Lambert le devance, 175; Bonald a des conseils qui le rappelleut, 337; relations avec Marmontel , 400; -VII, 274; 377; 415; — jugė par le prince de Ligne, VIII, 193;—homme d'action étouffe, IX, 147; 123; 128; 222; 424; — X, 75; 199; 267; sur la paresse, 327; sur la gloire, 330; il y a dans L. Robert quelque chose de -,346,

VAUVILLIERS, maitre de grec de Courier, VI, 263.

Vauxelles (l'abbé de). I, 296.

VEDEL (le général). Sa conduite à Baylen, I, 145.

VEGA (Lope de). II, 288.

Vendome (César, duc de). VII, 487;

Vendôme (le duc de). I, 77; accompapagné en Provence par Chaulieu, 361; — sa cabale, II, 80; —V, 396; 398; - conseil du duc de Bourgogne, X, 37.

VENDONE (le grand-prieur de). I, 460; Article: Chaptieu, 357; 372; - IV. 137; - V, 396; 399.

VENDOME (les). 1, 358; 361; 363; position de Chaulteu chez eux, 363; 366; 367; — issus des amours de Henri IV et de Gabrielle, VIII, 320; - XI, **263**.

VENTADOUR (le vicomte de). Ses demandes dèveloppées par Mézeray. VIII. 475.

VENTADOUR (la duchesse de). IX, 47; 192.

VENTURE. III, 77.

VÉRARD IX, 413.

VERDUN (le comte de). XI, 194-195.

Vergennes (le comte de). V. 430; -VI, 349; 350; 354; 353; 354; donne une pension à Bernardin, 436; — re-lations diplomatiques avec PAmé-rique, VII, 436; Mémoire au roi, 272.

Vergennes (madame de). Son salon. 1, 432.

Vergniaud. Sa statue, II, 34; — IV. 50; 301; — ani de Ræderer, VIII, 275; — X, 396.

VERNANDOIS (le comte de). Sa mort. III, 364.

Vermenou (madame de ). Emmène. mademoiselle Curchod a Paris, IV.

Vernet (Joseph). II, 246; — mot de Diderot sur — , III, 228; jugé par Diderot. 237, 240.

VERNET ( M. Horace ). Leopold Robert

sur —, X, 357. Verneuil (la marquise de ). Voy. En-TRACCES (Henriette d').

Véron (le docteur Louis). Offre les colonnes du Constitutionnel aux Causeries du Lundi, I, 4-2; - sur Figaro, VI, 489; —VII, 27.

VÉRONÈSE (Paul). 111, 235.

VERRIERE (madémoiselle). IV, 401. Versoris, avocat de Paris aux Elats de Blois, X, 112.

Verthamon (mademoiselle de). Inspire à Fléchier ses Grands Jours XI. 275.

VÉSALE. III, 4.

Vestris. XI, 429. Veuillot (M. Louis), éditeur de J. de Maistre, IV, 164.

VIART, secrétaire de madame Du Deffand, I. 334; 340.

Vicence (le duc de), à Fontainebleau. VI, 24.

Vico. II, 331; - sur Dante; XI, 474. VICO D'AZYR. Ses Eloges de médecins. I. 344: le Buffon de la médecine, 344;

312; 313; édition de ses Eloges, 323; - III, 488; - V, 149; - X, 75; Articles sur lui, 226-252; 292.

Victor (Aurelius). IX, 386. Victor (le général). VIII, 432; 433. Victoria (la reine). II, 441.

VIDAL (de). VIII, 429.

VIEL-CASTEL (M. Horace de ). Trouve une lettre de Montaigne, 1V, 64;

VIEN, peintre. 11, 246; - jugé par Diderot, III. 326.

VIENNET (M.). III, 190; - fait reficurir la fable, V, 302; - Notice sur Daru, IX, 331.

VIESSE. Voy. Marmont.

VIGAN (le baron de), éditeur des Mémoires de Hénault, XI, 180, 193-196.

VIGNET ( le baron de ). Lettre de J. de Maistre au -, IV, 151.

VIGNEUL - MARVILLE. Sur Patru, V, 223.

Vigny (M. A. de). II, 304; 303; — III, 300; — Carrel sur Othello, VI, 90; remplacera Etienne à l'Académie, 400.

VILLANDRY, VIII, 127.

VILLARGEAUX (de). Sa liaison avec ma-

dame de Maintenon, IV, 284. VILLARS (le maréchal de). III, 225; — madame des Ursins sur —, V, 340; VII, 23; - IX, 191; - X,

325. VILLARS (Pierre de), archevêque de Vienne. Henri IV à —, XI, 307. VILLARS (Henri de), archevêque de

Vienne. Son oraison funebre par Mas-

sillon, IX, 3. VILLEBOIS (le général de). VI, 422; 433;

434; 436; 439; 341 VILLEHARDOUIN (Geoffroy de). Ses Mé-moires sont les premiers que nous ayons, III, 214; — V, 9; — donne nne haute idée du monde chevale-resque, VIII, 227; comparé avec Joinville, 396; 398; — Articles sur lui, IX, 305-330; - ne nous a transmis qu'ane faible idée de ses dis-

cours, XI, 290. VILLELE (M. de). Polémique de Chateaubriand contre lui, I, 344; - II,

Ieauuriana contre iui, 1, 344; — 11, 300; ministère de Chateaubriand, 344; 345; 439; — IV, 304; — V, 79; 486; — VI, 332; — VII. 27; 28. VILLEMAIN (M.). 1, 8; ØEurres littéraires, 86-95; sur Napoleon, 455; — à lire sur Le Sage, 11, 281; Eloge de Montaigne, 350; 363; professeur au collège Charlemagne, 365; rapport sur l'Histoire de Louis XIII de Bazin, 372; - sur Vauvenargues, 111, 99; 407; - Lecon sur le style de Buffon, IV, 263-264; sur Amyot, 355; - Lecone sur Raynouard. V, 4; - sur madame du Deffand, VI, 269; sur Pie VII, 303; sur la réception à l'Academie de Laujon, Raynouard et Picard, 366-370; — sur le Saliuste de De Brosses, VII, 79; reçoit Arnault à l'Académie, 409 -410; - sur Joinville, VIII, 404; 🗕 sur le prince de Galles et le roi Jean à Poiliers, IX, 94; a parlé de Froissart, 96; 271; — ses Leçons sur Dante, XI, 172.

VILLEMAIN ET COUSIN (de la Retraite de MM.), VI, 420-134. VILLENAVE. IX, 194.

VILLENEUVE (l'amiral). I, 411.

VILLEQUIER (le duc de) arrête la re-présentation de Figaro, VI, 486.

VILLEROY (le duc de), dans les Mé-moires de Retz, II, 103; — conseiller d'Henri IV, VII, 484; 485; 488; — présente Sully à Henri III, VIII, 448; est politique, 128; 138; Henri IV compare Sully avec —, 154; — X, 407; 445, 446; pendant la Ligue, 423-129; 434; 440; 144.

VILLEROY (le maréchal de). I, 46; aimé de madame de Courcelles, 48; 49; sa liaison avec madame de Caylus, III, 48; 49; 227; 334; — IV, 384; 396; —VI, 243; — IX, 26; — XI, 25.

VILLEROY (de), archevêque de Lyon. Son oraison funchre par Massillon,

IX, 3.

VILLETARD. Son rôle à Venise, IX, 370. VILLETTE (le marquis de), père de madame de Caylus, III, 46; — le roi lui paye sa conversion, XI, 24.

VILLETTE (madame de). IX, 464. VILLEVIEILLE (le marquis de). V, 90.

VILLIERS (de). I, 303; — IV, 39. VILLON, manque de chasteté, II, 228; 240; — III, 86; 246; — VII, 423; -VIII, 226.

VINCENT DE BEAUVAIS comparé avec Pline, 11, 44; - 1X, 280.

VINCENT DE LERINS, cité par Gerbet, VI, 313.

VINCENT DE PAUL (saint). IV, 205; aumônier de Marguerite, VI, 461. VINCENT. VI, 430.

VINCENT (M.), peintre, X. 352.

VINCENT (M.), à l'inauguration du buste de l'abbé Prévost, IX, 404.

Vincy (la baronne de), sur madame de Stael, I, 27; 28. VINET (M.), sur Amyot, IV, 353;

n'aurait combattu Gerbet qu'en le réverant. VI, 323; - sur La Fontaine, VII. 418; — a bien parlé de Bourdaloue, IX, 220.

VINS (le marquis de), commande à Bourg-en-Bresse, XI, 26

VINTIMILLE (le sieur de), X, 414. VINTIMILLE (madame de), amie de ma-

dame de Beaumont, I, 433; — II, 386. VIOLE (le président). III, 400.

VIRGILE. I, 20; met les artistes dans l'Elysce, 34; 436; 207; 247; 236; 238; 270; George Sand l'étudie, 279, s'en souvient, 281, le rappelle, 286, n'a pas seulement sa douceur, 289; 348; -

II, 40; cité par Fénelon, 43; la Didon, 11, 40; cite par reneuon, 13; 1a Duon, 97; 432; — III, 32; 36; 41; 42; 467; 376; — IV, 34, 256; 343; 404; 407; — V. 41; le Morelum, 25; 57; 203; travesti par Perrault. 203-204; 213; 366; — VI, 83; 436; 268; 336; 382; — VII, 35; Volney ne cite jamais —, 329; — VIII, 5; 41; mité par Racan, 61; 65; 243; 232; Rœderer lui emprunte une idée, 256; 275; 335; but colitique des Géraiques, 359; — IX politique des Géorgiques, 359; - IX, 312; Voltaire se souvient de -. 327; — Bossuet savait — par cœur, X. 149; Maucroix sur —, 482; 27%; 308; 310; — X1, 36; 48; 60; les Géor-giques traduites par Delille, 410; 215; 237; 251.

Visperou (le Père). III, 340.

VITART, cousin de Racine. V, 204. VITET (M.), sur la Bibliothèque impé-

riale, II, 494; 369; - VI, 307; -VIII. 344.

VITROLLES (de). J. Michaud aime à causer avec - . VII, 29.

VITRY (le marechal de). V, 34.

Vivonne (le marechat de). VI, 412; sur la lecture, VII, 303; - son esprit, XI, 44.

Vize (de). III, 244.

Voisenon (de), sur les Mémoires de Grammont, 1, 84; mot sur Hamilton, 85; - sur la Fille d'Aristide, II, 475; recoit Le Sage et sa famille à Boulogne, 292; — sur Montesquieu, VII, 46, 65, 66; — VIII, 2, 496; — note sur Duclos, IX, 474; 473; trouve Duclos pen liant, 204; 304; sur les affaires de Marivaux, 302-303; XI, 287.

VOITURE. Il y a du - dans Hamilton, I. 78; Chaulien successeur de -, 364; — III, 247; 296; — IV, 169; — VI, 236; — ses lettres, VIII, 88-89; remplacé à l'Académie par Mézeray, 181; — IX, 65; — XI, 43.

VOLAND (mademoiselle). II, 450; 333; - Correspondance de Diderot avec -, 111, 241; - IV, 488; - lettre de Grimm à -, VII, 259.

Volney (Constantin-François Chassebœuf de ). Comment il envisage l'Egypte, l. 449; — IV, 96; — VI, 49; — VII, 441; lettre de Grimm à . 260; Articles sur lui, 309-344; -VIII, 289; au 48 brumaire, 292; n'a pas connu le bonheur d'enfance, 354; 406; — 1X, 424; 203; — X, 204; 287; Ramond est un — ému, 386. VOLTAIRE. Des nuances en littérature, I, 40; critique, 43; sur l'opera, 30;

sur le superflu, 31; influence de setragedies, 33; 39; vers cite. 58; 68; 76; loue les vers d'Hamilton, mot sur la grace, 79; 80; Hamilton a sa phrase, 84; la propagande s'ouvre avec Voltaire, 84; 87; 124; 138; 144; amant d'A. Le Couvreur, 163; 166; 168; mort d'A. Le Couvreur, 173, 174; 190; 193, retraite de Prague en 1742, 216; bonnes pages à lire en public, 224, 225; 228; 238; 250; re-flexions qui lui échappent, 255; se rencontre avec Firdousi, 272; 294; usurpateur au théatre, 300, 301; 349; 326; relations avec madame Du Deffand, 328, 329; 333; madame Du Deffand n'admire pas tout Voltaire, 335; 337; 363; juge Chaulieu, 364; —II, 3; 55; sur le siècle de Louis X I V. 77; estime M. de Guibert, 103; 128; 140; lettre sur le Doute, 140; sur la Faiblesse de l'esprit humain; 110; portrait de madame d'Epinay, 450-154; Voltaire à Cir. y ou Lettres de madaine de Grafigny, 162-173; 177; introduit en Angleterre par lord Chesterfield, 181; goute de lui, 181; jugé par lui, 182; 186; lettre à lord Chesterfield. 191; 192; Article: madame Du Chatelet, 208-223; 224; manque de réserve. 228: 239: Beranger arrive à la même conclusion, 240; lettre à madame Geoffrin, 255; ce qu'en dit Goethe, 267; son ironie a de l'acreté, 285; 288; loue peu Gil-Blas, 289; la Pucelle, 313; 328; sur les bles, 338; 344; - commentateur de Corneille. par Galiani, 345; 350; 353; 368; est Pompadour dans ses petits vers, 380; chez madame d'Etioles, 384; 385; 388 : sur la mort de madame de Pompadour, 388; opinion sur madame de Pompadour, 390; 393; a'faire de l'Ecossaise, 408-444; les quand, 444; 437; - III, 43; sur Rabelais, 43-14; madame de Genlis adversaire de -, 24; 33; 42; 44; publie les Souvenirs de madame de Caylus, 50; maltraite M. Rémond. 56; sa parole vive et nette, 62; 81; signale Vauvenargues, 98; lettre de Vauvenargues, 400; 404; 404; 408; religion de Vauvenargues, 440; 441; Frédéric est son élève, 445; 149; 42; lettres de Frédéric à Voltaire, 12>; ses relations avec Frédéric, 446-45; 456; sur Malezieu, 464; 465; sur la duchesse du Maine, 171; hôte de Sceaux, 175-176; reçoit Florian enfant à Ferney, 480, 484; 482; 484; 488; veuticfuter Saint-Simon, 212, 215; opinion qu'aurait eue Saint - Simon sur -227; 246; popularise Newton, 256; agit peu à peu sur l'ontenelle, 259; 260: 261; correspondance avec Condorcet, 265-266; 271; met Condorcet au-dessus de Pascal, 272; D'Aguesseau ne le nomme jamais, 324; courage d'esprit de D'Aguesseau , 321; sur D'Aguesseau, 331; 424; - IV. 4: son style est en guerre avec celui de Montaigne, 75; 133; 140; présenté à Ninon, 144; — à Lausanne, 185; le salon de madame Necker émet l'idée d'une statueà —, 190; sur le Panégyrique de Saint-Louis, par l'abbé Maury, 203; 264; sur Buffon, 264; est batailleur, 268; essaye de ridiculiser Buffon, 270; 335; fait Mallet du Pan professeur d'histoire, 362; Mallet du Pan sur -, 363, 364; 392; en correspondance avec Marmontel, 399;400; lettre sur Belisaire, 404; 405; 408; lettre à Chamfort, 414; 417: lettre à Rulhière, 433; 434; son in-fluence, 437; 438; - V, 45; 27; 2×; sur Rivarol traduisant Dante, 54; 63; La Harpe, premier lieutenant de -, 81; sur La Harpe, 84; lettre à La Harpe sur Warwick, 86; 87; Eptire à Horace, 87; 88; critique par La Harpe, 88; 89; comparé à Racine, 90; 92; 93; La Harpe développe les principes de —, 94; 96; 404; mot cruel sur La Harpe, 404; la Révolution qu'il a faite, 441; 446; Le Brun lui signale une nièce de Corneille, 116-117; 119; 127; sur les *Memoires* de madame de Motteville, 432; jugé par Fiévée, 479, 484; sur Retz, 498; 499; 224; imité par Saint-Just, 267; 396; sur la conversion de Bonneval, 408-419; 414; sur les *Pensèes* de Pascal, 415; 423; — VI, 4; comparé à Beaumarchais, 163; sur les affaires de Beaumarchais, 173, 177, 181, 143, 199, 203, 211, 212; sur Rollin, 219, 220, 221; sur D. de Cosnac, 231; 233; 269; 303; impatienté par Ducis, 372; remplace à l'Académie par Ducis. 377-378; sur l'Hamlet de Ducis. 378; maison où est né -. 404;-VII. 2; mot sur Regnard, 8; sur la mort de Régnard, 15; mot sur sa face, 30; 78; querelle avec De Brosses, 82; Voltaire et le président De Brosses, 83-99; 417; visite de Franklin à -137; sa correspondance comparée avec celle de Franklin, 439; 160; sur le Testament politique de Richelieu,

l

476-477, 486, 205; a mal parlé d'Homère, 227-231; madanie d'Epinay chez —, 242; 243; 247; remet le naturel en honneur, 251; jugé par Grimm, 253-254; 257; 258; 267; sur la Législation des grains, de Necker, 270-271; raille le style doctrinaire 293; 294; 354; lettres de Frédéric II à -, 362; Frédéric II va jouer Philoctèle dans l'aEdipe de, - 371; 377; 379; première entrevue avec Frédéric II, 380; 390; 412; sur La Fontaine, 413, 414; — les graces de Bernis, VIII, 3; jugements de Bernis sur —, 5; ce qu'ecrit —, de Bernis, 6-7; lettre de Bernis a -, 37; correspondance avec Bernis, 38-46; 47; 48; juge sévèrement Gui Patin, 74; son jugement corrigé par Bayle, 75; sur sa correspondance, 89; efface le nom de Sully de la Henriade, 410; cité par le prince de Ligne, 192; conversation avec le prince de Ligne, 197-198; 212; le principe de l'irréligion chez Voltaire, 219; lettre sur Histoire littéraire de la France, 235; 237; 342; 348; joue la tragédie à Lausanne, 355; Gibbon comparé avec —, 368; éluge de Saint-Louis, 400; - cité Massillon à propos de métaphores, IX, 40; on se ressent d'être venu au monde après —, 49; estime fort le Petit Carême, 24; ne sent pas la pointe du glaive chez Massillon, 27; croit que Massillon est des siens, 27; 28; que serait-il arrivé si - eut en un ami comme La Boëtie? 123; se moque de Lassay, 154; fait cas de Lassay, 155; 156; loue fort l'His-toire de Louis XI de Duclos, 181, 488; 496; Duclos se fit respecter de -, 197; relations de - avec Duclos, 498-200; 205; sur Marivaux, 274; 286; sur Marianne, 291; 295; 304; 347; vers sur Du Plessis Mor-nay, 327; sur la querelle de madame Dacier et de La Motte, 407; — Vivent les malingres, X, 8; Buffon ne se disperse pas comme -, 47; relations de S. de Meilhan et de -, 77; sur Maurice d'Orange, 436-437; n'aurait rien eu de commun avec Maneroix. 479; sur les Erreurs et la Vérité de Saint-Martin, 200; 203; Bailly cor-respondant de —, 279; à Bailly, sur son Hintoire de l'Astronomie, 284-286; 287; 288; 290; 294; ne croit pas au feu central, 291; 292; 293; D'Alembert a -, sur Buffon, 294; 370; Ramond visite - a Ferney, 374-375;

387; — sur le Journal de Dangeau. XI. 11. 33; sur le Voyage de Chapelle, 40; aime beaucoup Saint-Lam-403; ardent à exalter Saint-Lambert, 105-106; W. Cooper sur-. 446; donne l'opinion de son temps sur Dante, 167-168; 170; sur He-nault, 182; sur l'Abrège chronolorique, 187; sur le François II, de Hénault, 488; lettre de Hénault à -, | Vyasa. poète classique indou, III, 14

491-193; lettre à madame Da Deffand sur Hépault, 192; 213; sur Nontaigne et sur Charron, 249; fajt la Henriade, 305; erratum, 318.

Vossius. 11, 443.

Voyer (madame de), console M. d'Argenson, son beau-père, VI, 334. Voysin (le chancelier). Bulle unigenilus, III, 321.

WALCKENARR (M.). Mémoires sur madame de Sévigné, I, 40-50; - bibliophile, II, 68; — a remis Bussy-Rabutin sur le tapis, III, 279; 291; 297 ; - établit la chronologie de Ninon, IV, 433; — Notice historique sur Raynouard, V, 4; sur l'ouquet, 234; -VI, 431; Article aur lui, 435-147; - Lettres sur les papiers de Montesquieu, VII, 34; Vie de La Fontaine, 413; — IX, 151.

WALCKENAER (madame). Conseils à

L. Robert, X, 360.
WALDEGRAVE (lord). Montesquieu voyage avec -, VIII, 47.

WALLENSTEIN. Son portrait par Richelieu, VII, 494.

WALLER. 1, 76.

Walpole (Horace), a l'esprit français, I, 76; dédie les Mémoires de Grammont à madame Du Deffand, 84; 260; 261; Article : madame Du Deffand, 325-340; - défend son père, II, 201; sur madame Geoffrin, 248, 25≥; bon sens de madame Geoffrin, 257; sur la sottise, 377; — III, 242; IV. 220; - sur Beaumarchais, 474; jugé par M. de Rémusat, 297; - sur l'Esprit des Lois, VII, 58; portrait de la duchesse de Choiseul, 455-456; mot sur Barthelemy, 459-160; nous juge bien, 231; sur Nec-ker, 264-265; — VIII, 195; les idées politiques de Gibbon concordent avec celles de -, 349; approuve vivement l'ouvrage de Gibbon, 365; lettres de madanie Du Dessand à —, sur Gib-bon, 370-374; lettre sur Saint-Cyr, 394; — sur Duclos, IX, 204; — sur Saint-Lambert, XI, 406-407; Ilé-nault à — sur Cornélie vestale, 183-484; 488; sur Hénault, 492.

WALPOLE (Robert), II, 480; de la race de Mazarin, 200; - VII, 48; Richelieu n'est rien moins qu'un -, 205. WALPOLE (Thomas). I, 340.

WALTER SCOTT. Son Louis XI, I, 202; jugé par Hoffman, 305; — Notice sur Le Sage, II, 284; sur Gil-Bias, 282; Balzac s'en préoccupe, 359; — sur Marie Stuart. IV, 310, 313; — a des rapports de parente avec Froissart, IX, 75; 270; 372; — X, 12.

Warens (madame de). Opinion de Lamartine sur -, I, 60; - son portrait par J.-J. Rousseau, III, 71-74.

WARWICK (le comte de) à la bataille de Poitiers, IX, 93.

Washington, n'est jamais révolutionnaire, l. 259; — son portrait par de Broglie, II, 293; — dans les Mé-moires de Lauzun, IV, 226; — VI, 112; — lettre de Franklin à —, VII. 139; — Epopée de Daru dont — est le héros, IX, 333; — X, 381. WATEBLED (M.), député au Corps légis-

latif, IX, 404. WATELET. II, 402; — Franklin chez —, VII, 438; - crée Moulin Joli, VIII, 200.

WATT (James). Notice d'Arago sur -, X, 40-14.

WATTEAU, venu trop tôt pour madame de Pompadour, II, 380; 386.

WATTS (le docteur), poête religieux cité par Franklin, VII, 144. WATTS, imprimeur. Franklin chez -, VII, 406.

WEDDERBURN (lord Longborough), attaque Franklin, VII, 428, 429. WEISSE. X, 75.

WELLINGTON (Arthur Wellesley, duc de) Son armée en Portugal, I, 117; de). Son armée en Portugal, I 418; - II, 428; - combattant Mar-

mait, dit-on, les ouvrages militaires du prince de Ligne, VIII, 192. Wenceslas, duc de Brabant. Frois-

sart attaché à —, IX, 70.

WESTALL. XI, 155. WETENHALL (madame). Son portrait par Hamilton, I, 83.

WICKHAM, IV, 384.

Wieland Entretien avec Napoléon, I, 419; 304; — II, 265; Bettina voit Goethe chez —, 266. WILBERFORCE. XI, 451.

WILLEMS. Trouve, dans un manuscrit ancien, le refrain: Cruelle départie, VIII, 33**2**.

mont en Portugal, VI, 41-43: - esti- | WILLERMAWLE (Marie-Thérèse-Emilie), troisième femme de Beaumarchais, VI, 203.

Winckelmann. Né à Steindal, IX,

241. Witt (de). Lutte avec Guillaume d'O-range, V, 287. Wolf. Sur Homère, IX, 398.

Wolff, admiré de Frédéric, III, 147; -Frédéric lit sa Metaphysique, VII; 364; 365; 368.

WOLLASTON. VII, 407.
WORDSWORTH. Si le génie et le bonheur domestiques sont compatibles, XI, 456.

Wuntz, libraire. XI, 289.

# X

XANTHIPPE. II, 438. AANTHIPPE: 11, 435.
Xénopelon. Style de Napoléon comparé
à celui de —, I, 44à; Retraite des
Dix-Mille, 246, 247; traduit par Pariset, 344; — III, 42; 409; portrait de
Ménon, 427; — IV, 424; Amyot l'aurait dù traduire, 356; — VI, 248; 266; 267; 273; 294; — VII, 403; 464; 304; 334; — Gibbon se penètre du génie de —, VIII, 356; 358; 420; — traduit par La Boètie, IX, 446; — XI, 49; 215.

YORK (le duc d'). Le prince de Conti | YSABEAU (le docteur). Fait annoncer à l'appelle en duel, VI. 239.

York (la duchesse d'). Ses filles d'honneur, I, 83. Young (Ed.). VI, 374; — X, 218.

Young (Thomas ). Notice d'Arago sur -, X, 8, 10, 12, 14.

Mirabeau la mort de Sophie, IV,

YVETEAUX (des ). Recommande Mal-herbe au roi, VIII, 57; ses conseils à Mézeray, 159; 186.

## 7.

ZAMET. Gabrielle d'Estrées chez -, ZÉNON. II, 488; - VIII, 237. VIII, 330.

ZAMORE. IV, 261. ZENOBIE. VII, 328; - IX, 381. ZOROASTRE. 1, 265; - VI, 342. ZUMALACARREGUY. Carrel sur -, VI. 440-414.

## FIN DE LA TABLE

8. .

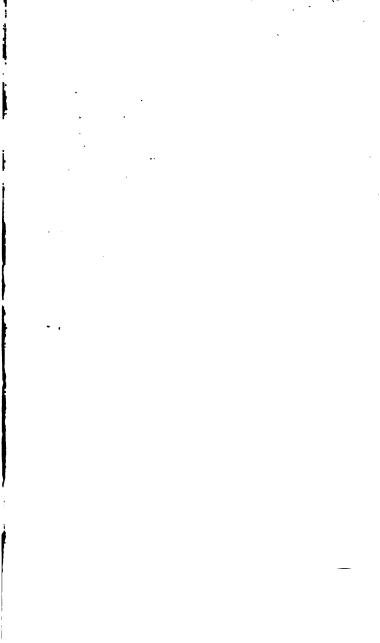







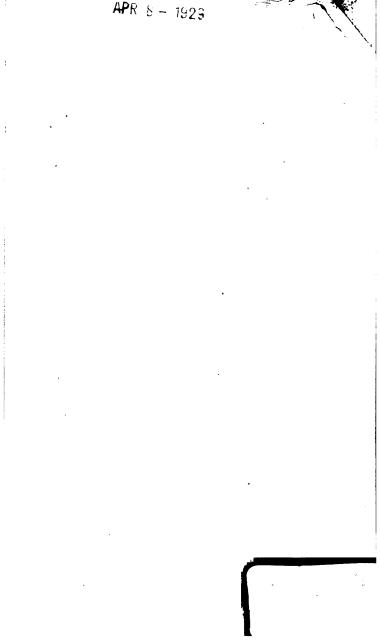

